





of france



.

## ANCHIENNES

# **CRONICQUES**

D'ENGLETERRE

PARIS. - IMPRIMERIE DE CH. LAHURE ET C'\*
Rue de Fleurus, 0

# ANCHIENNES

# **CRONICQUES**

# D'ENGLETERRE

PAR

JEHAN DE WAVRIN

## CHOIX DE CHAPITRES INÉDITS

ANNOTÉS ET PUBLIÉS

POUR LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE PAR MILO DUPONT



TOME TROISIÈMI



### A PARIS

CHEZ M<sup>MR</sup> V<sup>R</sup> JULES RENOUARD LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE

RUE DE TOURNON, Nº 6

M. DCCC, LXIII

Dep. SS. 94 (293)(44) 1721/35

#### EXTRAIT DU RÉGLEMENT.

ART. 14. Le Conseil désigne les ouvrages à publier, et choisit les personnes les plus capables d'en préparer et d'en suivre la publication.

Il nomme, pour chaque ouvrage à publier, un Commissaire responsable, chargé d'en surveiller l'exécution.

Le nom de l'Éditeur sera placé à la tête de chaque volume. Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Société sans

Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Societé sans l'autorisation du Conseil, et s'il n'est accompagné d'une déclaration du Commissaire responsable, portant que le travail lui a paru mériter d'être publié.

Le Commissaire responsable soussigné déclare que l'Édition des Anchennes Caonicques d'Englether, préparée par Mille Dupont, lui a paru digne d'être publiée par la Soccisió pe l'Histories pe France.

Fait à Paris, le 20 janvier 1863.

Signé: RAVENEL.

Certifié,

Le Secrétaire de la Société de l'Histoire de France,

J. DESNOYERS.

# PRÉFACE.

Il peut sembler étrange, au premier abord, de voir les Anciennes chroniques d'Augleterre prendre place parmi les ouvrages publiés sous les auspices de la Société de l'histoire de France. Cependant, si l'on considère que, durant un laps de temps assez long, les démèlés des deux royaumes ont amené des événements communs à l'une et à l'autre nation, on comprendra facilement que le récit de ces faits, bien qu'écrit à un point de vue exclusivement anglais; puisse avoir une liaute importance pour les personnes qui se livrent plus spécialement à l'étude de notre histoire. Sous l'influence de cette idée, nous avons entrepris d'extraire de l'œuvre de Wavrin, tout ce qui offrait ce genre d'intérêt, avant soin de n'admettre que ce qui lui appartient en propre; car, conformément aux habitudes bien connues des ancieus chroniqueurs, Wavrin a puisé largement chez les auteurs ses confrères, Froissart1, par exemple, Monstrelet, Saint-Remy, etc. Leurs œuvres étant depuis longtemps entre les mains de tout le monde, ce qu'il a emprunté a dû être élagué par nous.

Élimination ainsi faite : 1º de la portion des chroniques exclusivement relative à l'Angleterre; 2º des chapitres appartenant à Froissart, à Monstrelet ou à d'autres, il nous restait à relier ensemble les fragments, parfois très-épars, que notre travail de comparaison du texte de Wavrin avec celui des chroniqueurs susnommés nous donnait le droit d'attribuer au compilateur des Anciennes chroniques. Ce travail de suture pouvait s'opérer par deux moyens consistant, l'un à combler par une analyse sommaire des faits rapportés par Wavrin l'intervalle existant entre les différents chapitres admis pour notre publication; l'autre à donner la série complète des rubriques de tout l'ouvrage : c'est cette dernière méthode que nous avons adoptée. Elle a le double avantage de conserver à notre travail la physionomie des chroniques de Wavrin, et (chaque rubrique étant, par le fait, un résumé succint de tout ce qui doit être rapporté dans le chapitre auquel elle sert d'intitulé) de tenir lieu du travail d'analyse que nous nous serions imposé.

Elle nous a permis, en outre, d'indiquer avec précision pour tout chapitre rejeté, soit qu'il est inédit, soit qu'il appartient à tel ou tel chroniqueur. Le plan que nous avons suivi nous a offert une plus grande facilité pour saisir çà et la, et classer à leur véritable place, quelques additions faires par Wavrin au récit des chroniqueurs que, à ces additions près, il copie presque textuellement.

Quelque scrupule que nous ayons apporté à n'admettre que des parties inédites des Chroniques, nous en avons rencontré qui se liaient si intimement à des chapitres déjà connus de Monstrelet et leur faisaient tellement suite, que la narration inédite ett été incomplète et presque inintelligible si nous eussions persisté dans notre système d'élimination; ces cas, d'ailleurs peu nombreux, ont été signalés chaque fois qu'ils se sont présentés.

Les Anciennes chroniques d'Angleterre, telles au moins qu'elles sont parvenues jusqu'à nous, sè composent de six volumes, chacun desquels se subdivise en six livres. Malgré l'ardeur et la ténacité de nos recherches, nous n'en avons pu trouver qu'un seul exemplaire complet, celui d'après lequel, naturellement, nous avons établi notre texte. Ce magnifique manuscrit, provenant de la riche collection du seigneur de la Gruthuyse, appartient aujourd'hui à la Bhliothèque impériale, qui possède, en outre, quelques volumes isolés d'autres exemplaires¹, volumes conformes en tout, ainsi que nous nous en sommes assurée, aux parties de l'ouvrage entier auxquelles ils se rapportent.

De cette parfaite identité entre notre manuscrit principal et ceux que nous venons de mentionner, il est résulté que les derniers ne nous ont été d'aucun secours. Il en a été de même d'un exemplaire moins incomplet de la bibliothèque de l'Institut. Cette copie, fort peu fidèle, de notre principal manuscrit a été faite dans le dix-septième siècle pour l'historier Godefroy.

Nous ne connaissons que par ce qu'en ont dit MM. Frédéric Madden et F. Michel deux volumes des chroniques de Wavrin existants au British-Museum. Au Prologue près, ces manuscrits sont exactement semblables à nos premier et troisième volumes : nous ne leur avons donc emprunté que ce Prologue, qu'on trouvera ci-après.

A ce nombre d'exemplaires, plus ou moins complets, se borne tout ce que nous avons pu connaître de manuscrits de l'œuvre de Wavrin.

Froissart, Monstrelet, Saint-Remy et du Clercq, que nous n'avions pas nommé, ne sont peut-être pas les seuls chroniqueurs auxquels Wavrin ait fait des emprunts. Nous disons peut-être, parce que dans quelques compilations que nous allons citer, se trouvent certaines parties des Anciennes chroniques d'Angleterre. Wavrin les a-t-il copiées? Est-ce lui, au contraire, que leurs auteurs ont mis à contribution? C'est une question qu'il nous a été impossible de résoudre.

Les manuscrits que nous avons en vue, et qui appartiennent tous à la Bibliothèque impériale, sont :

- 1º Le numéro 432, du fands Sorbonne.
- 2º Le numéro 724 du fonds Dupuy .
- 3º Le numéro 91 du fonds Saint-Germain.
- 4º Le numéro 6762 du fonds français1.

Et 5<sup>6</sup> le numéro 427 du fonds Sorbonne, double fort incomplet du numéro précédent.

De ces cinq manuscrits, les deux premiers seuls nous ont été de quelque utilité: ils nous ont fourni soit des leçons meilleures pour le texte, soit des additions que nous avons recueillies en variantes\*. C'est surtout le manuscrit 432 du fonds Sorbonne qui nous a prêté ce genre de secours. Quant aux trois derniers, leur parfaite conformité avec le texte de Wavrin, pour les parties qu'ils ont de communes avec-ce chroniqueur, ne nous a pas permis d'en rien extraire.

Nous pous sommes attentivement appliquée à donner une copie exacte et fidèle du texte de notre auteur, acceptant ses capricieuses variations d'orthographe, qui se produisent souvent dans la même page et parfois dans la même phrase. Il est un mot, cependant. dont nous avons invariablement maintenu la forme sous laquelle il s'est présenté d'abord : c'est le mot Engleterre. Il eût été bizarre, ce nous semble, qu'il fût orthographié dans le texte autrement qu'il ne l'est dans le titre même de l'ouvrage. Deux autres modifications sont encore à signaler. Wavrin a partagé son ouvrage en six volumes, dont chacun comprend six livres. Le rapprochement, dans le titre courant, de ces mots volume et livre pouvait être l'occasion de méprises. Au mot volume nous avons cru devoir substituer celui de partie, qui fait disparaître toute cause d'erreur. Nous avons enfin introduit, pour tous les chapitres de l'ouvrage, un numérotage continu, procédé qui nous a fourni le moven de renvoyer avec plus de précision et surtout de brièveté d'une partie de l'ouvrage à une autre.

Nous ne voulons pas clore cette préface sans adresser nos sincères remerciements à M. N. de Wailly, membre de l'Institut, pour les excellents conseils qu'il nous a donnés et que nous avons suivis de

#### PRÉFACE.

notre mieux; à MM. M. Delpit, A. Teulet, L. Dubeux et baron de Melicocq, dont les importantes communications nous ont été fort utiles; à M. E. Cortambert, enlin, qui a mis à notre service son érudition géographique bien connue.

### NOTES DE LA PRÉFACE.

1. Cree Proissert qui a le plus notablement été mis à contribution per notre compiliteur, dout les empeuts commescent ares le daupitre 375 et se continueur, presque sans interruption, jusqu'au chas pitre 835 (rey, dans le présent voltame, le pages 41-175). Werzin, sans doute, avait sone les veux divers manuscrite des chroniques ans dépens despetiels inerchisais les insense, er, pour constante rous ses plagists, nona avons di recourir, alternativement, à l'une et à l'autre des deux éditions de l'vissant doutes par M. Bacchon.

Puisque l'occasion a'en présente, notons ici nne erreur évidente de copistes dont nons avons reconnu l'existence dans tous les manuscrits de Froissart et dans toutes les éditions de ses chroniques que possède la

Bibliothèque impériale.

An livre premier, premiere partie, chapitre CCLIVI (Cf. Wavrin, or 280), Frioisar, parlant da la digitele de Goddroy de Harcourt que Philippe de Valois hamit du royanme de France, et plus diqu'il puis, et l'en viat en Brahaut et le lei de Jean de Brahaut, son cousia, et al partie de l'entre le viat de royanme de France, et plus diqu'il qui, et l'en viat en Brahaut et lez le duc Jean de Brahaut, son cousia, qui le requi l'inexeix. Si demorant la un grand temps, et dépenduit la a revenise qu'il avoit en Brahaut; car en France à void-il rier; mais avoit et le via sisti toute à l'entre dé Cotentai en en faisoit level ne polita. Ainty eschej ledit cheralière en danger, et ne pouvair revenir en Januare de l'anne, et par la distince conta depaire à granaerent au royanut de France, et par espécial su paye de Normandie, que le trecs en parurent cost ess après, si comme vous errar revocte arant en l'histoire et aust en l'histoire et aute en l'anne de l'anne, et au en que l'entre de l'e

Il est impossible que Froisart, portant d'un fait qui se passit en 1945, ai pu appeidre ir consiquences de esti à core ans de date, lui qui, certainement, n'a pas véca saxe avant dans le quintième siète pour pour ori les constater, Il fant subsiture projetuaire nom de nombre à celui que portent tant de manuentien et tant d'imprimés. Observant que c'est par le le le, que se trouve le passage qui fait l'hôpie de nome remarque. Ou peut donc espèrer que la découverte récente de l'euvre de Jean le Bel que au l'acque de l'acque de l'acque de l'euvre de Jean le Bel fournis le mopus de faire disparaitre l'erreur que nous sous hor-

- uons à signaler, laissant aux éditeurs futurs du graud historien le soin de la rectifier.
- 2. Il est insert à son catalogue sons les me 6124-6759. Les Antiene cac broniques d'Angierrer, par Jean de Wavrin. Dour grouds volumes indolio, m. r, reiles naciement es six vol., et west usuel. Manuscri de la plus grande beauté, de milites de quinzièmes siècle, sur velin, a deux colonnes, de trent-bait lignes chacune, en aucieme groue blaterd, ut et enrichi d'un grand nombre de ministrare tris-caurieurs et de la plus belle exécution, et de beaucoup d'autres ornements. V (Na-Paux). Plus belle exécution, et de beaucoup d'autres ornements. V (Na-Paux).
- 3. Ce exemplaires sont au nombre de trois, avioir ; 1º celui qui est cedé 6740, 6747 ; 11 comprend les deux premières parties de notre édition. M. P. Paris l'a décrit dans les Nausserint français de la Bibliothèque du roi (1, 80); 2º le manuscrit 6761, renformant reulement la deuxième partie : ére à tors, comme l'a dêji remarqué M. P. Paris (libid. p. 98), que le reileur a écrit sur le dos, Froissert, tome II; 3º le no 3888, comprenant la pemière rapie de l'ouverge.
- Illuminated ornaments selected from manuscripts and early printed hooks from the sixt to the seventheenth centuries, drawn and engraved hv Henry Shaw, with descriptions by sir Frederic Madden. London, W. Pickering, 1833, in-4e.
- 5. Munucrit du muére Británique, Biblichbeper du roi, 15. E.V. Cennucrit forme au volune grand in-folio, érrit avevlin, à dens colonars, en ancienne bitanle. Il est le premier d'un ouvrige de Jene de Wavvin, intidié d'ancienne et machite consique d'applièrent, lequel se composait de sept voluners; mais seulement le premier [qui est colin Verigent et de la colonarie de la colon
- « Le volume s'ouvre par une table de chapitres qui occupe treize feuillets.
- e Il contient six livres embrassant toute la période qui s'étend depuis le moment où Albion fut peuplée pour la première fois, jusqu'à l'entrée d'Édonard III en Écosse, peu après ! 330.
- An folio 14 il y a une grande et helle ministrare (qui a été graves per Serut) reprécesuit Adouard VI sus inse un trobe, refron d'un manteux de pourpre parsensé de lions et de fitura de lis, avec un collère d'hernisse, et potent autour du cou Porteré de l'action d'ex, qu'il reçuit, en 1468, de son heus-frère, Charles, due de Bourgeges. L'un propéret son libre, A quelèpes dissons ons de courrisson. Une lurge poérete son libre, A quelèpes dissons en de courrisson. Une lurge hordure de fleurs eutoure la page, an has de laquelle sont les arme d'Adonord, aveir c'un éca écarté de l'Armes et Adoqueter, contour de la jurerdère, synant pour support deux lions blancs (udoptés par Glossord de Mentifacr, contact de la jurerdère, avant pour support deux lions blancs (udoptés par l'estance d'Armester, contact de la jurerdère, avant pour support deux lions blancs (udoptés par l'estance d'Armester, contact de la jurerdère, avant pour support deux lions blancs (udoptés par l'estance d'Armester, contact de la jurerdère, avant pour support deux lions blancs (udoptés par l'estance d'Armester, contact de la jurerdère, avant pour support deux lions blancs (udoptés par l'estance d'Armester, contact de la jurerdère, avant pour l'estance d'armester de l'armester d'armester de l'armester d'armester de l'armester d'armester d'armester d'armester de l'armester d'armester d'armeste

et d'un mortier d'État, sur lequel est un lion passant, et au-dessus une fleur de lis d'or.

« De larges ministures encadrées, au nombre de 28, précèdent chaque vivre, on y sont lutercalées. La couleur en est d'un style pen commun, et le vert, le gris et le bleu y sont particulièrement employés. La perspective y est mieux observée que de coutnme. « La ministure qui suit le Prologue représente le mariage dn roi Dio-

dicias avec Albana, fille du roi de Cyrenne,...

 Le dernier chapitre de ce volume est le chapitre LX du sixème livre, initialé; Comment le roy Edouard entra ou royaume de Scoce, et de ce qu'il y fut.

Gu trouve une description de ce mausseria, seve les armes d'Édouvel IV, dans la publication de sir Frédéric Maddou, initialés : Illuminated ornaments, etc. a. et l'on peut consulter, aux les chroniques qu'il radierne, les Mouncarits français de la Bibliothèque du rei, par M. Paulin Paris, t. I, p 80-84, 85, 97, 98, 427. Le savant scalédérire, piusqu'il di, en parlant de l'overage de Jenné Mavrine : t.d' » ne crois pas que les bibliothèques de l'Angleterre en possédent an seul «casephire.»

— « Manuscrit du muéte Britannique, Bibliothèque du roi, 1 4. E. IV. « Ce manuscrit forme un volume grand in-folio, erit sur veile, a deux colonnes, en ancienne blatarde; il est orne de plusieurs miniatures et d'initiales magnifiquement princies, et se compose de 329 feuillets. C'et le troisième volume d'une érire dont le premier (15. E. IV) vient d'être décrit; il comprend six livres.

« Au commencement il y a une table de ehapitres occupant nenf feuillets.

A la falio 10 se voit une grande et splendide ministure, respeientant le leunes nei Richard asia, coronne en thte; la a droite et trouve le duc de Laneaure, et à la gunche le duc de Bretagne. Une foute de noble se tiene de Chartec (40, é une le devant II y a un acheréque portant as crosse et l'haile sainte. Derrière tui se voit un moine tentant des reliques, puis un évêque, la crosse en main, et en dernière liteu no autre moine avec une écricioire et une ammônitre à sa ceitoure. E du côté de la conse de main, et au chertique. E du côté de la marge ent la figure d'un auge transtature hamiltre aux

armes de France et d'Angleterre écartelées. Au-dessus et an-dessous se trouve l'écusson d'Élonard IV, à la rose blanche en soleil, entourée de rayons et la devise : Dieu et mon droit.

e Dans le centre de la marge du bas sont les ârmes de France et d'Angleterre écartelées en écu surmonté d'un casque royal et d'une couronne d'où sort nn demi-lion posé de face. Autour est la jarretière avec la devise Honny soit qui mal y pense.

« Au-dessous de la miniature se lit cette rubrique :

Cy commence le tieres volume, etc ....

« Le volome se termine avec le quinzième chapitre du sixième livre

a De la response que fist le duc de Bretaigne aux ambaxadeurs du roy (Charles) de Fronce.

« Les miniatures sont au nombre de 30 grandes et de 8 petites. Certaiues d'autre elles sont exécutées avec plus de fini que dans le premier volume. Elles accusent deux on trois mains; mais il est à remarquer que celles du second livre, du troisème et du sixème, proviennent d'un artite fort indérieor.

« Les armes et l'écnsson du roi Édouard sont répétés plusieurs fois dans le coors du volume. » (Collection de documents inédits sur l'histoire de France. Ropports ou ministre, p. 156-160.)

6. Ce manuscrit contient une Histoire de Charles dernier duc de Bour-

Cette histoire, totalement inédite, offre, malgré son ensemble, deux parties fort distinctes qui nous semblent apparteuir à deux rédacteurs différents. La première s'étend depuis l'avénement du prince an trône ducal (1467) jusqu'en 1471. La seconde continue le récit des événements de 1472 à 1477. Le tout est précédé d'un long prologue dont le style allégorique et ampoulé trahit à chaque phrase la plume de George Chastellaiu, que nons hésitons d'aotaut moins à y reconnaître, que cet historien a placé en tête de sou histoire de Charles le Téméraire ou abrégé de ce prologue \*\*. Des deux parties dont nous venons de parler, la première, à quelques légères différences près, dont, à l'occasion, nous avons fait notre profit, est semblable au récit de Wavrin pour les aunées correspondantes (1467-1474). La seconde, nn peu moins étendue, nous a semblé digne d'être publiée, attendu que son auteur, qu'il soit, entre pour certains faits dans des détails si précis qu'on ue peut, à notre avis, douter qu'il en ait été le témoin oculaire. On le trouvera, soos forme d'Appendice, à la suite des Pièces justificatives, dans notre troisième volume \*\*\*. Placée ailleurs que dans le voisinage de Wayrin, l'histoire de Charles, dernier duc de Bourgogne, aurait pu étre publiée en son entier; mais la similitude dont nous parlons plos haut ne nons permettait pas de réimprimer, sans aucune utilité, quarante-denx cha-

<sup>\*</sup> C'est le titre que lui donne l'abbé Legrand, qui en a extrait quelques parties. Le manuscrit n'en porte sucun.

<sup>\*\*</sup> Chronique des ducs de Bourgogne, par George Chastellain, Panthéon lutteraire, p. 367. Natons en passant que la Bibliothèque impériale possède un maonscrit isolé de ce prologue, sous la n° 4419, fonda français.

<sup>\*\*\*</sup> Nous u avons vu aucun inconvénient à adopter le titre que l'abbé Legrand avait donné à cette chronique.

pitres qui déjà se tronvaient datas Wavin. Pour conserver autaut que possible à cette chronique son integratife uou atomones, après le rolugue, la série des rubriques des chapitres, faisant suivre chacun d'entd'une uot de référence an chapitre correlatif de Chroniques d'Acti terre, en ayant sois de recedific tout e qui peut manquer an texte de Wavrin. Le reste, texte et rubriques, forme la patrie inédite,

7. « Guerres et advenues qui out esté depuis l'an mil IIII « XLIIII jusques en l'an mil IIII « soixante-ouze es royaulme de France, d'Angleterre et en tous les pays de Bourguigne ». »

La première partie de ce mauuscrit commence à l'année 1454 et coutinue jusqu'à la mort de Charles VII ; elle est entièrement copiée d'après le troisième volume des chrouiques dites de Monstrelet. Cependant, elle a en plus sept chapitres inédits relatifs aux événements arrivés en Angleterre et qu'un retronve dans Wavrin. Le compilateur de cette chronique dit eu terminant cette première partie : « Jusques ycy se treuve grant partie de ce que par ci-devant est escript on livre du roy Charles, VIIº de ce nom, spéciallement de tuut ce qui advint tant à sa concqueste de Normandie et de Guienne cumme partuut le royaume de France, depuis l'an mil IIIIe XLIIII jusques en l'an mil IIIIe LXI que cellui nuble roy Charles trespassa de ce monde. . . . Mais des choses qui furent faittes durant ce temps par le roy d'Angleterre et le duc de Bourgogne dehors le royaulme de France yoelui livre, qui se nomme les chroniques du roy Charles, n'en fait ancune mention, on se trouve anlcunement en parolles et si brief que à grant paine se peut entendre; mais cestui présent livre déclaire tuut au lung les choses et par qui ont esté faittes en Angleterre, en Flaudres, en Brabaut et anitres lieux, et se numme les pays, les lienx et les personnes où et par qui elles ont esté faittes, s

La narration des récements passés depais 1461 jisqu'res 1467, es custiferment piec de la Grerq e copié d'aptes un anauxeri plus complet que ceux qui out servi de leçon paur l'impression de ses Ménoires; plus plus de la compartité de la compartité de pour sincipal de la compartité de la première par la compartité de la première par de la compartité de la première partié de terrique d'Anglétère. Ce manuscrit contient une copie exacte de la première partié de terriqui plus l'illique de la note précédente.

 Quelquefois elles unt été introduites dans le texte, où elles sont placées entre crochets.

Au sujet de ce manuscrit, voir MM. Van-Proet (Recherches sur Louis de Bruges, esigenur de la Grutheyse, p. 249), et P. Paris (Manuscrits françois, de la Bibliothèque du roi, t. I, p. 99.)

## NOTICE

## JEHAN, BATARD DE WAVRIN.

SEIGNEUR DU FORESTEL.

C'est une fort remarquable série d'hommes d'élite, que celle des historiens flamands et picards qui, au quinzième siècle, écrivirent en français des mémoires ou des chroniques. La plupart d'entre eux nés dans se États de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, protecteur constant des lettres, des sciences et des arts, appartiment à la maison de ce prince ou à celle de son fils, Charles le Téméraire. Monstrelet, Chastellain et Molinet, étaient historiographies; le Febvre de Saint-Remy, roi d'armes de la Toison d'or; Jacques du Clercq, conseiller; Olivier de la Marche, panetier, puis conseiller et chambellan; seul, entre tous, Mathieu d'Escouchy ne prend aicun titre qui l'attache à la cour de Bourgogne; il ne nous apparaît qu'avec celui de prévôt de Féronne.

Sur cette liste de noms illustres nous venons inscrire celui d'un historien de la même époque, historien peu connu, à la vérité, mais qui, par l'étendue de son travail, la nouveauté des faits qu'il nous apprend, mérite d'être tiré de l'oubli dans lequel il était resté jusqu'à ce jour. Nous voulons parler de Jean, bâtard de Wavrin, seigneur du Forestel, coneiller et chambellan de Philippe le Bon. La vaste entreprise qu'il mit à fin de composer une histoire de la Grande-Bretagne depuis sa fondation jusqu'à l'année 1472, le récit qu'il fait des événements arrivés de son temps, et auxquels il prit souvent une part active, les renseignements qu'il eut soin de recueillir auprès de personnages dignes de foi, lui donnent le droit de prendre rang à la suite des chroniqueurs ses contemporains. Historien véridique, il a, malgré des plagiats nombreux et forcés, doté l'luistoire de la connaissance de faits curieux qui sans lui seraient restés ignorés.

Entre toutes les familles nobles du comté d'Artois se distingue celle de Wavrin, tant par son ancienneté 1 que par le dévouement de plusieurs de ses membres à la cause de la patrie, Jamais la France en péril ne réclama vainement leur assistance, et l'histoire a pris soin d'enregistrer leurs noms dans ses fastes, aux pages sanglantes des batailles les plus mémorables. Arrosées de leur sang, les plaines d'Arques<sup>1</sup>, de Bouvines<sup>1</sup>, de Poitiers\*, de Rosebeck\*, de Liége\*, d'Azincourt\* et de Montlhéry', témoignent honorablement de leur zèle patriotique et de leur valeur guerrière. Le descendant de cette illustre maison, l'anteur de ces chroniques, ne dégénéra point de ses nobles ancêtres dans la carrière des armes; mais il est très-probable, néanmoins, qu'il serait resté inconnu pour l'histoire s'il n'avait joint aux qualités du soldat les talents du chroniqueur. C'est à l'historien seul, en effet, que nous devons de savoir qu'il fut activement mélé aux guerres de son temps. Malheureusement, il se met si peu en relief que, le plus souvent, c'est par une simple mention qu'il fait de lui qu'on apprend qu'il figurait dans telle ou telle bataille, dans telle ou telle rencontre; et, presque toujours, il laises ignorer en quelle qualité il combattait. Avec de si pauvres données, il nous a été difficile de le suivre pas à pas dans sa vie militaire ou dans sa vie privée, pour lesquelles nous n'avons pu que glaner çà et là quelques documents. Cett Notice ne peut donc être qu'un assemblage de faits très-distancés entre eux et sans aucune liaison, et qui ne peut admettre qu'un seul classement, l'ordre chronologique.

Jean, bâtard de Wavrin, seigneur du Forestel, fils illégitime de Robert, seigneur de Wavrin, de Lillers, Malannoy et Saint-Venant', apparaît pour la première fois dans l'histoire à la bataille d'Azincourt (1415). La guerre venait de se déclarer entre la France et l'Angleterre : Charles VI, voulunt s'opposer à l'envahissement de Henri V, descendu en Normandie à la téte d'une armée nombreuse, fit un appel à tous ses vassaux et sujets; manda à as noblesse de Picardie, par lettres closes adressées aux seigneurs de Croy, de Wavrin, de Fosseux, de Créqui, etc., » de venir incontinent le servir avec toute leur puissance.

Robert, seigneur de Wavrin, accompagné de son fils unique et de ses hommes d'armes, s'empresa de se rendre aux ordres du roi, et tous deux perdirent la vie en combattant à Azincourt. Le bâtard de Wavrin ne parati pas avoir assisté à cette funeste journée comme partie active, mais plutôt comme appartenant au corps des officiers d'armes qui, envoyés aux batailles par les rois ou les princes, selon l'usage alors existant, devaient étre témoins des événements militaires, afin de hâter leur expérience. Du moins les rapports qu'il eut avec le Febvre de Saint-Remy, poursuivant d'armes du duc de Bourgogne," qu'il y rencontra, peuvent-ils faire supposer que Wavrin, en cette circonstance, remplissait les mêmes fonctions que Saint-Remy. Pour mettre le lecteur à même de mieux en juger, nous allons placer sous ses yeux divers passages de leurs clironiques dans lesquels ils invoquent mutuellement leur témoignage.

Le récit que Wayrin fait de la bataille d'Azincourt n'est autre chose qu'une fidèle copie de celui de Saint-Remy, dans lequel, seulement, il intercale quelques détails qui lui sont propres. Cette coutume de s'emprunter tour à tour leur travail était tellement reçue par les chroniqueurs anciens, qu'une grande partie des Mémoires de Saint-Remy n'est aussi, elle-même, qu'une copie de Monstrelet, abrégée ou augmentée par le plagiaire, suivant sa volonté. De ces intercalations, plus ou moins bien comprises par les copistes, il est résulté souvent des erreurs graves. Wavrin nous en offre ici un exemple frappant, et il est d'autant plus nécessaire de le relever, que Saint-Remy, dans le passage que nous signalons, est inculpé d'un fait d'une très-grande importance. Il s'agit du roi d'Augleterre, Henri V, qui, après s'être emparé de la ville d'Harfleur et y avoir mis garnison, se dirige avec son armée vers Calais. Voulant traverser le Vimeu et venir passer la Somme à la Blanque-Taque, ce prince arriva, dit Saint-Remy", «à deux lieues près ou environ dudit passage; les gens de son avant-garde, ainsi comme gens s'espandent parmi le pays, prirent un gentilhomme du pays de Gascogne, serviteur à messire Charles de Labreth , lors connestable de France. Mais de ce gentilhomme ne sais ce que j'en dois dire, pour la malle et douloureuse malventure qui advint, car si ce gentilhomme n'eust été pris à cette heure, le roy d'Angleterre fust passé ladite Blanche Tache sans contredit, et par ainsi lui et ses gens pouvoient aller franchement à Calais; et n'eust point été cette malheureuse adventure et journée des François, qui fut cause de la bataille d'Agincourt, comme ci-après sera dit. Et adonc, pour venir à parler dudit gentilhomme, que plusieurs François ont nommé diable et non pas homme, vrai est, quant il fut pris des Anglois, il fut mené devant le chef de l'avant-garde, et fut interrogé d'où il venoit, de quel pays il estoit, et à quel maistre : et il respondit qu'il estoit natif de Gascogne, et qu'il estoit sailli hors de la ville d'Abbeville, où il avoit laissé son maistre, le Connestable de France. Après pluiseurs interrogations, lui fut demandé si le passage de la Blanche Tache n'estoit par nuls gardé. Il respondit et affirma que ouy, et que pluiseurs grands seigneurs v estoient atout six mille combattants; et le certiffia pour sa teste à couper. Pour icelles nouvelles fut lédit Gascon mené devant le roy d'Augle-

terre, et de rechief interrogé; et sis-ton arrester toutes les batailles; et après ce que le roy l'eut ouy parler, il manda ses princes, qui là estoient, et mit les choses en délibération de conseil.... Et enfin fut conclud que le roy prendroit chemin autre, par ce qu'il créoit que le Gascon dist vérité; et est à présuposer que le Gascon affirmoit les choses dessusdites être vraies pour le désir qu'il avoit de la bataille; car, à icelle heure, les Franchois n'estoient pas assemblés, et ne le furent pas qui ne fut bien huit jours après. Et pour venir à parler comment le roy d'Angleterre délaissa le passage de Blanche Tache, vrai est qu'il prit son chemin pour monter amont la rivière de Somme, cuidant par icelle trouver passage. Tant chemina qu'il se trouva assez près d'Amiens ; et après prit son chemin à Boves, où il logea.»

Wavrin emprunte à Saint-Remy tout ce qui précède er écit et ce qui concerne l'arrivée du roi d'Angle-terre au passage de la Blanque-Taque; puis, après ces mots : e quand le roi arriva environ à deux lieues dudit passage, » il ajoute : « ainsi que me raconta ung gentilhomme quy, depuis, fut Roy d'armes de l'Ordre de la Thoison d'or en la maison du due Phelippe de Bourgoigne, lequel, comme il disoit, avoit seté tout au long de ceste chevaulcié, et mesmes grant cause de destourner au roy Henry de non passer par illec, advint ce quy s'ensieut. » Il reprend, alors, et racoute, exactement dans les nièmes termes que Saint-Remy, la prise du Gascon et ses conséquences. Si le mensonge que ce dernier fit au roi d'Angleterre est le motif qui

détourna ce prince de passerla Somme à la Blanque-Taque et qui décida de la bataille d'Azincourt, ce n'est donc pas par l'avis de Saint-Remy que le roi rebroussa chemin, comme Wavrin paraît l'insinuer ci-dessus: comment croire, d'ailleurs, qu'il ait eu l'intention de mettre un fait si grave par ses résultats sur le compte de Saint-Remy, lorsque immédiatement il fait suivre son paragraphe de la copie exacte du récit de ce dernier? N'est-il pas plus présumable qu'il y a erreur de copiste dans ce passage, et qu'après ce mot che-aulcié il devait y avoir « et mesmes quelle fut la grant canse de destourner au roy Henry, » etc.? Dans tous les cas cette intercalation, prise comme article de foi, ne devait que fausser l'histoire.

Voilà un premier exemple de renseignements donnés par l'un de nos deux chroniqueurs à l'autre. En voici un second, C'est à l'occasion de ce qui se passait dans l'armée française en présence de l'ennemi, avant la bataille. « Et, dit Saint-Remy, jà soit ce que les Franchois fussent bien cinquante mille hommes, et grant nombre dé charriots et charrettes, canons et serpentines, et aultres habillements de guerre, tel qu'en tel cas debvoit appartenir, néaumoins, si y avoit-il peu de instruments de musique pour eulx resjouir, et à peine, celle nuict, de tout l'ost des Franchois, on n'eust ouy un cheval hennir. Je le sai, pour vérité, par messire Jean, le bâturd de Wavrin, seigneur du Forestel; car en celle journée estoit du costé des Franchois, et j'estois de l'aultre costé des Anglois". »

Wavrin, qui copie mot pour mot ce passage, dit à son tour: « Moy, acteur de ceste euvre, en scay la verité, car en icelle assemblee estoie du costé des Francois, et de la part des Anglois certiffia Toison d'Or, dessus allegué, aussi la chose pareille. »

Ainsi tous deux s'appuient mutuellement de leur témoignage pour constater la vérité de ce fait, et ce fait avait été raconté par Monstrelets, et dans les mêmes termes, longtemps avant eux! Revenons à Saint-Remy. Après avoir désigné par leurs noms un grand nombre des victimes tuées à Azincourt, parmi lesquelles se trouvent le seigneur de Wavrin et son fils, il ajoute qu'il ne dira pas tous les noms et surnoms de ceux qui moururent à cette journée, « car tant de nobles escuyers y morurent et aultres vaillants hommes, que c'estoit une pitié à veoir et ouvr raconter aux officiers d'armes qui furent à ladite journée, tant de la partie des Franchois que des Anglois. Car, durant la bataille, tous officiers d'armes, tant d'un party que d'autre, se tinrent ensemble; et, après la bataille, ceulx de France s'en allèrent où bon leur sembla, et ceula d'Angleterre demourèrent avec leurs maistres qui avoient gaigné la bataille. Mais quant à moi, je demourai avec les Anglois; et, depuis, j'ay ouy parler pluiseurs notables chevalliers de la partie de France, et par especial à messire Hue et à messire Guillebert de Lannoy, frères, qui feurent à ladite bataille, qui en racomptoient bien au long". »

Après avoir exactement cité les noms des morts indiqués par Saint-Remy, notre chroniqueur termine



ainsi: « Tant de nobles hommes et gentilz escuyers y morurent que pitié estoit, comme je, acteur de ceste euere, vey à mes yeults, avec ce que j'en ay enquis aux officiers d'armes et autres estans es deux ostz, que j'ay bien esté adverty de la verité de tout ce quy là fut fait tant du party des Anglois comme des Francois: et mesmement en fus largement infourmé par messire Hues de Lannoy et Guilbert, son frere, lequel messire Hues de Lannoy et Guilbert, son frere, lequel messire roit environ XVI<sup>e</sup> varlès : tout le residue stoient nobles hommes, la pluspart desquelz les parens et amis d'iceulz firent emporter les corps du champ, et enterrer où hon leur sambla".

De ce qu'on vient de lire, peut-on inférer que Wavrin fit partie du corps des officiers d'armes? Quand il dit que Wavrin était du côté des Français et lui du côté des Anglais, Saint-Remy ne donne-t-il pas à sousentendre qu'ils remplissaient tous deux les mêmes fonctions à l'armée? et lorsqu'il ajoute que, durant la bataille, tous les officiers d'armes, tant d'un parti que de l'autre, se tinrent ensemble, n'est-il pas à présumer que ce fut là que Wayrin et lui se rencontrèrent et purent se renseigner mutuellement sur ce qu'il leur importait de savoir? Nous tenons pour vraies toutes ces hypothèses, mais nous ne les donnons que comme de simples conjectures; car la facilité qu'un historien avait à cette époque de s'approprier le travail d'un confrère et souvent, même, de se substituer en son lieu et place, rend très-difficile la découverte de la vérité. On a peine à concevoir que Wavrin assistant, pour son début, à une bataille si mémorable et si sanglante, ait emprunté la plume d'un autre pour rendre compte de ce qui se passa dans cette déplorable journée, où périt, avec son père et son frère, toute l'élite de la noblesse française. Comment le vieux chroniqueur, copiant fidèlement du récit d'un autre les noms des victimes parmi lesquelles figuraient son père et son frère, ne retrouva-t-il pas au fond de son cœur quel-ques-unes des sensations douloureuses que dut éprouver autrefois le ieume poursyiant d'armes!

Parmi le grand nombre de prisonniers faits, se trouva le duc d'Orléans, ennemi irréconciliable de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, qui avait fait assassiner son père. De leur division surgirent deux factions qui, ravageant, tour à tour, et ensanglantant leur pays, amenèrent les Anglais en France, et, plus tard, leur livrèrent le trône de Charles VI. Le parti d'Orléans, privé de son chef, se rallia sous les bannières du comte d'Armagnac, et celui-ci, devenu connétable de France, s'empara bientôt de la puissance souveraine que convoitait aussi l'ambitieux duc de Bourgogne. Les plaines d'Azincourt fumaient encore du sang français, que, déjà, le glaive brillait entre les mains des deux factions rivales, combattant également au nom du roi : l'une, sous le prétexte d'arracher ce faible monarque à la servitude où le retenait le connétable; l'autre pour empêcher que ce malheureux prince ne tombât sous le joug du duc de Bourgogne. A cet effet, ce dernier convoqua tous les seigneurs de son parti, afin de le servir « ou voyage qu'il fait présentement en son pays de Flandres vers Paris, pour le bien du roy, de son royaume et de la chose publicque d'ycelluy 8. » Pour répondre à cet appel, Philippe de Saveuses se rendit à Beauvais, où il fit sa montre (revue) le 31 août 1417. Au nombre des écuyers de sa compagnie figurait le bastard de Weaurains". Wavrin avait donc, dès cette époque, abandonné la profession d'officier d'armes. C'est la seule mention de lui que nous ayons pu trouver dans les cadres des montres, et ce n'est que sept ans plus tard que nous le retrouvons sur la scène. Ainsi dans la copie qu'il continue de faire de l'histoire de ce temps bien remarquable, ni la prise de Paris par le duc de Bourgogne (4418), ni l'assassinat de ce prince sur le pont de Montereau en présence du Dauphin (1419), ni le trop célèbre traité de Troyes (1420) par lequel Charles VI déshérita ce même Dauphin (depuis Charles VII), et donna, avec sa fille Catherine, le trône de France à Henri V, ni, enfin, la mort de ces deux monarques, rien de tout cela ne réveilla chez notre chroniqueur le moindre souvenir d'un fait personnel ni d'un sentiment pénible. Il intercale seulement la phrase suivante dans la transcription littérale du récit de Saint-Remy relatif à une croisade contre les hussites (1420) : « Et moy, acteur de ceste euvre, estoie en ceste armée, avec les Savoiens". " Ce n'est que quatre ans plus tard qu'il commence à raconterquelques événements dont il a été le témoin oculaire. Après le traité de Troyes, les Bourguignons, alliés

aux Anglais, firent en commun la guerre contre Charles VII. Wavrin y prit une part active jusqu'en 1436. il assistait, en 1423, à la bataille de Cravant"; servit ensuite dans la compagnie du comte de Suffock, lorsque ce seigneur réduisit à l'obéissance du roi d'Angleterre plusieurs forteresses du Mâconnais. « En laquelle chevanlchié, dit-il, moy, acteur de ceste euvre, fuch tout au long ", » En 1424, il figurait à la reddition du châtean d'Ivry, où se trouvait le duc de Bedfort, régent de France. Ce prince, dit-il, « estoit vestu d'une robe de drap de veloux asur, et par dessus avoit une grande croix blance par deseure laquele avoit une croix vermeille : et moy, acteur de ceste euvre, quy lors estoie audit voyage en la compaignie du conte de Salisbery, demanday à aulcuns Anglois à quele cause ledit duc de Bethfort portoit la croix blance; et il me fut respondu que c'estoit à cause des deux royaulmes, et que au duc de Betlifort, regent, apartenoit les porter et à nul autre, pour ce qu'il estoit celluy qui representoit la persoune du roy de France et d'Engleterre; et ces deux croix estoient la signifiance desdis deux royaulmes ". »

Après la reddition d'Ivry, notre chroniqueur suivit les Anglais à Veneuil, où se donna la célèbre bataille de ce nom. Rendant hommage à l'ordre et à la belle tenue de l'armée frauçaise, composée d'une brillante noblesse, il dit : e Toute la puissance des Fraucois rengiés et mis en ordonnance de bataille... estoit moult belle chose à veoir; car, sans faulte, moy, acceur de ceste euvre, n'avoie jamais veu plus belle compaignie, ne où il eust autant de noblesse comme il avoit là, ne mieulz ordonnee, ou monstrant greigneur samblant ou voullenté de soy combattre. Je vey l'assemblee d'Azincourt, où beaucop avoit plus de princes et de gens, et aussi celle de Crevent, quy fut une tres belle besongne; mais, pour certain, celle de Verneul fut dutout plus à redoubter et la mieulz combatue.... Droit à ceste heure, la battaille estoit moult felle et cruelle : si n'y avoit celluy quy n'esprouvast totalement sa vertu et sa force; et je, acteur, scay veritablement que cellui jour le conte de Salsebery soustint le plus grant faix, nonobstant qu'il bransla grandement, et cubt moult fort à faire de soy entretenir. Et certainement, se n'eust esté le seus et grant vaillance, et conduite de sa seulle personne, emmy les vaillans hommes quy se combatoient desoubz sa baniere, à son exemple, moult vigoureusement, il n'est pas doubte que la chose qui estoit en grant bransle ne feust tres mal allee pour les Anglois; car oncques Francois, en toute ceste guerre, ne se combatirent plus vaillamment. D'autre part, le duc de Bethfort, comme je oys raconter, car je ne povois tout veoyr ne comprendre, comme pour moy mesmes deffendre je feusse assez empescié, fist ce jour tant d'armes que merveilles ". »

L'année suivante, Wavrin accompagnait le duc de Bourgogne en Hollande, lorsque ce prince entreprit la guerre contre la duchesse Jacqueline de Bavière. Il abrége le récit de cette expédition que Monstrelet fait en détail, et dit seulement: « Ne vous ay mye tous declarez, ne les courses, escarmuches, assaulz et bolleuvers quy se fyrent entre la Haye et la Gaude, combien que à tous yceulx, moy, acteur de ceste euvre, estoie en la compaignie monseigneur le Borgne Thoulongon, pour lors Marissal de Bourguoigne." »

La paix ayant été conclue entre le duc de Bourgogne et la duchesse de Bavière, vers la fin de 1427, Wayrin vint se remettre sous les baunières des Anglais, et entra définitivement, en 1429, au service du roi d'Angleterre, Henri VI. Mandé par le duc de Bedford, régent, pour aller au siége de Beaugency, il s'exprime en ces termes : « Et moy, acteur dessus dit (y vins), quy pour ce temps estoie nouvellement retournez avec Philippe d'Aigreville des Marches d'Orlyennois, où, par le commandement du régent, estions allez adfin de destourner vivres à ceulz d'Orlyens, que le duc de Bourbou et le seigneur de la Favette leur voulloient mener durant le siege que les Anglois y tenoient: ou quel voyage feismes assez petit exploit, par les communaultez du pays qui s'esleverent contre nous pour nous destourner les passages. Si nous convint retourner sans rien faire, et alasmes, moy et le seigneur d'Aigreville, à Nemours, dont il estoit capittaine, et de là m'en vins à Paris devers le regent, atout environ VIss combatans; lequel me retint lors de tous poins au service du roy Henry, desoubz messire Jehan Fastre, grant maistre d'hostel dudit régent, auquel il ordonna aller ou pays de Beausse pour baillier secours aux dessusdis assegiés dedens Baugensy.

« Et partismes en la compaignie dudit Fastre, à ceste fois, environ V° combatans, aussi bien prins que j'eusse oncques veu ou pays de France. En laquelle brigade estoient messire Thomas de Rameston, Anglois, et pluiseurs autres chevalliers et escuiers natifà du royaulme d'Engleterre, qui tous ensamble partismes de Paris et allasmes gesir à Estampes, où nous feusmes trois jours; puis partismes au IIII° jour, et cheminasme parrny la Beausse, tant que nous vinsmes à Jenville, qui est assez bonne petite ville, où, par dedens, a une grosse tour à maniere de donjon; laquelle tour, ra'avoit gueres de tempa, avoit esté prinse par le conte de Salisbery. Dedens laquele ville feusmes quatre jours, atendans encore plus grant puissance quy par le due de Bethfort nous devoit estre rovice. «"

La ville de Beaugency s'étant rendue à Charles VII, les Anglais subirent encore une autre défaite, celle de Patay, où le seigneur de Fastoff fut engagé à fuir. « Adont, dit Wavrin, messire Jehan Fastre, voiant le dangier de la fuite, cognoissant tout tres mal aller, eut conseil de soy sauver. Et luy fut dit, mory, acteur, extant present, qu'il prensist garde à sa personne, car la bataille estoit perdue pour eulz. Lequel à toutes fins voulloit rentrer en la bataille, et illee actendre l'adventure tele que Nostre Seigneur luy volroit envoier; disant que mieulx amoit estre mors ou prins que lonteusement fuyr et ainsi ses gens habandonner. . . Ainsi, comme vous oez, alla ceste besongne. Laquelle chose voiant messire Jehan Fastre, s'en party moult envis, à moult petite compaignie, demeant le plus

grant duel que jamais veisse faire à homme. Et, pour verité, so feust reboutté en la battaille, se n'eussent esté ceule quy avec luy estoient, especialement messire Jehan, bastard de Thian, et autres, quy l'en destourberent. Si prinst son chemin vers Estampes, et my, je le sievis comme mon capittaine, auquel le duc de Bethfort m'avoit commandé obeyr et mesmes servir sa personne. Si venismes, environ heure de myenuit, à Estampes, où nous geusmes, et l'endemain à Corboeil<sup>3</sup>.

Il est probable que Wavrin continua de servir dans l'armée des Anglais jusqu'à la paix d'Arras (septembre 1435).

Cette paix qui, désormais, réunissait sous le même drapeau les Français et les Bourguignons, si longtemps divisés, fut le commencement, aussi, de la décadence des Anglais dans leurs conquêtes en France, Mécontents de cette réconciliation, ils ne tardèrent pas à rompre avec le duc de Bourgogne; et, dès lors, tous les seigneurs qui avaient servi dans cette funeste lutte contre Charles VII abandonnèrent le parti des Anglais et tournèrent leurs armes contre eux. Notre chroniqueur suivit cet exemple, mais peut-être à regret, car on voit percer chez lui, lorsque l'occasion se présente, une certaine prédilection en leur faveur. Ainsi, lorsqu'en racontant l'arrivée du duc de Glocester à Calais (1436), au moment où Philippe le Bon venait de lever le siége de cette ville, il dit : « Ce gentil duc.... se mist à chemin vers Gravelinghes : de quoy les seigneurs de laians estoient en garnison de par le duc de

Bourgoigne, cuidans que ycelluy duc de Clocestre les deust assegier ou assaillir, se ordonnerent à deffence :... mais de les envaluir ne firent Anglois quelque samblant, ains se logerent là entour, pour celle nuit, jusques à l'endemain bien matin, qu'ilz s'en partirent et s'acheminerent vers le pays de Flandres. . . Durant lequel tempz les seigneurs de Crequy et de Wayrin, avec eulz pluiseurs hommes de Flandres, se partirent de Gravelinghes, où ilz estoient en garnison; et moy, acteur de ceste histore, estoie avec la compaignie. Et chevaulchasmes jusques à Drinkam, où nous logasmes celle nuit dedens le chastel, lequel nous trouvasmes sans garde, ouquel le seigneur de Crequy, à nostre partement, laissa de ses gens pour le garder; et, ce fait, chevaulchasmes apres les Anglois, cuidans trouver aulcune adventure en la queue de l'ost. Mais le duc de Clocestre et ses capittaines cheminerent par si bonne ordonnance, que nul dommage ne lui peusmes porter : pour quoy nous, voians ceste maniere de faire, retournasmes en nostre dite garnison de Gravelingues dont estiemes partis, sans autre chose faire dont on doie tenir compte. » Il ajoute, que le duc de Glocester alla loger devant Saint Omer, « en l'abaye de Blendecque, et son ost tout au long de celle petite rivierette quy là court; car moy, acteur de ceste presente euvre, qui lors m'estoie partis de Gravelingues la nuit Nostre Dame septembre, et venu à Saint Onier, vey le logement, et trouvai le seigneur de Saveuses qui, celluy jour, estoit sailly hors de Saint Omer pour escarmuchier les Anglois;... mais

ledit duc de Clocestre et ses capittaines se gouvernerent et conduirent si sagement, qu'on ne les scavoit par quel moyen souprendre, ainchois se gardoient si dilligamment de tous perilz que ilz en acqueroient honneur et loenge", »

lei se termine la série des faits concernant la vie militaire de Jean de Wavrin. Nous allons maintenant aborder le récit des actes de sa vie privée d'après le peu de documents qu'il nous a été possible de réunir. L'extrème difficulté de lier entre eux des renseignements de nature si diverse nous a décidée à les présenter dans l'ordre chronologique des faits auxquels ils se rattachent.

- (1437) Wavrin reçoit du duc Bourgogne, en consisidération des bous services qu'il lui a rendus, la somme de 50 francs a.
- (1437) Un document de cette année nous apprend que Wavrin était marié à Marguerite Hangouart, veuve de William de Tenremonde, bourgeois de Lille".
- (1442) Il reçoit encore du duc de Bourgogne une autre récompense de 50 salus d'or. Nous remarquons que le mandement qui lui accorde cette faveur le qualifie chevalier, seigneur du Forestel et de Fontaine<sup>n</sup>.
- (1447) Il obtint du roi Charles VII, au mois d'octobre de cette année, des lettres de naturalisation\*\*.
- (1453) « Mons. de Forestel vient en Halle (à Lille), pour ordonner des veughelaires ». »

- (1458) En cette année, donation est faite à Jean de Wavrin et à Marguerite de Hangouart, sa femme, de deux fiels situés à Frelinghem.
- (1462) Wavrin est cité au nombre des chevaliers qui, en cette année, vinrent à Lille, pour renouveller la loi, c'est-à-dire la magistrature civile. Il est qualifié chambellan du duc de Bourgogne.
- (1463) A son retour de Rome, où il avait été envoyé en ambassade par le duc de Bourgogne, Wavrin reçut de la ville de Lille XII los de vin".
- (1465) Wavrin, conseiller et chambellan du duc de Bourgogne, reçoit huit salus pour avoir, au nom 'de ce prince, renouvellé la loi de Lille".

A ce peu de faits se bornent les renseignements que nous avons pu recueillir sur notre chroniqueur. Nous n'avons plus, à présent, qu'à nous occuper de son œuvre.

Vers la fin de l'année 4445, Waleran, seigneur de Wavrin, neveu de notre chroniqueur, revenait d'une expédition en Morée® où l'avait envoyé le duc de Bourgogne, en qualité de capitaine général de ses galleçs et navires. L'oncle et le neveu devisant, un jour, sur les diverses histoires anciennes, notamment sur celle de la Grande-Bretagne, le seigneur de Wavrin témoignait son étonnement qu'aucun clerc n'eût encre fait une histoire de ce royaume, sinon celle de chaque roi en particulier. Il engagea son oncle à en-

treprendre ce grand travail, lui promettant son aide \*\* et ses conseils. Jean de Wavrin se mit dès lors à l'œuvre, recueillit des matériaux et parvint enfin à en composer quatre volumes4, divisés chacun en six livres; le premier commençant aux temps fabuleux de l'île d'Albion, et le quatrième finissant à la mort de Henri IV (1413). Dix ans après l'achèvement de ce premier travail, vers 1455, il entreprit de le continuer. « Sentant, dit-il, que fort aprouchoye de viellesse, et que plus ne povoye sievir ne frequenter les armes, ne faire longz voyages, comme aultresfois ay fait avec vous (Waleran), et aussy en la compaignie d'aultres pluiseurs princes et chevaliers, dont, par plaisir de Dieu, Nostre Seigneur, suis party sans affolure ou villaine reproche...., me ingeray de voloir emprendre et achever ceste euvre jusques au couronnement du roy Edouard IV (1461). » Cette reprise de ses Chroniques comprend tout le cinquième volume et les trois premiers livres du sixième : c'est arrivé à ce point qu'il paraît avoir livré à Waleran son ouvrage, précédé du Prologue à lui adressé.

Wavrin passa en Angleterre, en 4467, à la suite d'Antoine, bâtard de Bourgogne, qui allait faire des armes avec le seigneur d'Escalle, frère de la reine. On peut d'autant plus s'étouner de ne trouver dans sa chronique aucun détail sur ce combat, qu'il fut un des seigneurs présidant au conseil du bâtard de Bourgogne pour régler les conditions de ce fait d'armes."

Il s'en abstient, dit-il, « pour briefté: et eust esté, ajoute-t-il, la feste plus plenieie, se ne feussent les

nouvelles quy sourvinrent de la mort du noble duc Phelippe de Bourgoigne, desqueles feusmes grandement troublez; car je, acteur, y estoie avec les autres". »

Le comte de Warwick étant venu à Saint-Omer, eu 1469 vers le duc de Bourgogne, Charles-le-Téméraire, Wavrin raconte que, « apres tous festoiemens et bonnes chiers faites au conte, il prinst congié du duc et de la ducesse, si s'en retyra à Calaix; et, d'autre part, le duc se desloga de Saint Omer, et s'en alla à Ypre. Aussi fist la ducesse sa femme, lesquelz ne pensoient gueres aux affaires du roy Edouard d'Engleterre, qui luy venoient au pourchas et enhortement dudit conte de Warewic, en ce tempore. »

« Et moy acteur de ces Croniques, desirant scavoir et avoir matieres veritables pour le parfait de mon euvre, prins congié au duc de Bourgoigne, adfin de aller jusques à Callaix; lequel il me ottroia, pour ce qu'il estoit bien adverty que ledit coute de Warewic m'avoit promis, se je le venoje veoir à Callaix, qu'il me feroit bonne chiere, et me bailleroit homme qui m'adrescheroit à tout ce que je voldroie demander touchant ces matieres. Si fus vers lui, où il me tint ix jours en me faisant grant chiere et honneur; mais de ce que je queroie me fist bien peu d'adresse, combien qu'il me promist que, se au bout de deux mois je retournoie vers luy, il me furnisoit partie de ce que je resqueroie; et, au congié prendre de luy, il me desfrea de tous poins, et me donna une belle haquenee. Je veoie bien qu'il estoit embesongnié d'aulcunes grosses matieres, et c'estoit le mariage quy se traittoit de sa fille au duc de Clarence, frere au roy Edouard, lesqueles se parfirent, v ou vı jours aprez-mon partement, dedens le claastel de Callaix, où il n'avoit gueres geus. Si ne dura la feste que deux jours\*.»

On voit par le passage ci-dessus que le titre de chroniqueur était reconnu à Wavrin par les Anglais et le duc de Bourgogne, et que les renseignements puisés auprès de si hauts personnages ne pouvaient être que très-authentiques et du plus grand intérêt pour l'histoire.

Tous les évéuements de ces dix années, passés, pour ainsi dire, sous les yeux de notre historien, furent consignés par lui dans son œuvre, que leur récit conduit jusqu'à la fin du sixième volume. Résidant, pendant ce temps, à la cour du duc de Bourgogne, protégé dans ses travaux par ce prince, il fut à même de recueillir, au fur et à mesure que se déroulaient ces événements, tous les matériaux nécessaires à l'achèvement de ses Chroniques, tels que procès-verbaux des hérauts d'armes anglais et bourgnignons, contenant des récits de batailles ou la description de fêtes données à la cour de Bourgogne : tout cela lui fut communiqué, aiusi que des nouvelles étrangères insérées dans des lettres particulières adressées au duc de Bourgogne 4. Les documents ne lui firent donc pas défaut; il eu eut même de surabondants. Nous avons constaté, en effet, deux différents récits des batailles de Bloreheath, Ludlow et de Northampton : c'est, probablement, par suite de l'inattention du copiste de

Wavrin que l'on trouve dans ses Chroniques deux parrations de mêmes faits.

Après la réinstallation d'Édouard sur le trône d'Augleterre (1471), Wavrin, voyant sans doute que rien, désormais, ne pouvait troubler ce prince dans cette reprise de possession, conçut le projet de dédier au roi victorieux un exemplaire de ses Chroniques augmentées de documents que cette nouvelle ère de règne allait lui fournir. Il annonce, dans le Prologue" qui accompagna l'hommage de sou premier volume, l'intention d'ajouter à son œuvre un septième volume. Voici en quels termes il s'exprime : « Prologue de l'acteur sur la totalle recollation des sept volumes des Anchiennes et nouvelles croniques d'Engleterre. » Il est fort difficile de déterminer, à la lecture de ce prologue, si le septième volume qui s'y trouve apponcé a eu un commencement d'exécution, ou s'il en est resté seulement à l'état de projet. Le style si emplratique, si boursouflé et si amphigourique qu'affectaient d'employer les chroniqueurs de ce temps dans leurs dédicaces ne permet pas ici d'oser interpréter le sens de ce Prologue. Tom ce qu'on peut raisonnablement présumer, c'est que le grand âge de notre historien, qui, en 1471, devait avoir près de soixante-seize aus (si notre supposition qu'il était âgé d'envirou vingt aus en 1415 est juste), ne lui aura pas permis d'enregistrer bien longtemps les nouveaux faits et gestes d'Edouard IV. A-t-il continué son travail « jusques en l'an LXXII, » ainsi qu'il l'annonce à la fin de son quatrième volume? Nous posons cette question sans

pouvoir la résoudre : car le sixième et dernier volume se terminant par une lettre d'Édouard, adressée aux habitants de Bruges, en date du 29 mai 1471, on doit présumer que l'œuvre, au moins dans la plus ample copie qui nous en reste, est demeuré inachevé.

Nous avons essayé de coordonner le moins confusément possible les renseignements recueillis par nous sur la personne de Wavrin, et sur les differents manuscrits de ses chroniques. Il nous reste à jeter un coup d'œil sur l'ensemble de son œuvre, pour indiquer, avec plus de précision que nous ne l'avons pu faire dans les aunotations très-succinctes qui suivent les rubriques de chapitres, quel sens il faut donner à ces notes. Pour cet evamen, il convient de partager tout l'ouvrage en luit sections, chacune desquelles sera l'objet de nos remarques.

# Chapitre I-CXI.V.

(Temps fabuleux). Nous ignorons et n'avons pas trop cherché à counaître à quelle source a puisé Wavrin pour le récit de ces temps. Tous les chapitres qui le renferment sont, par nous, réputés inédits. A la rigueur, cela peut être; mais, toutefois, il faut entendre seulement que nous ne connaissons pas d'ouvrage imprimé qui les contienne. ч

### Chapitre CXLVI-CCXXXIV.

(Histoire des Normande). Tons les faits mentionnés par Wavrin sont décrits à peu près de même dans les Chroniques de Normandie\*; mais, quoiqu'il suive souvent le mot à mot de l'imprimé, il y a des différences in otables dans son récit qu'il est à présumer qu'il a recouru à d'autres sources. Cependant de tous les exemplaires manuscrits ou imprimés que nous avons comparés à son texte, c'est l'édition de 1487 qui s'en rapproche le plus.

Ш

# Chapitre CCXXXV-CCLX.

(Règne d'Édouard J). Une partie des événements de ce règne est racontée par Rapin Thoyras à peu près dans le même ordre et parfois avec plus de dévelopmement, mais non dans les mêmes termes; ceux qui prennent aux chapitres 244-247, 252-255, 257, 261-203, 265, 267-274, different essentiellement de l'histoire de Rapin Thoyras. Ce dernier glisse légèrement ur des faits que Wavrin rapporte dans le plus grand détail. Si l'objet de notre travail n'était pas de nous occuper uniquement de l'histoire de France (en y joinant, cependant, celle des autres pays qui us s'en peuvent détacher), nous aurions imprimé entièrement

ce qui concerne ce règne, cette section, malgré la ressemblance signalée, étant inédite.

#### IV

# Chapitre CCLXI-CCLXLV.

(1325-1399). Cette période embrasse les règnes d'Édouard II, d'Édouard III et de Richard II. Wavrin copie très-souvent textuellement les chroniques de Froissart. La transcription est si servile que les expressions de ce chroniqueur parlant de lui-même, sont répétées dans les mêmes termes par Wavrin, qui, au reste, ne cherche nullement à dissimuler son plagiat. Il dit, en effet, au chapitre 676 : « Ce vaillant homme, maistre Jehan Froissart, qui tant bien traicta de ces besongnes (concernant la Bretagne), dist en ses Chroniques, où j'av tiré dehors tous les faits et concquestes que les Anglois ont eu, tant en France comme en Bretaigne, et Espaigne, et en Portingal, etc. » Entre le mot à mot, si scrupuleusement observé par Wavrin, on trouve parfois intercalés des chapitres entiers et des passages étrangers au texte imprimé des chroniques de Froissart, ainsi qu'on pourra le voir aux morceaux inédits . D'un autre côté, nous avons remarqué cinq chapitres de Froissart , oubliés peut-être par le copiste de Wavrin ou ne faisant pas partie du manuscrit qu'il transcrivait, avant tous les cinq rapport à l'Angleterre. Tant de passages ajoutés ou omis, tant d'interversions de phrases permettent, ce semble, de

supposer que Wavrin a fait usage de manuscrits autres que ceux qui ont servi jusqu'ici à l'impression des chroniques de Froissart. Nous avons été obligée, pour suivre le fil des événements copiés par Wavrin, de recourir tour à tour de la dernière édition des cluroniques de Froissart à la première, puis au récit séparé de la mort de Richard II, imprimé par Buchon.

#### v

### Chapitre DCCCXLVI-MXCI.

(1400-1443). Le récit des événements arrivés à cette époque est emprunté, tour à tour, à Monstrelet et à Saint-Remy. Notre chroniqueur prend même, parfois, la narration de tous deux ensemble, pour compléter la sienne. Il y intercale, néanmoins, des faits ignorés d'eux, et dout il fut témoin ou acteur, ou qu'il a recueillis de personues dignes de foi. Si le texte de Monstrelet est ainsi augmenté par Wavrin, il se trouve encore plus abrégé par ce dernier, obligé à des retranchements commandés par le plan de son travail. Dans ce cas Wavrin prend soin d'inviter le lecteur à recourir aux Chroniques de France pour avoir de plus amples détails. Son récit n'est pas toujours copié textuellement, et la différence qu'on y trouve provint, sans donte, de l'obligation de lier entre eux des passages pris dans plusieurs chapitres de Monstrelet, et dont il compose un des siens. Cela, parsois, nous a forcée de joindre aux morceaux inédits une partie de l'imprimé, pour ne point rompre le fil des événements qui précèdent on qui suivent ceux décrits par notre chroniqueur.

#### VI

## Chapitre MXCII-MCX.

(1443-1444). A l'exception du premier chapitre, cette sixième section renferme le récit fort curieux, ignoré de tous les chroniqueurs, d'une expédition faite en Morée par le neveu de Wavrin. Tout porte à croire que la narration en est due à ce neveu; car on y rencontre souvent de ces plurases qui semblent ne pouvoir venir que sous la plume d'un témoin oculaire.".

# VII

# Chapitre MCXI-MCCII.

(1444-1460). Copié, jusqu'an chapitre 1157, d'après Du Cercq et le troisième volume de Monstrelet. Ce qui concerne la révolution arrivée en Angleterre en 1453, (Chap. 1158-1202), est inédit.

#### VIII

## Chapitre MCCIII-MCCCXV.

(1467-1472). Tous les événements compris dans ces chapitres concernent l'Angleterre, la Bourgogne et le Portugal: 1° la continuation de la querelle entre la maison d'York et celle de Laucastre; 2° la guerre que le duc de Bourgogne fit en 1467 courte les Liégeois; 3° le récit des fêtes données à l'occasion du mariage de Charles le Téméraire avec Marguerite d'York (1468); 4° le siège d'Arzille par le roi de Portugal, en 1471\*; 5° le récit de la réinstallation d'Édouard IV sur le trône d'Angleterre, traduit de l'anglais\*. Cette traduction est folde: Wavrin, toutefois, supprime ou ajoute certains faits.

### NOTES DE LA NOTICE.

- En 1093, Robert de Wavrin revensit de la Palestine, après la mort du comte Philippe de Flaudres, (Cronicques et annoles de Haynau, par J. de Guyse, Paris, Galliot Dupré, 1531-32; t. III, fenillet zvz, col. 1.)
- 2. En 1169, Hellin de Wavrin, sénéchal de Flandres, est tué an siége d'Acre. (Anselme, VI, 713.)
- En 1214, Wavrin, sénéchal de Flandres, est fait prisonnier à Bouvines, avec ses trois fils. (Chroniques de Flandres, par Sauvage, chap. xv, p. 37.)
- 4. En 1356, Robert de Wavriu assistait à la bataille de Poitiers. (Chroniques de Wavrin, chap. 407.)
- En 1382, le sire de Wavrin, hanneret, est tué à la bataille de Rosbeck.
   (FROISSART, II, chap. cavril. Le père Anselme (VI, 703) le désigne sous le prénon de Pierre.
- 6. En 1408, Robert de Wavrin assistait à la hataille de Liége. (La Banna, II, 121.)
- En 1415, Robert de Wavrin et son fils sont tués à la journée d'Azincourt. (Saint-Remy, VIII, 22.)
- 3. En 1463, Philippe de Wavrin, asigneur de Saint-Venant, pair merne de notte c'hornjeure, asiavital le lastilide de Monthley (Monoiza de Jesus de Heynin, pp. 14 et 33). Il était fili de Waleran, asigneur de Mennin, de Carlo de Repuin, pp. 14 et 33). Il était fili de Waleran, asigneur de Roubais, Marier à Valenan de Croy, doni il n'eu point d'enfant, il fit donation de sur hiere, par vente simulée, a son desardere, Charles de Groy, prince de Churay. Aini le surer de Lilleure, Marier Venant, Milliany et andrae celle de Varrin pasterent si n'erri fint d'anoine en mariège à la devitime filié de la pourgese de Chymay, qui la porta » not su a counte de Lallain, Philippe de Wavrin mourt en 1500 (Eurs. 1119). Marchet de Saint-de Saint-Europe de Chymay, qui la porta » nd et au counte de Lallain, Philippe de Wavrin mourt en 1500 (Eurs. 1119). Marchet de Saint-Europe de Wavrin mourt en 1500 (Eurs. 1119). Marchet de Saint-Europe de Chymay, qui la porta » nd et au counte de Lallain, Philippe de Wavrin mourt en 1500 (Eurs. 1119). Marchet de Saint-Europe de Chymay, qui la porta » nd et au counte de Lallain, Philippe de Wavrin mourt en 1500 (Eurs. 1119). Marchet de Saint-Europe de Chymay.
  - 9. Voy. le Proingue, p. 3, note 1.
  - 10. Monstrelet, 111, p. 322.
- 11. Un ancien manuscrit de la Bibliothèque impériale (fonds de Baluse, 10 7905, fol. 64) qui traite de matières de chevalerie, nous apprend que les poursuivants d'armes devaient être, au moins, de « l'aage de vingt

ans, him doctninés et de bonnes conditions, avoir : à faire livres de droit, d'armes, de habaon, de batallier et becongres où lis auront esté. Il h'étient employé à voyager a pour veoir, aprendre et congonière le grans fisi d'armes, batallier, honneurs, estas, noblesse et majesté des rois et grans signeurs de part le monde, affin que quant les heraulx morront que l'ecult porront parrent la leurs offices. 3

- 12. Il fut depuis promu au grade de Roi d'armes de la Toison-d'Or.
  - 13. Tome VII, p. 498.
  - 14. Tome VIII, p. 2.
  - 13. Tome III, p. 333.
  - 16. Tome VIII, p. 24.
- 17. Monstrelet (III, 383) avait dit, avant lni: v Furent more en ladier journee, par la relation de plusieurs hevait es t autres personnes dignes de foi, dit mille hommes et au-dessus, despuit grant paris furat emporite par leur anii, prêts de charit des dit ha Agolio, pour esterre où hon leur sembleroit, despuit dit mille on esperoit y avoir environ seixe cents sulets, et tout le surplus gentilulomens.
- 18. Bibl. IMP., Mss., Fonds de Fillevicille, 4º carton, année 1358 à 1439, Cabinet des titres.

19. « C'est la Monstre de Philippe de Saveuse, escayer, de 79 autres eccayers avec luy, de 11 hommes de trait, une Trompette et un Prestre remu en as compagnie pour servir Monseigneur le duc de Bourgonge au voyage qu'il fait préventement de son pays de Flaudres vers Paris, pour le bien du roy, de son royaume et de la choe publique d'écelluy receus et passé à monstres, commencees à Benavais le dernier jour d'aoust l'an mid quater cens et dis-sety. ¿ loid. Voir an 6 sentembre.)

20. Le hérant Sciele di, dans son traite déblé aux officiere d'armes, et ll cèse de poursieurs d'armes : et ll cèse que novis que entre en réligion; çer il se fait, se doit faire nois sermens sux armes. La raison et celle, pour ce qu'il pourfir ranceure à l'effec, s'il se plaisit, et cela ne pote faire ung heratid, pinno pour trois eas, après décalars. Le diffecture de la resultant de l'effect d'un herate et termine sinni; t. 2 n'est pas possible qu'il puist rounneire au dit office de hieraut, et pour derait homme d'épin, le troibien pour commètre crime de lette majette et descrite paise expinée. En mendre ou autres cat dique de mort, dobte direite eure degrade. (CATR, t. II, p. 2-80, 817).

- 21. Voy. tome I, p. 206.
- 22. Voy. tome I, p. 262.
- Voy. tome I, p. 250.
   Voy. tome I, p. 255.
- 25. Voy. tome I, p. 262-267.
- 26, Voy. tome I, p. 277,
- 27. Voy. tome I, p. 280, 281.
- 28. Voy. tome I, p. 293-295.
- 29. Voy. tome I, p. 305-308.

30. « A leban, bastard de Wavrin, (ris est felie le mot jufut, suspent in fint attubuliner celuli de filó de nessier Babert, segioner de Wavrin, eccuier, la somac de L frans, de XXXII gros, monnois de Handres, chacun flanca, que M. le duc, de sa grico, lai somac de nome poer une fois, unter a consideration des bons services qui lui si faire as segments et armes, comme pura voir ung deben. Poor e, par mandement de mondit seigneur, sur ce fairt et donné en a ville de Lille, le penulissame mondit seigneur, sur ce fairt et donné en a ville de Lille, le penulissame du grace mille IIII extra especial de la reverse du duc de Bourgogo de la 1430 à 1437, fol. VIII °VIII reverse générales.

31. a Ekcasarment de Jose Renier, chambgeur, pour l'escasarement des biens, meubles, cateauly et heritages portés à nariage par demichelle Marguerite Hongomert, vesve de feu William de Tenremonde, bonrgoia de Lille, avec le fautord de Wavrin, non hourgois, etc. s (Registre aux comptes de 14372)

32. A Jehan, bastard de Wavrin, chevalier, seigneur du Forester Jeij.

t de Fontsine, la somme de cinquante salux d'or de XLVI gros, monnoie
de Flanders, pièce, que mond. S., loi a, de sa grace, donné, pour consideration de ses services qu'il lui a faiz, comme il appert par mandement
de mond. S. sur ce fait et donné à Djoin le XIII jour de may, l'am
mil Illie quarante deux. s (Reg. aux comptes de 1441-1443, fol. VI<sup>a-</sup>
XIII verso.)

33. Legitimacio Joannis Wavrin\*, - c Karolus, etc. Illegitime genitos, quos vite decorat honestas, nature vicium minime decolorat. Nam decor virtutis abscondit in prole maculam geniture et pudicieia morum pudor originis aboletur. Notum igitur facimus presentibus et futuris quod, licet dilectos noster Johannes de Wavrain, miles, filius naturalis deffoncti Roberti de Wavrain, quondam militis, ex illicita copola genituram traxerit, talibus tamen virtutum dono et morum venustate coruscat, quod in ipso supplent merita et virtutes quod ortus odiosas adjecit, adeo quod super eo defectu natalium, quem patitur, graciam quam nobia humilime requisivit a nostra Regia Majestate meruit obtinere. Nos igitur, hiis actentis et pro certis aliis causis nos ad hoe juste moventibus, supplicacioni einsdem Johannis de Wayrain annoentes, eundem de nostre fiegie potestatis plenitudine, certa sciencia, speciali gracia et auctoritate regia, legitimavimus et legitimamus per presentes, ac legitimacionis titulo decoramus, ipsumque in Judicio et extra a modo pro legitimo reputari et ccuseri volumus et haberi ; concedentes eidem et cum eo dispensentes nt ipse bona mobilia, temporalia et immobilia queeumque acquirere et jam acquesta possidere valcat et tenere, et de eisdem, inter vivos vel in testamenta, disponere ad sue libitum voluntatis, ad successionemque patria et matris, snorumque amicorum carnalium et aliorum quorum libet, ex testamento vel ab intestato, dum modo de corum processerit voluntate et nisi alteri foret jus jam quesitum, suecedere possit et valeat, et ad

<sup>\*.</sup> ARCHIVES DE L'EMPIRE, Tresor des Chartes, Reg. VIII" XVIII, Pièce II" L.

scumque houores, officia et alios actus legitimos admittatur ac si esset de legitimo matrimonio proercatus. Et eciam quod sui liberi, si quos habeat, totaque ejus posteritas de legitimo matrimonio procreanda, in bonis snis quibuscuuque, eidem, jure hereditario, succedant et succedere valeant, nisi aliud quam deffectus hujus modi natalinu repugnet; predicto deffectu, quem prorsus abolemus, jure, constitucione, statuto, lege, edito et consuetudine, usu generali vel locali regni nostri ad boc contrariis noo obstantibus quibuscunque; solveudo tamen semel nobis financiam per dilectas et fideles gentes compotorum nostrorum et thesaurarios componendam. Quoeirca predictis gentibus compotorum nostrorum et thesaurariis, omnibusque et singulis justiciariis et officiariis nostris vel eorum locatementibus presentibus et futuris, quibuscunque et eorum cuibbet, pro ut ad eum pertinuerit, mandamus, districtius injungendo quatenus prefatum Johanneso de Wavrain nostra presenti legitimacione et gracia uti et gandere pacifiee faciant et permittant absque quovis impedimento, quod si factum vel appositum reperieriut, illud revocent et ad statum prestinum et debitum reducant et reduci faciant pariter et adnullari indilate, visis presentibus, quibus, ut ca firma et stabilia perpetuo perseverint, nostrum duximus apponi sigillam, nostro in aliis et in omnibus quolibet alieno jure semper salvo. Datum Bituris , mense octobris, anno domini millesimo ceccmo xiviio, et regni nostri xxvio, a - Sie signatum : per Regem, in sno concilio. De la Loere. Visa : Contentor, P. Le Picart.

34. Archives de l'Hôtel de ville de Lille : Registre aux comptes de 1453, fol. LXXV, verso.

33. Donation, en 1438, de deux fiefs situés à Fredenghien (Frelinghem) par Jacques Fortigoy, f. (filis) de fen Jean, à Mg. Fean de Warrin, chevalier, seigneur du Forestel, et madame Marguerite de Hangonart, son esponse. (SATT-CASON). Monaments moiries estimillement utille à la France, sus provinces de Hainaut, Flaudree, Brabant, etc., t. I, p. XXXXIX.)

 Jehan, hastart de Wavrin, seignenr du Forestiel, chevalier et chambellan du Duc, cité parmi les chevaliers qui renonvellèrent la loi (les échevins) de salle. 1462.

37. Préssus de vius de courtoise, offerts par la ville de Lille à Lehan, bastar de Warris. « XII los de viu à sou retour de la ville de Rome, où il avoit esté avoce antres en ambassade, de par noutre très redoubé seigneur, Mons. le duc, par devers noutre Saint Pere le Pappe, pour cause du voyage de Turquie. « (Archites de l'Hotel de ville de Lille, reg., aux comptes de 1463, fol. LXII, verso.) — Dn Circeq (XIV, 289, 290) parle anusi de cette ambassade, où se trouvuit le seigneur da Cressel.

38. t. A messire Doignies, cheralier, seigneur de Brouay, gonverneur de Lille, Jehan, hastart de Wavrin, anasy chevalier et seigneur du Forestiel, conseillers et chambellans de N. T. R. S. mons. le duc de Boargogne, (et antres), qui le jour de Toussains darrenierment passer yet vertu des lettres et commission de N. D. S., et ou nom d'iedlni, re-

nouvellerent la loi decestedite ville, à chascun VIII salns, à L\* le pieche, font C¹. (Arcb. de l'hôtel de ville de Lille: Reg. aux comptes de 1465, fol. LXVII, verso.)

39. Voir le Prologue.

40. Nous le démontrerons nn peu plus bas,

- 41. Voir le Prulogue. Le quatrième volume se termine ainsi : « Et atant fine le quart volume de ces Croniques d'Engleterre. Si commenceron le V · an couronnement du roy Henry, son filt, V · de ce nom, en poursievont jusques à l'an LXXII, que rengue triumphamment Edouard le Debonaire. Explicit. »
  - 42. Voy. tome II, p. 343, note 2. 43. Voy. tome II, p. 342, 343.
  - 44. Voy. tome II, p. 402.
  - 45. Voy, tome III, p. 85, note 1.
  - 46. Tome II, p. 250, note 4.
- 47, a Prologue de l'acteur sur la totalle recollation des sept volumes des Anchiennes et nouvelles croniques d'Angleterre, à la totale loenge du noble roy Edonard de (ici un mot gratte dans le msc.,) V° de ce nom. Acta\*.
- « Edouard, par la grace de Dieu, roy de France et d'Angleterre, seigueur d'Irlande, pource que au commencement de toutes choses contendant à bonne fin, selong la scentence des philosophes anchiens, doit estre grace requise à celluy dont on la desire impetrer, en ensuivant cest ordre deceut mesme à parsonue tant digne que vons, Sire tres magnanime, ainchoi que plus avant procede ou parfait de mon labeur entreprins, requier pardon de mes deffanltes avec correction licite par vostre grace renommee, pour laquelle cuidier augmenter, me snis de la presente oeuvre entremis après pluiseurs fautasies doubtivement examinees, pesent l'effect du commenchier de mon tres rude entendement quant à si noble charge emprendre, tumber ou parfond cavain de l'abysme tiritonal du sourgon et fontaine des haultes et flourissans hystores, emprinses et conquestes victorieuses, du fatal principe jusques en diffinition du tres anchien royaulme renommé et peuple redoubté de la noble isle d'Engleterre. Pour ce, mesmement, que, à mon semblant, variable et doubtif en mesprendre, auleuns, de mon concepveur incertains, me poussoyent ce travail laborieux imputer à folle vanité ou emprinse presumptueuse, comme ainsi soit que des advenues du dit royaulme dont je venl et contents, au Dien plaisir, faire recueil et ponrsieute entiere, soit aucunement touchié en lieux divers, qui pourroit anx dessusdits sambler souffisance.
- e Mais, pour telz entendement contenter, je pruteste presentement que se, en lisant et examinant les escriptures des anchiens bistoriographes, je n'eusse trouvé pluiseurs corruptions de verité par simeopations taciturnes

<sup>\*</sup> Lises IV\*.

\*\* Museum Britannicum, King's library, 45. E. IV., fol. 14-16 recto. — Copie transmite par M. Martial Delpit.

et ampliations fallacieuses, sommierement prejudiciables à la perfection de Vostre Majesté directe, jamais ne me feusse avanchié de ceste dilligence et paine laborieuse presume \* en vostre faveur.

« Neantmoins, tres chier Sire honnonrable, après pluiseurs debas et molestes de corage mobile, mettant toutes doubtes arriere moy, plus confiant en vostre grace pleniere que en mou sens rural, comme indigne et non souffisant, ardant en l'augmentation et ampliement de vostre noble renommee, ja elerement resplandissant par les rayes vertueux de vos belles vietores fatales et beureuses emprinses, par tontes terres espendnes, eonsiderant l'heure propice et temps utille à yeelle canonisier, imprimer et intronisier par descure les elemens, poursievant la vraye genealogie de vos nobles predicesseurs par aueun terme ruynee, pre-entement regenerec ou droit climat de sa regalité par heureuse et deue fortune, me suis en dilection plaisante advenebié, par desir obstiné, de à vostre loenge, principalement declarable en lieu de tent et raisonnable guerre, entammer, moyenner et parfunir les Anchiennes et nouvelles croniques de la dite tres fertille et bellique isle d'angleterre, depuis la premiere habitation d'icelle jusques au temps de vostre ampliation, à laquelle je commenceray labourer sur le VIIe volume de mon euvre, sachaut, comme dit est, vœulx non avoir esté jusques à present parsievis souflisanment en volumes consonans, sinon par petis traitiés et livstures cassees, excepté par maistre Jehan Froissart et Engueran de Monstrelet, quy, comme il appert par la prosecution et lecture de ses escripts, plus amplement traiterent en faveur patrial, que de verité sermentee, au grant prejudice de la vostre noble et droituriere aucession et succession lupardine, taisant on minuant aucuncment, comme j'ay appris par l'enqueste du resveil de vos victoires, sonvent ce qui touche vostre exaltation, en vertence d'amour subgecte ; lesqueles choses, ainsi passees et souffertes, seroyent graudement au prejudice de vos gestes et industrie parsoncle, se, par diligent examen, n'estoit le deffault relevelé : consideré eneoires le magnanime propos deliberé de vostre royal corage, lequel tres dignement loable apert par vision arrestee estre augmentation d'hystoyre en poursieute de mon labeur à vostre loenge et honneur, avec ce que, desja, si vaillamment vous estes en vostre royal degré conduit, tellement qu'il est tout notoire vous estre bien de Dieu amé, qui, par divine provision, vous a restitué en vostre lieu deu, jadis inhumainement usurpé.

\*Pour quoy, tres chier Sire, il est de raison aann excuse que aver le Createur, qui au relief de voture exaltionis se entreuen, se creatures s'i employent, liquele chose, par lougue espace, en mon cour taciementurmiser, voyant verbe poursierie commencement de hos effet, sfin de moy devenent acquiter, paisque la vision me continuoti, je me suit deiluperi, i mon pour, le autissir devere vox, ocagonisma le may leoname et lupardin estre par comunitions fraternelles de loables aliances experientement viane una, par baint de reinseaut flumis purchement, lesrientement viane una, par baint de reinseaut flumis purchement, les-

<sup>\*</sup> Prince?

queles lovaument entretenues, les dis animaulx redonbtés par espece de furieuse nature meslee de prudence, atempre et arrousee par liqueur d'amour inseparable avec gonvernement droiturier, acompaignés de martienne estude et dilligence bellique, corrigerent le maulvais sang et extirperent les espines eurachinees entre les oliviers fructueux qui, par longue sterilité malheureuse, ont empeschié à la fertilité des bumaines labeurs, et tellement exploiterent en la benediction de Dien Nostre Seigneur qu'ilz en acquerront, avec le louer pardurable, la bienvocillance de tout leur poeple en loenge perpetuelle, memorable entre les preux, à quoy dilli gamment procurer je proteste moy employer, selon la possibilité de mon petit entendement. Quant an regard des fais glorieux, comme j'ay chy dessus promis, sonffisanment acerterne que au moindre pourfit qui de mon labeur pourra naistre, les nobles et populaires qui, par deffaulte de lecture redigee ou matiere à droit taillié, n'ont par cydevant congueu la obligation de vraye obedience royale, ycelluv mon dit labeur devant eulx semé et espars, et par desir de nouvelité concheu, aprenderont par diligence, d'ores en avaut, à parfaitement obeyr, amer, bonnourer et servir, plus que oncques mais, celny noble roy Edouard Ve, qui plus que nul son aucesseur en sera trouvé digne, se bien on serche ses vertus, auquel bumblement je supplie le commencement de ma bonne voulonté accepter pour fin acomplie es loenges de sa valleur où je me presume entremettre. Actum.

### « Fin de nostre Prologue. »

- 48. Rouen, 1487, in-fol.
- 49. Tome II, p. 44 et suiv.
- 50. Tome II, p. 73, 74, 81, 87.
- 51. Tome III, p. 85.
- 52. Les nouvelles de la victoire que remporta er prince parriarent à la cour de Bourgogne par nne lettre particulière, adressée à la duchesse mère du due de Bourgogne. Elle voulut qu'il fût fait un récit de ce siège pour son fils, et peut-être Wavrin fut-il celui qu'elle désigna pour rédiger cette narration.
- 53. The Historic of the Arrivall of the King Edward IV. Cette relation est faite par un servitenr de ce prince.

### ANCHIENNES

# CRONICQUES D'ENGLETERRE

#### PAR JEHAN DE WAVRIN,

SEIGNEUR DU PORESTEL.

# SIXIÈME PARTIE.

# LIVRE VI.

1294. Cy commence le VI et darrenier livre de ce present vollume, lequel contient xxxii chapittres, ou premier desquelz il parle comment le roy Edouard fut trahis par son frere le duc de Clarence et le conte de Warewic. Chap. I.

Quant doncques le duc de Clarence et le conte de Warewic se furent partis de Londres, eulz et tous leurs gens, ilz ne s'arresterent tant qu'ilz vindrent à Northantou: auquel lieu leur vint au devant le conte de Wilbie, qui leur presenta le seigneur de Herbert et son frere; puis, quant ilz furent amenez devant le conte de Warewic, ilz encommencerent à parler ensamble de gros languages, tant que le conte de Warewic commanda que on les emmenast morir. Et aimsi furent ces deux bons chevalliers livrez au peuple qui piteusement les lapiderent.

Quant les seigneurs dessus nommez furent mors, et

ceulz de Galles ruez jus, le roy en eut les nouvelles, dont il fut moult desplaisant. Si dist qu'il estoit tralty, et fist habilier tous ses gens pour aller au devant de son frere le duc de Clarence et son cousin de Warewic, lesquelz venoient au devant de luy, et estoient desjà entre Warewice t Conveutry, où ilz furent advertis que le roy venoit alencontre d'eulz. Et quant l'archevesque d'Yorc sœut que le roy les aprochoit, il dist au conte son frere qu'ill 'l'atendist, adfin que de riens us es doubtast; mais feist on encqueste où il se logeroit celle nuit.

Le roy en chevaulchant venoit, pensant à la mort des deux chevalliers devant dis, disant en soy mesmes qu'il se vengeroit de son frere de Clarence quy tel deshonneur luy avoit fait. Et ainsi, moult pensif et desplaisant, chevaulcha tant qu'il vint à Conventry, où il cuida logier; et, de fait, y avoit envoié ses fourriers pour prendre logis; mais ilz trouverent que ceulx du North avoient prins la place. Si ne furent pas lesdis fourriers creuz d'y prendre herberge, anchois furent bouttez hors de la ville, et peu s'en failly qu'on ne les tua. Pourquoy hastivement s'en retournerent devers le roy, auquel ilz recorderent ce qu'ilz avoient trouvé, et dont il fut moult mal meu, et eut conseil de non aller plus avant, jusques ad ce que plus à plain feust informé dont povoient sourdre teles trahisons et maulvaistiés; car il n'avoit gueres de tempz que abolly et pardonné avoit à chascun quancques on luy avoit meffait. Si n'estoit pas à croire que son frere de Clarence, ne son cousin de Warewic voulsissent peuser trahison alencontre de sa personne 1. Pourquoy le roy

<sup>1.</sup> Le 17 août 1469, peu de temps après la bataille de Banbury, le roi

se traist en ung village i là prez, et se loga illec atout ses gens, non gueres loingz du lieu où estoit logié le conte de Warewic.

Environ l'heure de myenuit vint devers le roy l'archevesque d'Yorc, grandement adcompaignié de gens de guerre. Si buscha tout hault au logis du roy, disant à ceulz qui gardoient son corpz qu'il luy estoit necessaire de parler au roy, auquel ilz le nuncherent : mais le roy luy fist dire qu'il reposoit et qu'il venist au matin, que lors il le orroit voullentiers : de laquele responce l'archevesque ne fut pas content. Sy renvoia les messages de rechief dire au roy que force estoit qu'il parlast à luy, comme ilz le firent. Et alors le roy leur commanda qu'ilz le laissassent entrer, pour oyr qu'il diroit; car de luy riens ne se doubtoit. Quant l'archevesque fut entré en la chambre, où il trouva le roy couchié, il luy dist prestement : « Sire, levez vous; » de quoy le roy se voult excuser, disant que il n'avoit ancores comme riens reposé; mais l'archevesque, comme faulz et desloyal qu'il estoit, lui dist, la seconde fois : « Il vous faut lever et venir devers mon frere de Warewic, car à ce ne povez vous contrester. » Et lors le roy, doubtant que pis ne luy en advenist, se vesty, et l'archevesque l'emmena, sans faire grant bruit, iusques au lieu où estoient ledit conte et le duc de Clarence, entre Warewic et Conventry, où il leur presenta son rov et seigneur souverain, par luy prins en la maniere dessusdite.

avait nommé le comte de Warwick grand justicier du quartier méridional de Galles, et grand sénéchal de tout le pays. (RYRER, V. partie II, 171.) 1. A Houiley, dans le Warwickshire. (The Geatleman's Magazine, XII, 616.) Au roy fist le conte de Warewie grant chiere, sans luy faire mal de son corpz; mais, pour soy tenir sceur de sa personne, l'envoia au chastel de Warewie, et luy bailla gardes qui chascun jour le menoient esbattre où il plaisoit, là entour, au moins à une lieue ou deux. '.

1. Le récit de notre chraniqueur, et une autre version de la prise d'Édonard après la bataille de Banbury (version que nous rapportuns à la fin de la présente note), viennent eu aide à l'argumentation de Lingard contre ceux qui mettent en donte l'emprisonnement du roi, « Les écrivains mudernes, dit-il (II, 572, unte 2), ont reponssé avec dédain la eaptivité d'Édnuard. Hume dit que les documents la contredisent. Carte et Henry la déclarent incroyable et romanesque; mais quand cela serait, ils auraient dû expliquer, ce qui, en ce cas, serait plus sinconcevable, la mention qu'en font presque tous les écrivains du temps, étrangers on nationanx, même Comines (III, 4), qui dit tenir les principaux ineidents de l'histoire d'Édouard de la bonche d'Édonard lui-même, et l'annaliste de Croyland (551), qui était fort avant dans la confiance de ce monarque, Les arguments de Hume sont : 1º que les ducuments dans Rymer ne laissent aucun intervalle pour l'emprisonnement d'Edouard en 1470; et 2º qu'il n'en est pas fait mention, comme on l'eût fait s'il avait en lieu. dans la proclamation d'Édnuard enntre Clarence et Warwick, de la même année. Mais, en premier lieu, il s'est mépris sur la date de l'emprisonnement, qui ne fut pas en 1470, mais en 1469 (ed state que contingebat anno nono regis, qui erat annus Domini 1469. Cont. ChoxL., 551): et, en seennd lien, la princlamation ne devait point en parler, attendu qu'elle se borne à l'énnmération des seules offenses qui avaient été commißes après le pardan à eux acenrdé à Noël 1469, (Rot. Parl., VI. 233.) Mais il existe un document qui met la réalité de l'emprisonnement hurs de dnute, la condamnation de Clarence dans laquelle le roi énnmère parmi ses offenses « d'avnir compromis la royale dignité, personne et vie a du roi en étroite garde, le privant par là de tante sa liberté, après « avnir occasionné de grandes commotions. » (Rot. Parl., VI, 193.) Je dois ajonter que dans les documents de Rymer pour 1469, il y a nn intervalle suffisant de trois mois, du 12 mai au 17 anût, époque qui est précisément celle assignée à l'insurrection et à l'emprisonnement, »

Voici la versinn que fournit le manuscrit fonda Dipuy : « La hataille commenca fiere et mortelle, à grant effision de sang; mais enfin le roy le perdit et y fut prins luy meismes, le seigueur de Rivieres aussy, son filz second et pluseurs aultres, lesquelz prisonniers furent menez devant 1295. Comment le duc de Bourguoigne envoia unes lettres au majeur de Londres. Comment le conte de Warewic envoia le roy Edouard à Londres, et comment les Loudriens le recheurent à grant joye.
II.

Le duc de Bourguoigne, adverty de celle descomfiture, escripvit prestement au mayeur' et peuple de Londres. Si leur fist, avec ce, dire et remonstrer comment il s'estoit alyez à eulz en prenant par mariage la seur du roy Edouard, parmy laquele alyance luy avoient promis estre et demourer à tousjours bons et loyanlz subgectz au roy Edouard, et luy, duc de Bourgongne, leur avoit aussy promis de les, en ce, ayder et secourir jusques à la mort ; laquele chose il estoit prest de faire se ilz voulloient entretenir leur promesse; et, s'ilz ne lui entretenoient ce que promis avoient, il scavoit bien qu'il en devoit faire. Lequel maisre de Londres aiant recheu les dites lettres du duc. assambla le commun de la cité, et là les fist lirre publicquement. Laquele lecture oye, le commun respondy, comme d'une voix, que voirement voulloient ilz au duc de Bourguoigne entretenir ce que promis luy avoient, et estre bons subgectz au roy Edouard.

Le conte de Warewic, adverty de ceste chose, doubtant que le commun d'Engleterre ne s'esmeust contre luy à cause qu'il tenoit ainsi le roy comme prisonnier, faignant qu'il ne sceust riens des dites let-

le conte de Wangrich en celle place où il estoit; lequel tout incontinent fist trencher la teste au seigneur de Rivieres, à son filz et à pluseurs aultres des plus privez et des milleurs amys du roy. An roy ne fist il nul saal a

John Young était maire de Londres en juin 1468, (Escerpta hist., p. 203, note 1.) Peut-être l'était-il encore en 1489.

tres', dist ung jour au roy que bon serroit qu'il allast a Londres pour soy monstrer au peuple, et visiter la royne sa femme. A quoy le roy, qui ne demandoit autre close, respondy qu'il le feroit moult voullenters. Et lors le conte, par une maniere fainte, rescripvi aux Londriens que le roy les alloit veoir, et qu'il lui feissent bonne cluiree et le plus d'honneur qu'ilz pourroient; et que par ce povoit on bien parchevoir qu'il ne le tenoit mye prisonnier, ainsi que aulcuns le disoient'. Sil recheurent lors ceulz de Londres moult

1. Va.: : Le comte adverti des lettres que le dac de Bourgoingae avoit entoyers au mayor de Loudres et au commun, sey tranul fors assés pres de Londres, en ung chastel où il tenoit le roy Edouart prisonnier, non pas estroitement, ains poroit aller Joner et eshanoler illec entoura vez les gardes que Warwieh avoit misse sur luy, avec lesquels il rectorroit toutes nuitra avec eux ou chastel Warwieh. Done, faignant qu'il ne secut rien de ces lettres, etc. » (Mr. Fond Duppy.)

2. « L'explication que l'on doune généralement de l'évasion d'Édouard (dit Lingard, II, 573, note), est que l'archevêque lui permettait de chasser, et qu'un jour qu'il se livrait à eet exerciee, il fut culevé par ses amis, » (HALL., 203), La mieune est fondée sur l'autorité préférable de l'historien de Croyland, qui, tout en considérant la délivrance du roi comme presque miraculeuse, affirme néanmoins qu'elle ent le consentement exprès de Warwick. Prater omnem spem penè miraculose nan tam evesit, quam da expresso ipsius comitis consensu dimissus est, p. 551. Stow meulionne les promesses d'Édouard, et dit qu'il resta à York jusqu'après l'exécution de Sir Humphrey Nevill, p. 421. Il y a daus Fenn une lettre sans date, qui, je crois, se rapporte à cette époque. Elle relate le retour dn roi d'York à Londres en compagnie de l'archevêque, qui, toutefois, n'eut pas la permission d'entrer avec lui dans la capitale, mais reent l'ordre de rester an Moor, sa résidence, dans le Hertfordshire. Le comte d'Oxford, Lancastrien, fut traité de la même mauière. - « Le roi, ajonte l'écrivain, parle bien lui-même des lords de Clarence et de Warwick et de mylords d'York et d'Oxford, disant que ec sout ses meilleurs amis, mais les gens de sa maison tiennent un antre langage, de sorte que ce qui arrivera hieutôt, je ue saurai le dire, s On voit que notre ebroniqueur s'accorde parfaitement avec l'historien de Croyland sur le consentement exprès de Warwick. (Fran, 1, 294.)

lyement, tenans les plusieurs, par ce, que le conte de Warewic n'avoit pas voullu grever le roy, pourveu encores qu'il n'avoit pas esté à la battaille.

Tantost aprez, vint le conte de Warewic à Londres, ou il assambla le commun et leur fist bien croire, par ses parolles, que tout ce quy estoit fait avoit esté pour le seigneur de Riviere et son filz defunctz seullement, qui avoient levé grans finances sur le pays, voire par l'accord des Estas, pour d'yceulz mettre sus une grosse armee et aller en France concguerre le royaulme qui estoit leur heritage; dont ilz n'avoient riens fait; ains avoient les deniers despendus à leur voullenté, parquoy ilz avoient mort desservie. Et tant allegua le dit conte d'excusations qu'on se contenta de luy; et le roy mesmes luy pardonna quancques il avoit meffait, tant à sa personne comme à son beau pere et autres, combien que le roy se parcevoit assez, à la verité, qu'il ne procedoit point envers luy de borine foy 1.

Vaa.: « Ceulx de Londres receurent leur seignenr à grant honneur, et leur sembla, par ce moyen, que le conte ne l'avoit point vonlu grefver, pour ce meismes qu'il n'avoit point esté à celle battaille. » (Ms. Fonds Dapay.)

<sup>\*2.</sup> Yan. 7: Par telles parolles et cistelles de conte de Warvich. 1. Par telles parolles et cistelle le pye nos, en la corria qu'il parolenant tout es qu'il les yaves fait, aunt contre su presente content contre son hea pare et aubres. Vicinement entoite ce grant audier et finise ett à ce conte de Warvich de volloir faire entendre au pocupie d'Encepture qu'il pourchassoit le kine et l'honneze du rey départer qu'il pourchassoit le kine et l'honneze du rey de France pour deterrise le vey Edouart, comme le finis en tout reput et s'entre de destruire le vey Edouart, comme le finis e nountré depair y tet blement que, une fois entre les autres, il decouvri ion congre et se vants publicament qu'il voit fait le vey Edouart de la Marche, unait il ediforir quant il vouliroit, et fireix cursonnes no firer, le duc de Charnes, qui voit de fille pour le leur le le cut filip se l'yelde et sy de cette fille per l'yelde et sy de cette de l'entre que me de l'entre de l'entre de l'entre que l'entre de l'entre de

1296. Comment non obstant que le roy Edouard eust pardonné au conte de Warewic, si poursievy il son emprinse adfin de le deffaire. III,

Non obstant ces apointemens et pardonnances, le conte de Warewic, quy ne pensoit nulle loyaulté devers le roy son seigneur, se party tantost de Londres¹, et fist tres grant commotion de peuple, par le moven du duc de Clarence, de messire Richard de Wellus\*. de messire Robert son fils\*, et leurs adherens, lesquelz tournerent tout le peuple en sedition de l'esveschié de Lincolle, contre le roy Edouard; lequel, de ce adverty, se mist de rechief en armes, et se tyra auz champz, atout le plus qu'il peult finer de gens. Si se traist celle part, et les trahittes se penoient journelement d'atraire les autres peuples du royaulme à leur maulvaise querelle; allegant que le roy, en personne, tenoit les champz pour les destruire et leur toller leurs terres et possessions : ce qui ne faisoit mye à souffrir. Laquele chose estoit faulse menchonge; car comme parvers, desloyaux et plains d'ingratitude sans quelque cause, aprez que le bon roy Edouard, de sa benigne grace, leur avoit tout pardonné, conspirerent de rechief sa totale destruction et de ses loyaulz subgectz.

Le viº jour de mars, doncque, ou dit an Lxix, le roy

France, n'eust esté la craincte du duc de Bourgongne, et les lettres qu'il euvoya au mayeur et au commun de Londres lesquela volloient tenir seurement ce qu'ilz avoient promis, ou par amour ou par craincte. » (Ms. Fonde Dupuy.)

<sup>1.</sup> Il se rendit à Warwick le 7 mars 1469 (v. s.). (CARTE, II, 779.)

<sup>2.</sup> Voyez ci-dessus, tome II, 239, note 3.

<sup>3.</sup> Il fut décapité le 13 mars. (CARTE, II, 780.)

Edouard estant à Walcain¹, lui fut raporté que messire Robert de Wellus, soy disant, par sa presumption, grant capittaine de la communaulté de Lincolle, le dimence precedent, en la conté de Lincolle, desmesureement avoit fait publier proclamations, ou nom du roy et des dis seigneurs, le duc de Clarence, le conte de Warewic et de luy mesmes, que chascun homme, sur paine de mort, feust prest et venist assambler avec luy à Tabihorch' le mardy prochain ensievant, pour resister aux entreprinses de ceux qui à grant puissance venoient pour destruire toute la contree de Lincolle, avec les habittacions et habittans d'ycelle. La copie desqueles lettres de proclamations fut aportee au roy Edouard; parquoy il eut conseil d'envoier hastivement à Londres, messire Richard Wellus, lequel, par le commandement du roy, luy fut amené avec messire Thomas Diminelz3 et autres, quy là estoient venus au mandement de ses lettres soubz son privé seel.

1297. Des grans faulsetez que firent le duc de Clarence, le conte de Warewic et leurs adherens, pour destruire le roy, leur souverain seigneur. IIII.

Or advint que le joesdy vnt jour de mars, ainsy comme le roy et son ost chevaulchoient entre Vintuisord et Reiston, fut prins ung jenne homme envoié par Jehan Merlin, Seneschal de Thastalle pour le sei-

Waltham, abbaye du comté d'Essex, à douze milles de Londres.

<sup>2.</sup> Washingborough , à trois milles de Lincoln.

<sup>3.</sup> Dymock. Il avait épousé la sœur de Richard Welles. Il fut décapité avec Robert. (Dugdars, II, 12.)

Buntiuford et Royston, dans le Hertfordshire.
 Thasted, dans le comté d'Essex.

or ranned, than it count a rance.

gneur de Cornuaille', portant lettres escriptes le vi° jour de mars, adreschans audit seigneur de Cornuaille, par lesquels son seneschal l'informoit de la meutacion d'ycelles communaultez, et de la fin et intencion d'iceux. Faisant mention que se ilz venoient jusques à Staffort', que là ilz trouveroient les communes de la ducié d'Yorc et autres contrees, jusques à cent mille hommes qui les compaigneroient, comme par lesdites lettres povoit plus clerement apparoir. Lequel jour. le roy arriva à Reiston, auquel lieu vint devers luy ung serviteur de son frere de Clarence, qui luy presenta lettres de par le duc; combien que au departement de eulz deux, en la ville de Londres, ledit duc eust prins congié du roy son frere pour aller es partyes occidentalles du royaulme. Touteffois pour faire service au roy son souverain seigneur, il se disposoit de venir vers Sa Haultesse, et avec luy le conte de Warewic pour se apointier, et contenter le roy sur les faulz rapors dont il povoit avoir esté infourmé. Et le roy aiant leu ces lettres de par son frere le duc de Clarence, fut moult joyeulz, et pour luy faire responce, adfin qu'il congneust que ses lettres luy estoient tres agreables, lui rescripvi de sa propre main, le merevant cordvalement: cuidant que les dis et fais de son dit frere s'acordassent à tout bien, ce que non; ains estoient causez de faulse dissimullacion, comme il apparut par les prosecutions d'yceulz. Et ainsi donna

<sup>1.</sup> Humphrey Bourchier, lord Cromwell, tué à la bataille de Barnet en 1471. (Drodale, II, 130, 133). Il fut appelé au parlement en 1461 comme lord Cromwell, du droit de sa femme, (FENN, II, 65, note 4.) 2. Stamford, dans le Lincolnshire, sur les limites du Northamo-

<sup>2</sup> Stamford, dans le Lincolnshire, sur les limites du Northamptonshire.

le roy commission1 auz dis duc et conte souffisamment de lever, en diverses contrees de son royaulme, ses peuples pour venir en leur compaignie le visiter et servir alencontre de ses rebelles. Et, ce fait, se party le roy lendemain de ce lieu; si s'en alla à Huntingdons, auquel lieu le roy arrivé manda devant luy le seigneur de Vellus, messire Thomas Diminelz et autres; lesquels il fist examiner à part separement, et ilz confesserent que les consaulz de la conspiration furent tenus en l'hostel dudit messire de Vellus, lequel avec ledit sire Thomas avoient esté les premiers sachans lesdites conspirations : ce qu'ilz eussent bien destournez s'il leur eust pleu: mais, au contraire, avoient esté les vrais causeurs et provoqueurs de ce mallefice, nour laquele confession et plusieurs autres circonspections, le roy commanda d'envoier pardevers le filz dudit seigneur de Vellus, et estroitement le admonester qu'il laissast la compaignie des communes, et se venist mettre avec eulz, en la bonne grace du roy : ou autrement, pour leurs demerites et faulses trahisons, seroient pugnis selon leurs dessertes. Non obstant laquele chose venoient journelement nouvelles au roy, que ledit seigneur de Vellus et les communes estoient jà passez Lincolle et venoient en grant nombre vers Grawnten'.

Le dimence ensievant, xi\* jour de marcz, le roy alla à Flandringay\*, où il fut adverty que les dis rebelles venoient vers lui; mais les aulcuns changeoient

<sup>1.</sup> Cette commission est datée de l'abbaye de Watham, le 7 mars 1469 (v. s.). (Rymes, V, partie II, 173.)

<sup>2.</sup> Dans le Huntingdonshire, à cinquante-neuf milles de Londres-

<sup>3.</sup> Grantham, dans le Lincolnshire.

<sup>4.</sup> Fotheringay, dans le Northauptonshire.

leur chemin, tyrant vers Lincestre<sup>1</sup>, par la monition des dis messagiers à eulz envoiez des duc de Clarence et conte de Warewic, desirans que le lundy ensievant ilz feussent à Lincestre, où ilz promettoient se joindre à eulz adcompaigniés de xx " hommes, comme il fut aussi sceu par la confession dudit messire Robert de Vellus et autres moindres capittaines; par quoy appert clerement que, ce tempz pendant, les dis duc et conte, pour venir à leur maulvaise intencion, se dissimuloient envers le roy pour la destruction de lui; jà soit ce que, quant le conte de Warewic prinst congié du roy en la cité de Londres, il luy promist de faire tout service et assistence à resister contre les rebelles. Pour laquele promesse le roy le fist privé des apointemens qu'il faisoit, du nombre de gens qu'il voulloit avoir avec luv ou dit voyage et des dons et payemens que pour ce il voulloit faire. Et oultre ce, le roy, en confidence de la dicte promesse, envoia mesmes auz dessus dis seigneurs, comme j'ay touchié cy dessus, commissions de lever peuple et luy mener en son service; et le duc de Clarence, quant il demanda à Londres congié du roy pour aller esdites marches occidentalles, où il avoit desià envoié sa femme, detria ce qu'il peult le roy d'aller contre les dis rebelles; et, en ce delay, manda audit messire Robert de Vellus qu'il se hastast de venir avant, ainsi comme il estoit proposé; laquele chose se elle feust parvenue à leur entente, il n'est point doubte que le roy et sa compaignie n'eus-

<sup>1.</sup> Leicester.

<sup>2.</sup> Voir sa confession dans Excerpta historica, page 282.

sent esté ruez jus, et qu'il soit vray que le dit duc dissimulloit, comme dit est, il appert; car le prochain matin aprez le partement du roy de Londres, le dit duc de Clarence, le seigneur de Vellus, le pryent de Saint Jehan et autres, tindrent au lieu de Saint Jehan ung privé conseil, et incontinent aprez y cellui finé, se party le dit due pour aller à Warewie, tout au contraire de son donné à entendre au roy. Sur lequel chemin il rescripvi les dites plaisantes lettres qu'il envoia à son frere, le roy, à Reston : à quoy aussy le roy luy respondi par escript, ainsi que i'ay dit, cuidant estre tout vray quancques le duc son frere luy rescripvoit. Et pareillement ancores, depuis, luy rescripvirent les dis duc et conte de Warewic autres plaisantes messageries, par quoy le bon roy cuidoit tousjours que leurs dis et rescriptions si feussent choses lealles et feables : tant que le xiii jour de mars il vint à Grawnten; ouquel tempz, soubz umbre des dites dissimulations que journelement ilz envoierent par devers les dis rebelles, yœulz enhortant qu'ilz tenissent le chemin vers Lincestre, où ilz leur promettoient joindre avec eulz, et oultreement les assister prendant leur party. En quoy aparut clerement leur faulseté desnaturee. Et, n'eust esté la grace de Dieu, quy si espandy par la maniere que je diray, le roy estoit en grant peril : c'est à scavoir que messire Robert, filz au seigneur de Vellus, pour les lettres qu'il avoit eu de son dit pere, contenans que s'il ne laissoit son emprinse il causeroit la mort de son dit pere, laissa

John Langstrother, nommé trésorier de l'Échiquier le 20 octobre 1470. (Rxman, V., partie II., page 178.) Décapité après la bataille de Tewksbury en 1471.

le chemin de Lincestre; par quoy tous les trahittres ue se porrent pas joindre ensamble, et prinst le chemin d'Estamfort, en intencion de souprendre le roy, et subvenir à la vie de son seigneur de pere.

1298. De la grant battaille que le roy Edouard eut alencontre des rebelles et trahytres conspirateurs, lesquelz il desconfist.
V.

Le lundy bien matin, non obstant ces dictes faulses dissimulations, le roy Edouard, de son tres noble et vertueux corage, se mist auz champz et alla à Stamfort; mais devant luy fist chevaulcher son advangarde alencontre desdis rebelles, puis luy mesmes, avec sa battaille, s'en alla repaistre à Stamfort, auquel lieu luy vindrent nouvelles du duc de Clarence et du conte de Warewic, que lui raporterent ung prestre et Thomas Ouvdculle', certiffians de rechief au roy, par leurs lettres, qu'ilz venoient vers luy pour le servir et ayder aleucontre des rebellans; que desja ilz estoient à Conventry', et ledit lundy serroient à Lincestre, dont le roy les mercya par propres lettres escriptes de sa main, puis prinst le chemin vers ses annemis. Et quant il sceut que veritablemeut ledit sire Robert de Vellus ne desistoit pas de sa faulse et deslealle emprinse, ains se monstroit formeement sou adversaire, et estoit en armes, à baniere desploiee, fut advisé par le roy et les grans seigneurs estans avecques luy qu'il n'estoit pas expedient ne honnourable au roy de exposer sa personne en adventure de bataille, sans, premiers, avoir

<sup>1.</sup> Van. : « Ung prestre nommé messire Richard Ourdehal. » (Ms. n° 432, Fonds Sorbonne.)

<sup>2.</sup> Coventry, dans le Warwickshire.

justicié lesdis seigneurs de Vellus et ses complices prisonniers pour les parverses et desloyalles trahisons par eulz commises alencontre de sa royalle magesté. Si commanda illec le roy presentement sur les champz, desoubz sa baniere, yceulz estre executez jusques à mort, comme ilz furent. Et, ce fait, fist le roy marchier son ost avant vers lesdis rebelles, et an joindre les battailles, les communes cryoient : « Clarence à Warewic! » et portoit messire Robert de Vellus, leur capitaine, la livree du duc de Clarence. Si eut illec grant occision; mais il pleut à Nostre Seigneur envoier au roy Edouard la victore sur ses annemis, qui estoient plus de xxx mille hommes, dont la pluspart eussent esté occis se ne feust la plentureuse grace et benignité du roy, qui, voiant leur descomfiture, se mist en paine et labeur de faire cesser la dicte occision pour saulver ses subgectz. Et en ceste chasse fut occis ung des gens au duc de Clarence, sur lequel furent trouvees plusieurs lettres contenans matieres sedicieuses pour subvertir le peuple du roy, avec les plus grandes, horribles et abhominables trabisons machinees et conspirees contre le roy et bien publicque de son royaume que oncques furent veues ne pourpensees : lesqueles escriptures le roy fist garder pour ycelles mettre avant quant heure luy en sambleroit. Et fut prins à ladicte chasse sire Thomas de La Lande', chevallier. Aprez laquele victoire \* eue, le roy s'en retourna audit lien d'Estamfort, luy et son ost, où, en

II, 780).

<sup>1.</sup> Thomas de La Laund, écuyer, marié à une des sœurs de Richard Welles. Décapité après la bataille. (Duddaix, II, 13.) 2. La bataille de Stamfort se donna le 12 mars 1469 (v. s.) (CARE,

la grant eglise d'ycelle ville, rendy graces et loenges à Nostre Seigneur de la victore qu'il lui avoit envoice de ses dis annemis.

1299. Comment les conspirateurs et capittaines des communes furent prins, lesquelz confesserent que par le duc de Clarence et le conte de Warewic s'estoient eslevez.

Or advint que, le xim' jour dudit mois de marc, le roy estant audit lieu d'Estamfort, non soy ancores deffiant du duc son dit frere ne du conte de Warewic, leur rescripvi deux lettres de sa propre main, lesqueles il leur envoia par ung sien eseuiier de corpz, nommé Jehan Don, par ycelles leur signifiant comment il avoit pleu à Nostre Seigneur lui avoir donné la victore : par quoy il les enhortoit qu'ilz departissent le peuple par eulz assamblé, et qu'ilz venissent devers lui avec competent nombre de gens, selon leur estat; car il luy sambloit tres necessaire de mettre rigle en la conté de Lincolle, pour le bien de luy et de son peuple, du tempz à venir; car le roy cuidoit que lesdis duc et conte eussent esté à Lincestre, ainsi qu'ilz luy avoient escript, comme dessus est dit, et fait acroire qu'ilz cussent esté le mardy, au plus tard, s'ilz n'eussent eu nouvelle de ladicte victore; et aussi que ancores n'avoient pas le nombre de peuple qu'ilz atendoient, ou ce que ledit messire Robert de Vellus tourna son chemin vers Stamford atout sa compaignie, en intencion de reseourre son pere, par quoy ilz tarderent à Conventry.

Or doncques, pour retourner à nostre matiere, le merquedy et joesdy xv. et xvi. jours de marc, le roy

Vous avez bien oy, cy dessus, commeut le roy Édouard, aprez ceste victore eue, envoia lettres à son frere, le due de Clarence, et à son cousin de Warewie. lesquelz le messagier trouva à Conventry, comme dit a esté, où il leur delivra les lettres du roy : et yeelles par eulz veues, ilz promisrent audit Jehan Don, que en toute dilligence yroient devers le roy atout mil hommes en leur compaignie, ou xv" au plus, delaissant leurs autres gens derriere. Non obstant laquele promesse, à leur partement de Conventry, avec toute leur compaignie prindrent le chemin vers Bruten \*, sur Tarente. Laquele chose voiant, ledit Jehan

111

<sup>1.</sup> Richard Wareyn. Voir les proclamations datées des XIII, XXIII et xxxx mars, dans lesquelles sont rappelés les griefs de cenx qui ont pris part à l'insurrection du comté de Lincoln. (Warkworth's Chronicle, 52-

<sup>2.</sup> Bruton sur Trent, dans le Staffordshire.

Don leur dist qu'ilz n'estoient pas sur leur droite voie pour aller devers le roy: et ilz respondirent qu'il leur convenoit aller par là, pour parler à leurs pictons. Lequel adont, courtoisement, sans plus parler, prinst congié d'eulz: et, sur ceste coulleur, ilz allerent audit lieu de Bruton, et de là à Derby', pour eslever le peuple, et eulz emforchier, autant qu'ilz pourroient, à l'encontre du roy, continuant en leur maulvaise dissimulation.

Ancores, durant ces choses, le roy entendy que, en sa conté de Richemont<sup>1</sup>, le seigneur de Strop<sup>2</sup> et autres, à l'incitacion du duc de Clarence et du conte de Warewic, esmouvoient le peuple à l'encontre de luy. Pour quoy il envoia en Northumbelland et en Westland\* signifier que chascun feust prest pour resister à l'encontre d'eulz, ou cas qu'ilz vendroient en ces contrees : et de ce rescripvi au conte de Northumbelland, marquis de Montagu\*, lui commandant de les rencontrer atout la puissance des dis pays. Laquele chose venue à la congnoissance dudit seigneur de Strop et ses complices, avec la nouvelle de la victore du roy, tout bien consideré, veu que c'estoit contre le roy qu'ilz estoient enhortez de gens assambler, craignans qu'il ne venist briefment celle part, se desisterent de ceste emprinse.

<sup>1.</sup> Dans le Derbyshire.

<sup>2.</sup> Richmond, dans le Yorkshire, à vingt-six milles d'York.

<sup>3.</sup> Voyez ci-dessus, tome II, page 226, note 1.

<sup>4.</sup> Northumberland et Westmoreland.

<sup>5.</sup> John Nevill ne fut créé marquis de Montagu que le 25 mars 1469 (v. s.), treize jours après la bataille de Stamfort. (Voy. ci-dessus, tome II, p. 250, note 3.)

[1470]

1300. Cy fait mencion des lettres que le duc de Clarenge et le conte de Warewic envoierent au roy, soubz fausse dissimullation. VII.

Le samedy, xvır jour de marc, le roy estant à Nyeuwerch¹, monté à cheval, vindrent devers luy, de par le duc son frere et le conte de Warewie, ung nommé Ruffoit' et Henry Vrothefley¹, avec plaisantes lettres, plaines de tottes dissimulations, par lesqueles ilz mandoient au roy qu'ilz voulloient venir devers luy à Reddeford¹, lesquelz le roi expedia celle nuit. Et lendemain le roy envoya Jaretiere¹, son roy d'armes, atout deux privez seaulx, sommant et commandant en yeculz aux ditz duc et conte, pour lors estans à Certefled¹, que sans delay venissent devers luy pour culz excuser et respondre à certains poins dont les capittaines des communes de la conté de Lincolle les avoient encusez, desqueles sommations la teneur seniseult: « Free, Nous sommes infourmez par sire

1. Newark sur Trent, dans le Nottinghamshire.

2. Thomas Fulford, cheralier, se trouve sur la liste des personnes déclarées rebelles par Edouard IV, le 27 avril 1911. (Rzms, V, partie m, 3.) John Paston annonce à sa mère, le 28 septembre 1911, que s' sir Thomas Fulforth escaped out of Weminster with 190 spears (spearmen), an en sy, and si not Devonahire. ¿Fanés estjeal Jetiers, 11, 83, Fean met en note (page 79) que ce seigneur périt sur l'échaffand.

 Sans doute Sir Wolter Wrottesley. Voyez ci-dessus, tome II, p. 408, note 2.

4. Retford , dans le Nottinghamshire.

5. John Smert, créé roi d'armes de la Jaretière, le 3 avril 1450 ; mort avant le 6 juillet 1479. (ANSTIS, II, 348, 354.)

 Chesterfield, dans le Derbyshire. C'est peut-être la même ville que Fenn (II, 37) nomme Esterfield, à vingt milles de Doncaster. « The duke of Clarence and the earl of Warwick, was at Esterfield, 30 miles from Doncaster.»

Robert de Wellus et autres que avez labouré, au contraire de la naturele amour et devoir de ligeance que nous devez, certaines et diverses matieres de tres grans poix : et aussi que certaines proclamations ont esté faites, ou nom de nostre cousin de Warewic, pour assambler et eslever nostre peuple, sans faire mencion de nous: et, oultre ce, avez euvoié certaines lettres missibles, tendans à la fin dessus dite. Ce non obstant. Nous, non voeillans oublier ou mettre arriere ce que en tel cas apartient à nous de faire, vous signifions les choses dessus dites adfin que venez à vostre declaration et excusation sur ce : à quoy vous recepvrons, se y voullez venir ainsy humblement comme il apartient à ung liege homme venir devers son souverain seigneur. Ou quel cas, ne oublierons pas indifferente equité en nous mesmes, telement que nulle raisonnable et bien disposee personne porra dire on penser que vous aions traitié autrement qu'il n'afficrt, veu la proximité de sang en quoy nous atenez, et selon nos loix. Pour quoy, ces presentes par vous veues, vous chargons, sur la foy que naturelement debvez porter envers vous et sur paine de nostre lygeance, que incontinent departez l'assamblee et compaignie par vous faite, et que à toute haste venez, et vous adreschiez humblement à nostre presence, adcompaignié raisonnablement, comme il apartient en tel cas; vous signifiant que se ainsi ne le voullez faire, ains continucz en vostre deslealle assamblee de nostre peuple. perturbant nostre paix, ou conitempt de nostre mandement, il nous convendra, combien que tres grief

<sup>1.</sup> Voir ces proclamations dans B ackwortles Connecte, pages 48-51.

nous serra, proceder au pugnissement de vous, à l'exemple rigoreuz de tous nos autres subgectz. Et s'il advient que, en ce faisant, se ensiève effusion de sang humain ou mort d'auleuns nos subgectz de cestui nostre royaulme. Nous appelons Dieu et sa glorieuse Vierge mere, mouseigneur saint George et tous autres sains, en tesmoignage que vous seul en serrez coul-pable et deverez estre chargié, non pas Nous Donnéa Nieuwie, le xvur jour de marc, an LXIX', soubz nostre privé seel. » La superscription est : « A nostre frere de Glarence. » Et quant au privé seel adresclant au conte de Warewie, il estoit pareil au dessus dit en substance, fors seullement du stille en tel fourme qu'il apartenoit.

1301. Ancores de autres faulses lettres envoiees par yœux duc et conte au roy, pour le tromper. VIII.

Ce xuu' jour dudit mois de marc, le roy estant arrivé à Lancastre, vint devers luy, de par les dis duc et conte, ung chapellain dudit Warewic, nommé messire Richard', quy lui aporta, de par enlz, tres plaisantes lettres contenans en effect qu'ilz vouldroient voullentiers venir pardevers luy, pourveu qu'ilz feasent seurs de eulz et leurs compaignies, et avoir pardon pour eulz, avec tous seigneurs et autres quelz-conques quy auroient assisté leur party. A quoy le roy respond y que, puis n'avoit gueres, à leur requeste et priiere il avoit donné general pardon à eulz et à tous autres, esperant que, de là en avant, eulz et tous autres, esperant que, de là en avant, eulz et tous autres servoient de meilleur gouvernement et disposi-

<sup>1.</sup> Vieux style

<sup>2.</sup> Voyez ei-dessus, p. 14, note 1.

tion devers luv et son royaulme que paravant n'avoient esté; et de rechief, à leur mesmes requeste, avoit amplié et ralongié son dit pardon et grace à plus long jour que devant : pourquoy, et veues les belles promesses et messageries que depuis n'a gueres lui avoient envoices, tant par escript comme autrement, il s'esmerveilloit grandement qu'ilz delaioient tant leur venue devers luy, et que luy envoioient tele responce pour excusation; mais, puisque ainsi estoit qu'il leur avoit envoié ses semonces, ainsi que dit est, par ledit Jaretiere, dont il esperoit avoir responce ce jour mesmes se ilz vendroient ou non, toutesvoies, adfin qu'il leur aparust plus clerement de sa voullenté, il delivra de rechief audit messire Richard deux lettres sorbz son privé seel, adreschans auz duc et conte, lesqueles il luy charga expressement les leur delivrer.

Or, advint que le lundy, xıx\* jour dudit mois de la conse, [devant nonne], vindrent devers le roy, audit lieu de Lancastre, Russort' et sire Willame Pare\* portans lettres de credence de par les dis duc et conte, laquele credence s'acordoit en elfect au raport et messagerie du dit sire Richard venant de par eulz, expressement disans qu'il ze voulloient pas venir, se liz n'avoient seuret de sejourner et retourner : et aussi voulloient avoir le pardon dessusdit du roy, en la fourme devant dite : et, quant à la secureté, ilz entendoient que le roy feist sollempnel serment à eulz, et eulz à luy. Sur quoy le roy eut advis de tous les seigneurs et nobles hommes estans avec luy, tant que publice tous les respectives de la consensation de la consensatio

2. Voyez ci-dessus, tome 11, page 408, note

C'est probablement le même personnage que Ruffolt, nommé un peu plus haut. Voyez page 19, et la note 2.
 Voyez ci-dessus, tome II, page 408, note 1.

quement, il respondy tout hault qu'il les voulloit traitier comme roy doit traitier ses subgectz et lyeges hommes, et non pas comme ses anchiens annemis de France, lesquelz ne vouldroient requerre si estroite sceureté pour venir en sa royalle presence : disant, oultre, qu'il esperoit estre en leur ramembrance que puis n'a gueres leur avoit fait pardons generaulz, et, aprez vceulz, avoient insurrections et rebellions esté faites en sa conté de Lincolle et la contree d'environ. tant contre luy que au prejudice de la chose publicque de son dit royaulme, desqueles ilz estoient les drois provoqueurs, causeurs et conspirateurs d'aulcuns leurs complices. Pour quoy, s'il estoit liberal de son dit pardon, veu les havneuses accusations dont ilz estoient chargiés, sans premiers oyr leurs excusations sur ce, il porroit tourner en trop maulvaiz et perilleux exemple d'autres ses subgectz en cas samblable, ou peril de sa personne ou du bien commun de son dit royaulme. Toutes lesqueles choses le mouvoient de les appeler à venir, pour eulx excuser et declarer leurs dites excusations; et se ilz povoient les encoulpemens prouver estre faulz, il en serroit aussi joieux que eulz mesmes, et les recepyroit voullentiers en sa bonne grace et faveur. Et supposé que ainsi ne le seussent ou peussent faire, ancores ne vouldroit il nas mettre arriere ou en oubly la proximité de sang dont ilz lui atenoient, ne aussi l'anchienne amour et affection qui, de long tempz, avoit esté entre eulz; ains leur voldroit estre piteux et monstrer toute benignité: et, en tant que sedicieux et faulz languages par leur moven estoient semez ou pays du North et autre part, pour esmouvoir ses subgectz à l'encontre de lui, disant qu'il ne voulloit pas tenir ses graces et pardons par luy ottroiez et donnez ainsi que dit est, il dist, se eulz on aulcuns d'eulz, ou autres chevalliers de son rovaulme voulloit dire ou maintenir ledit language, lui en sa personne, comme chevallier, se offroit de faire bon le contraire, et qu'ilz disoient faulsement sur lui. Et. oultre ce. commanda au dit sire Guillaume Pare, et Ruffort, que ilz deissent aus dis duc et conte que se ilz voulloient venir devers luy ainsi, et en la maniere contenue en ses semonces, il se tendroit de ce content et plaisant ; mais se ilz, aussi, ne le voulloient faire, ains estoient refusans pour leurs demerites obstinees et desnaturé gouvernement, il les reputoit et declaroit telz que raison le voulloit, et les loix de son royaulme le requeroient, chargant oultre aus dis messages, comme nobles et qui lui devoient porter feaulté et lygeance, que se, aprez le raport par eulz fait aus dis duc et conte, en la maniere par luy à eulz enjoincte, ilz les trouvoient obstinez, ilz les laissassent et retournassent vers luy en acquitant leurs lygeances devers luy, et luy acquiter et assister à l'encontre d'eulz et autres : et qu'ilz donnassent conimandement et charge à tous chevalliers et escuyers ou autres ses subgectz, estans en la compaignie des dis duc et conte, sur paine de leur lygeance, que ainsi le feissent. Sur quoy les dis Pare et Ruffort, doubtans qu'ilz ne deussent point estre souffers ouvrir les dis commandemens du roy, luy requirent humblement qu'il pleust à sa bonne grace envoier avec eulz ung sien officier d'armes, nommé La Marche : ce que le roy leur accorda. Si partirent de luy, et s'en allerent devers ledit duc de Clarence et le conte de Warewic. ausquelz ilz firent leur message; à quoy ne prindrent quelque regard, anchois furent totalement refusans d'obeyr, et demouraus en leurs obstinations. Si se trairent vers leur compaignie en Lautregier', esperans d'ycelle accroistre, et que, de là et d'Yorc, ilz leveroient si grant puissance que fors assez serroient pour combattre le roy et son armee.

1302. Ancores des grans tromperies que chassoient tousjours à faire yceulz duc et conte à l'encontre de la personne du roy. IX.

Le mardy matin, le roy, qui n'estoit point adcertené comment les dis duc et conte se vouldroient gouverner envers lui, se prepara et mist auz champz. en noble arroy et ordonnauce de battaille, advanchaut sa baniere vers Cestrefeld'; et quant les chevaulcheurs devant eurent esté venus à Rotherhain a pour prendre leurs logis, celle nuit se loga le roy illec, où il eut nouvelles certaines [du departement] d'iceulz duc et conte; pourquoy, par sa haultesse et aussi par le conseil des barons et seigneurs de sa compaignie, il eut deliberation qu'il ne les porroit continuelement poursievir atout son grant ost, pour ce que les devant dis, avec leur compaignie, avoient consumé et degasté les vivres avant eulz, et si estoit ce pays de soy mesmes sterille, qui ne povoit soustenir une si grant multitude que le roy menoit sans avoir nouvel rafreschissement; et pour ycelle cause, le roy quy se voul-

Its allèrent à Manchester, dans le Lancashire. (Fenn's original Letters, II, 39.)

<sup>2.</sup> Chesterfield.

<sup>3.</sup> Rotherham.

loit mettre entr'eulz et les forces des parties de Northumbelland, avec quy ilz avoient grant desir de eulz ioindre, il s'adrescha, lui et son ost, devers la cyté d'Yorc, plainement determiné de le rafreschir et advitaillier, et par cest chemin entrer en Lanchaschiere1. ouquel lieu, se ilz l'atendoient, resisteroit à leur mallice. Si loga celle nuit en son chastel de Pontfret', et lendemain, qui fut joesdy xxnº jour dudit mois de march, arriva en sa cité d'Yorc, où il seiourna jusques au xxviº jour, en establissant teles rigles et directions qui pourroient estre souffisans à avoir provisions de vivres à son dit ost, puis se tyra vers Lanchaschiere. Et là vindrent devers lui le seigneur de Strop, chevallier, portant la Jaretiere, sire Jehan de Commere<sup>3</sup>, Guillame Commere, le jenne Hyliard<sup>4</sup> de Holdesnesse et autres, qui avoient grandement labouré, provocquié et esmeu le peuple esdites partyes contre le roy; lesquelz se vindrent francement submettre en la bonne grace et mercy du roy, lui suppliant tres humblement l'ottroy de sa benigne misericorde: et aussi, de leurs frances voullentez, non constrains ne requis, confesserent liberalement que des dites commotions faire ilz avoient esté exhortez et fort pressez par les rescriptions des dis duc et conte, et par leurs propres familliers messages, et avoir devers yceulz mené la plus grant puissance qu'ilz eussent peu, adfin de rencontrer et destrousser le roy et sa

<sup>1.</sup> Lancashire.

<sup>2.</sup> Pontefract.

<sup>3,</sup> John Coniers, Mort de 1489 à 1490. Il eut un frère et un fils du nom de William, (Dugnale, III, 291.)

<sup>4.</sup> Hillyard.

compaignie; affermant, par leurs sermens sollempnela, et sur le corpz de Jhesucrist qu'ilz recheurent, tout ce estre veritable, avec les confessions que fait avoient mesaire Robert de Vellus et ses complicés à leur mort ; à scavoir que, en effect, la resollution finale des dis conjurateurs estoit de destruire ou aprehender la personne du roy, à la destitution de sa noble regalité et subvertion de la chose publicque d'ycellu.

1303. Comment le roy Edouard desconfist en battaille le conte de Willebic<sup>1</sup>; et comment le conte de Warewic se rendit fugitif devant le roy. X.

En ce tempz, eut le roy Edouard une bataille à l'encontre du conte de Willebie, lequel ce conte de Warewic avoit fait mal du roy; sieque, par son enhort, il eut corage de le combattre, comme il fist, en plains champz; mais il fut descomfy et prins, et lui fist le roy la teste trenchier. Puis, tost aprez, le conte de Warewic, adcompaignié de son gendre le duc de Clarence, ferre du roy, se prepara à grosse puissance pour combattre le roy; lequel, de sa part, aussi assambla tout son povoir, et se mist aux champz pour combattre ses annemis.

Quant Warewic vey que le roy faisoit ses preparations pour le combattre, il envoia devers luy pour avoir ung saulfonduit : à quoy le roy respondy que declarer luy convenoit plainement se il estoit Anglois, Escochois ou Francois; et, s'il estoit Escochois ou Francois, il luy envoieroit saulfconduit, comme à son annemy; mais s'il estoit Anglois, venist vers luy, et lui feroit

 Wavrin revient encore sur ses pas et reparle de la bataille de Stamfort et de la mort de Richard Welle, seigneur de Willonghby. Voy. cidesaus, page 15.

raison et justice. Laquele responce oye par le conte, il se mist en ordonnance pour combattre le roy lendemain; mais il advint, en celle nuit, que l'un des grans capittaines du dit conte de Warewic, qui avoit esté filz' de Thalbot, en son tempz si renommé, à toute sa compaignie de trois mille combatans ou environ, s'en alla rendre au roy Edouard, qui le rechut bien voullentiers : mais, sitost que Warewic s'en aparcheut, il s'en fuy hastivement, et toutes ses gens se retrayrent où ilz se cuiderent le mieulz saulver; combien que les gens du roy les poursievyrent, qui plusieurs en occirent, et le conte de Warewic ne cessa de faire sa dilligence de fuyr, tant qu'il fut hors du royaulme d'Engleterre. Pourquoy le roy Edouard, doubtant que le conte ne se tyrast à Callaix, dont il avoit esté longuement capittaine et souverain gouverneur, il v envoia hastivement, adfin que ceulz de la ville ne le laissassent entrer dedens ycelle, ne au chastel. Sicque ceulz de Callaix, advertis de la fuite et estat dudit conte, restituerent leur ville et chastel en la main du roy Edouard, lequel incontinent y constitua tous nouveaulz officiers1.

John, comte de Shrewsbury, petit-fils du grand Talbot. Mort le 28 juin 1473. (Dugnale, I, 331, 332.)

<sup>2.</sup> Voici la version da manuscrit nº 432 (Fonds Sorbonne) au sujet de cette remise de Calais entre les mains d'Édonard.

<sup>«</sup> Comment le dace el le coute de Warvie, acchaet comment le roye ettre adverti de leurs faciles mochistons, et comment la vorient commen. Il avoient comment la vorient commen la plus part des peuples du royalme à rabellion, à l'encourtre de la noibe personne du roy et de son boslesse, et mésimement de la choie profisique de son royalme, et cosq qu'ille stotient adversit comment par les confessions de messiré fabbers v'édit et authent qui avoient conquere ette executie, et par anitrer quy, de deurs pare volcempé, avoient conquere un roy, en la prevençe de touse la branca, cheralière et escioies, com-

1304. Comment le conte de Warewic cuida entrer à Callaix : comment le seigneur de Scalles luy occist une partye de ses gens; et comment on se gouverna lors sur la mer. XI.

Environ Pasques de l'an mil une Exx, le conte de Warewic, le duc de Clarence et leurs femmes, avec

ment leur intention sy estoit de destruire le roy adfin de faire son frere le duc de Clarence roy; car ainsy l'avoit promis le conte de Warwic au duc de Clarence, adfin qu'il preist sa fille en mariage, comme il fist. Mais Dieux y pourvei, comme vous avez oy et orez appres en ceste histoire. Or doncques, quant ils veirent que, pour ceste fois, ilz n'avoient peu venir à chief de leur emprinse, donnerent congiet à la plus part de leurs gens, et le demonrant retindrent et tirerent vers Warwieq, où ilz trouverent leurs femmes : c'est assavoir la ducesse de Clarence, la contesse de Warwico et leur seconde fille. Et eulx là venus, conclurent tous ensamble de tirer vers Calaix, où ilz avoient intention de laissier leurs femmes et la plus part de leurs bagues, et eulx tirer vers Normendie. où le conte de Warwicq avoient promis estre vers le roy Loys de France; mais la chose n'en vint pas tout à leur plaisir; car le roy Edouart fu adverti environ vi jonis apres leur departement, de leur alce, parquov hastivement il euvova vers Calais pour lenr faire savoir que, sus encoire en son indignation, ne fassent telz ne sy ozés de mettre ne recepvoir en sa bonne ville de Calaix le duc de Clarence ne le conte de Warwicq, lesquels il tenoit pour ses anemis. Le message estre venn à Calais avant ce que le duc ét conte y peuissent estre arivé environ ung demy jonr, bailla ses lettres au seigneur de Wenneloc, lientenant du conte de Warwicq, en la presence du seigneur de Duras, du maistre de l'Estaple et de tous ses soldoiyers, entre lesquelz il y enlt pluseurs hanltaines parolles; mais tant et sy bien s'y conduirent, à ceste fois, que le seigneur de Wenneloc, le seigneur de Duras et aultres sages et prudens hommes firent tant, et par sy bonne maniere , qu'ilz furent maistre et seigneur du chastel et de la grosse tour, où au par dehors avoit une saillye, laquelle fu derompne et le pont et place quy y estoit fu rompu et abatu, adfin que nuiz de ceulx de dedens y peuissent avoir bontté ne faire yssir de dehors personue oultre leur voulenté. Et par ainsy convint que ceulx de la ville et du chastel s'acordassent à obeir le commandement du roy. Laquelle chose ilz firent tres enuis; car tant amoient le conte de Warwicq que, s'il fust a l'vanchié de plus tost estre veuus, luy et sa cumpaignie fussent entrees dedens la ville de Calais. »

la jenne fille du dit conte, et tout ce qu'ilz avoient peu prendre et porter de leurs biens, et assambler de gens de guerre, entrerent en mer, à grosse puissance. Si s'en allerent devant Callaix, esperans qu'ilz se metteroient dedens la ville; mais les habittans d'ycelle leur refuserent l'entree . Laquele chose voiant le conte, il commenca de assaillir la ville, tant que d'ycelle en v eut vii ou viii mors. Adont ceulz de Callaix envoierent devers le duc Charles de Bourguoigne, au secours, pour ce que le conte jura qu'il y metteroit le siege; ausquelz le duc promist qu'il leur envoieroit bon secours avant quatre jours passez; mais Warewic se desloga, et remist en mer avant ce terme, atout son armee, et prinst à celle fois plusieurs navires de marchans espaignolz, hollandois, ostrelins et anglois\*. Si faisoit les hommes qu'il prendoit gecter

<sup>1.</sup> Anne, fiancée peu de temps après an prince de Galles.
2. Commynes nous apprend (I., 235) comment Warwick fut recu à

Commynes nous apprend (1, 200) connact v arrives tut reçu a
Calais, dont il feati capitaine, et o
 is de trouvent et son lieutenant en la
 dicte ville, appellé monseigneur de Waneloc, et plusieurs de ses serviteurs
 domentiques, qui, en lien de le recueillir, lny tircrent de grans
 coups de canon. >

<sup>3.</sup> V.a.; « Si 'en allerent devant Chaix où ils cuiderent entrer, mais life faillient; on like bur to delfenoù e refusie! Pattere, doulte dos e Clarence et le conte de Warviog furent mal content, et en aprecial icelluy, quy 'en diosi e terce respirator; mais force luy fa de les sonffir; ar pour l'eure ne le povoit amender. Sy s'excuserent evelts de la ville et monstrerent de deusse la murzille les mandemens et etteres qu'ils avoient du roy; par quoy, en nulle maniere, ils ne voldroint aller à l'encontre des mandemens noy, ne les transpresers en amaiere qu'eloncapuer. Deuquel refus, le due de Charence et le conte, et ceulx quy avence qu'els excient, cuidrents marrouir : et, de fit, strerent easons et venglières les unges contre les autres, et dians les deux paries l'une à l'autre plaieurs injures et reproches; car declean les ville de Calaix y avoit asser gens que, s'ils se fusient veus les plus fors, ils cuissent bonté le conte de Warvieq edecless. Le conte de Warvieq edecless. Le conte de Warvieq redecless.

en la mer, sans quelque mercy, et prenoit les biens, avec retenant les navires. Puis singla tant que le vjour de may, atout sa compaignie, il arriva a Homfleu en Northmandie, où ilz furent honnourablement recheus du bastard de Bourbon, admiral de France, par le commandement du roy Loys, et la sejournerent longue espace en faisant bonne et joieuse chiere. Quant le roy Edouard fut de ce adverty, il estably grant navires ur la mer, duquel estoti chief le seigneur de Scalles, admiral d'Engleterre, et frere de la royne.

Le duc de Bourguoigne, d'autre part, adcertené des choses dites, se party de Lille et s'en alla à l'Escluse', adfin de mettre une grant puissance sur la mer pour aller combattre le dit conte de Warewic. Ouquel navire eutrerent Hollandois, Zeelandois et Flamens, quy sont vaillans gens marius, avec aulcuus de l'hostel du duc, de laquele flotte furent conducteurs le seigneur de La Vere', admiral de la mer, le seigneur de la Gruthuse', lors gouverneur de Hol-

espectià il ettre, cua voluniers tromé los manieres que la contesse de Varvice, as femme, et se deux filler, évat sarcoir la doccesse de Clarence et as econde fille, finante entrés dedens; passi oneques n'en peur catre cire, et, de tous le refui leur en fis fili, ja oir ce qu'ils rejournerent devast Callaix par auleuns jours, Toutefolo,, quant îts veierat que leur demesse a leur poroite au risan ponsfiter, il le Vereut leurs renouvernerent phincers astreres de marchans, lesquels liz print. (Mr. Fands Soriense, pa. 432).

<sup>1.</sup> Le due vint coucher dans cette ville le 3 mai. (Voy. LENGLEY, II, 195.)

Wolfart de Borselen, seigneur de La Weer, en Hollande, comte de Grand-Pré. Mort en 1487. (Assexux, VII, 103.) e Le 11 mai la flotte, au nombre de vingt-six navires, partit de Ramequin lez Flessinghe, commandée par le seigneur de La Vere. » (Voy. Luscuxr, II, 106.)

<sup>3.</sup> Voyez ci-dessus, tome II, page 302, note 2.

lande, le seigneur de Halluin<sup>1</sup>, et autres, jusques au nombre de xxxvi navires, contendans à combattre le conte de Warewic; mais il avoit colloquié son navire en si fort lieu qu'il estoit mal possible de le grever.

Pareillement le duc de Bretaigne mist grant navire sur mer pour trouver aussi Warewic; mais, anchois que les navires des ducz de Bourguoigne et de Bretaigne se peussent esquipper de leurs havres, le dit seigneur de Scalles trouva la flotte de Warewic et le combatty telement que v ou viª en furent mors; et reconoquirent Anglois le navire des marchans que le dit Warewic avoit destroussez jusques au nombre de xL vaisseaulz, et plusieurs prisonniers. Et ceulz qui peurent eschaper se trayrent sur la frontiere de Northmandie. Laquele victore escripri le roy Edouard au roial duc de Bourguoigne, dont il fut moult joieux.

En l'an dessus dit, ou mois de septembre, tost aprec celle besongne, le bastard de Faucruenbergue', Anglois, tenant le party de Warewic, rencontra sur la mer xvi navires de marchans du pays de Flandres, Lesquelz il assailly et concquist; où furent occis xi hommes que femmes desdis navires. Sy courut commune renommee que les Anglois y avoient guaignié plus de cent mil escus, lesquelz inconveniens venus à la congnoissance du duc de Bourguoigne, et que les Anglois avoient leurs proyes venduse en Northmandie

<sup>1.</sup> Josse de Halewin, seigneur de Halwin. Mort le 23 septembre 1472. (Asselme, HI, 911.)

Thomas Neville, filt naturel de William, lord Fauconbridge. Il fet derapité l'année suivante, « Thomas Fauconbridge his head wast yesterday set upon London Bridge looking into Kent ward. » (Lettre de John Paston à son frère, en date du 28 septembre 1471. Fenn's original Letters, II, 82.

et ailleurs, our oyaulme de France, et mesmement que le roy les favorisoit, soustinoit ets vidoit de vivres, de gens et de tout e dont ilz avoient besoing, et que le conte de Wargwie se tenoit en Northmandie et tout son navire, du gré et consentement du roy, qui le tenoit pour l'un de ses bons amis, le dit duc en fut grandement esmerveillié et troublé. Pour quoy il en envoia devers le roy, pour luy remonstrer<sup>1</sup>, et sur ce scavoir sa voullenté. Et lors, voiant que ne ce roy ne mettoit quelque provision, il envoia par tous ése pays, où il fist arrester et mettre en sa main tous les biens qu'on y peult trouver apartenans aux marchans de France, exceptez geuiz qui apartenoient aux subgectz des ducz de Guyenne et de Bretaigne.

En ce tempz, par ung dimence, xur jour du mois de may', fut comme toute arse par feu, de meschief, la ville de Mondidier, en moins de une heure; et y furent ars x ou xu que hommes, que femmes et enfans, cuidans saulver leurs biens, ne n'y demoura d'entier sinon l'eglise et x v ou xvt majsons.

Quant doncques le duc de Bourguoigne vey que le roy de France favorisoit si grandement le conte de Warewic en son royaulme, il fist adeuicere tous les dis biens des François, trouvez à ceste heure paruy ses pays, et tout ce que les marchans du royaulme avoient acheté à la foire d'Anvers, pour restituer les marchans de ses pays que les Anglois avoient des-

<sup>1.</sup> La lettre du duc de Bonrgogne, adressée à Louis XI, est datée de Middelbourg en Zélande, le 19 mai 1470. (Languar, III, 122.)

Ici Wavrin interverit l'ordre des faits, car il vient de parler plus haut d'une entreprise du bâtard de l'aucqueubergue, exécutée au mois de septembre.

troussez sur la mer, comme j'ay dit cy, dessus : pour laquele perte de leurs biens furent les marchans de France moult troubles. Si pryerent instamment au roy qu'il y voulsist remedier le plutost qu'il porroit, feust par voie de guerre ou autremegu. Et tost aprez le roy fist deffendre' par cry publicque, en son roiaulme, sur confiscation de corpz et de biens, que nulz, quelz qu'il feust, ne menast marchandises quelzoncques es pays du duc de Bourguoigne jusques à ce que le roy aroit rapelle Celle deffence. Depuis lequel edit ainsi fait toutes marchandises cesserent leurs coûrs de l'on pays en l'autre, et lors aulcuns Bourguignons qui cui-derent ameuer des vins en Pycardie, furent par les Francois prins et detenus, tonneaulz, charriotz et charrettes, chevaulz et vius!

1305. Comment le conte de Warewic se party de ce fort lieu, où il s'estoit longuement tenu; et comment les Bourguigrions le cuiderent combattre, mais il s'enfuy : puis parle d'une battaille que le seigneur de Scallés guaigna. XII.

Ou mois de jullet, le conte de Warewie, desirant retourner en Engleterre, fist desaucrer son navire de ce fort lieu où il estoit et avoit esté longue espace, delez Homfleu, sur la coste de Northmandie; mais sitost qu'il fut aparceu par ceulz des navires du duc de

<sup>1,</sup> L'ordonnance par laquelle Lonis XI défend de faire le commerce sur les terres du duc de Bourgogne porte la date du 8 octobre 1470. (SALAZARD, IV. Preuver, CELEXXIX.)

<sup>2.</sup> Ce chapitre, dans le Ms. nº 432, Fonds Sorbone, finit sinis: c Out tan, coursin une voix par tout le royalme de France que la roype de Franche estoit acouchy d'un fils le derrenier jour de juiag ou dit an, teupla voix et de hapitié et nommé Charles, par l'archevesque de Lyon qui fa son principal parin aveucq le prinche de Gales, nommé Edouard, fils du roy Heary d'Angeterre, dauquel son dit pree estoit tenu priononier

Bourguoigne, ilz singlerent celle part à grant exploit pour le combattre; ce que voulleutiers eussent fait, comme gens d'emprisse qu'ilz estoient; nais Warewic, accoustumé de finyr et tousjours partyr de bonne heure, se retraist bastivement et remist son navire en si fort lieu que aes annemis ne le povoient aprochier sans trop grant peril, Toutesvoies, aulcuns du navire Bourguignom descepdirent celle part à terre par ardeur de grever les Anglois, mais les Francois sourvin-drent illec en si grant, nombre au secours des Anglois, qu'il convint Bourguignons retraire aprez qu'ilz eurent occis xvun ou x x des gens (del Warewic.

Anicores en cest su, ou mois d'aoust, ung puissant conte d'Engleterre, quy avoit espousé la seur de la contesse de Warewio, avoit espousé la seur de la contesse de Warewio, avoit assamblé une puissante armee, atendant la vénue de son beau frere en Engleterre, selon qu'ilz l'avoient condu ensamble, pour combattre le roy Edouard'; mais Warewic ne polt passer ceste fois pour estre à la journee entr'eulz assignee, tant pour le vent contraire, comme par l'empeschement que luy firent les Bourguigunos : et avoit lors Warewic eslevé grant plenté de Francois pour les mener en Engleterre à l'encontre du roy. Et, pour lata, stost que le roy Edouard fut de ceste assamblee ad-

en Engleterre, et le filz estoit exilliez du pays. La marine fu la seur du roy, femme du due de Bourbon. Pour laquelle autivité furent faittes grans festes et grans feus par sont le royalme. Je que seay encoirez se l'enfant vit on s'îl est mort; et, pour tant, je m'en taiz et n'en seouroie dire plusavant. 2

1. Dugdale ne fait aucme mention d'un beau-frère de Warriek qui di tencure la piene copiula pour avois servi contre fédunard. Le sissiariem se tainent aussi sur ce sujet. Liugard (II, 579) parle bien d'une ruse de guerre employée par lord l'ithough pour attiture le roi dans le Northumberland, mais, à l'approche de ce prince, il se retira au delt des frantières d'Écoses: il n'est point question de sa murt.

verti, il mist sus une grosse puissance qu'il bailla au seigueur de Scalles pour les aller combattre, comme il fist: et là desconfist ses annemis, desquelz furent occis de m à min, et plusieurs prisonniers, entre lesquelz fut le dit conte, prins et menez au roy Edouard qui prestement lui fist la teste trenchier;

Anores en cest an LXX, ou mois de septembre, vindrent nouvelles au duc de Bourgnoigne que les Turcz avoient prins Nygrepont; une moult noble cité apartenant auz Venitiens, devant-laquele le Turcq avoit sis de v à v1 mois, adcompaignié de bien trois cens mille payens, ou plus. Et ainsi la tint assegié par mer et par terre, telement que oncques le roy de Hongrie, ne les Venitiens n'y peurent remedier qu'elle ne leust concquise; qui fut, moult grant perte pour la crestienneté, et fait bien à doubter qu'il n'en concquere beaucop [d'aplires], se bieu, par sa misericorde, n'y pourvoit, mettant bonne paix en la crestienneté, et dounant aux princes d'ycelle voullenté de eulz dreschier contre ledit Turc et t'obs les infideles'.

1306. Comment le conte de Warewic et le duc de Clarence allerent devers le roy Loys de France, et des alyances qu'ilz firent ensamble. XIII.

Nous avons dit cy dessus comment le conte de

<sup>1.</sup> Ce haspitre setermine sinú dana le naturerir to 432, Fonda Sorbana: Le zur jour dudit moint évépriente, ou dista, que le due de Bourgougue sejourant à Heckin, et que une ambasande de Brettigne estoi illeur vanue desers lay, icelloy du de Bourgougue, preveue ceule de celt en mhanade, et quetous ceule de celt de non bouste, fast une grande proposition et declaira liber, en audience, les causes et le srisons pourque just gourer d'Angué « Fonto una contenté de My, pour une groves "jugié course que d'Angué « Fonto una contenté de My, pour une groves "jugié course

<sup>\*</sup> Voir à ce sujet Chastellain, p. 328 et suiv.

Warewic et le duc de Clarence, atout leurs navires, furent rehouttez des Bourgiuginons : pour quoy yedic conte, voiant qu'il n'estoit pas fort assez à soy retourner en Engleterre şans autre puissance, il delaissa son navire au port de Harfleu. Si se tyra, avec luy son gendre de Clarence, devers le roy de France', duquel ilz furent grandenent conjouis et bienviengniés'. Sy trovverent illec la royue Marquerite, femme

lay 1 lenged proces avoit ent's vest et viseté par pluiseurs conscilliéer et grans etres, et finalhemen jujée au promité du seigener de la Robelpayson, fils du prince d'Orrages. Dupqué princés, jeelluy seigneur d'Arquel, sieu hons de Toust dudit due mal centare, linguant qu'il alast voire; et s'en als retarisée-tern's due de Bretaigne, quy rotioi son uncle: et poor ce qu'il 'en entoit ainsy ales estrangement, le de-q, quy en fam los nonest, le denonce et dechrira hamp de tous ser pays, et tous ses hiens à lay conficquez ét dans, outer, equ'il ne lay variet pas garde la fidérité et la lessité qu'il devoit à lay, quy estoit en seigneur. Et, toute voies, il ne entredoit yet avoir fait you maion et jusice, par merc et longe deliberation de pluisens autres villes, Centry seigneur d'Arquel avoir apposes ma de pluisens autres villes, Centry seigneur d'Arquel avoir apposes ma de filles de Bondro, cousine grantine an due de Bourquegre i tapuelle bonne danse fut nouli desoèce de voir ainny ton many en la male grace d'evelur due : mis amendre ne le provoit. »

2 On va voir, par les lettres qui suivent, que Louis XI ne fut pas très-content de cette arrivée et qu'il n'épargna rien pour renvoyer au plus vite Warwick et son gendre.

Monsieur de Congressaut, et voua, monsieur Du Plesseys, j'ay receu vos lettres et veu bien à plain le contenu en icelles, aussi en la petite ame qui estoit dedens, [en laquele?] m'advertissez tres bien de la venue de

\* Asts, billet inclus dans une lettre. Nons retrouvons, cent ans plus tard, le mot ane employé avec cette signification. « Je suis en un traitté qui m'est commandé du roi, que vous entactres pur ce qui spra en chilfre en l'ome incluse en cette lettre, » (Memoires de Ph. de Morney; à La Forest, 1628, in-4°, tome II, p. 9.)

du roy Henry d'Engleterre, et son filz Edouard, qu'on appeloit Prince de Galfes; et la firent ensamble plusieurs convenances et alyances au prejudic e de qui que bon leur sambla, en especial du roy Edouard

messieurs de Clerence et de Warovych, et [comme], sur tontes choses, ilz desirent parler à moy; mais vous ne me respondez poim [au quare], o'est qu partement des navires, et savez bien que c'est la chose [dont rona] ay expresserueut chargez et dont me peut plus venir d'incouvenient.

Et pour ce, avant que conclurre leur vaune, faites que tout leur auxier soutent fautry), est pels severa point aut qu'illaisea leur auxier par della ct s'illa vondoient laiser leis auxieres pour leuri personnes à Honnelle nuel leur leur par ce, rajmain ne nez y a mon aye taut que je sache su certain que tous leurs auxieres soient partie et qu'il a ca soit demouré aux certain que tous leurs auxieres soient partie et qu'il a ca soit demouré que quot set qu'il et leur diese qu'ille parent mettre le nôte sauriere de leurs, ou ha pais, et qu'illa y noient memer en maistre que les bourgaigenne puisses soit en qu'illa y noient memer et nouille qu'ille de leurs, ou ha pais, et qu'illa y noient memer et nouille cre qu'ille par leurs, ou ha pais, et qu'illa y noient memer et nouille cre qu'ille par leurs, ou ha pais, et qu'illa y noient memer et nouille cre qu'ille par leur leurs qu'ille qu'ille devenur.

Ex the dissiont que, apres qu'ha arront parlé avoy, êt ne pourroiset a par recouvre leur anaire, vosaleur dires, et aiusil a vrièt et telle, que de Vanjoux ils seront plus pres de leurs din sayires, quant ils seront an ban pais, qu'ha se resortes tils existent al lloundeux et, quint ils arront parle ei illo out daire de navire post leurs perionies quant ils auront parle nou, que ple une respublier la garant est de nousiere blainting, ou de l'auvoire, per leur est parle de l'autorité de la consiste platinité, ou de l'auvoire, servir, que facier incontain parlit tout l'une dit navire, et le m'escrityres à toute difficiere incontinent au l'en party.

Ausis, monieur Du Piesseys, je vous baille charged envoyer incontinent dernet les gran de monieur de Bourgongue, et loer mandef que je vous ay envoyé par della pour recouvreit tout ce que vous pourrea trouver des biens des subgects de mondit jaieur de Bourgongue. Et, pour ec, que a "lit evalent travoire devers vous, que vous lour ferez rendre tout ec que vous en pourrex trouver; et a "li y en a aucune chose, faietes le faire, et je le feray incontinent paier à mou dit sieur de Warovych.

Je vous ay mandé tout l'expedition des vitailles par maistre Guillaume Picart.

Et incontinent que tout leur dit navire sera party, mandez moy le jour

que je me rendray à Vaujoux : et je m'y rendray pour parler à enlx, et m'escripvez chacun jour de voz nouvelles.

Vous me faites emager de mettre et hisser les dames si pres de Seyne et de ces marches : et pour ce, je vous prie, faites qu'elles aillent plus bas

d'Engletèrre, et de son serouge le duc de Bourguoigne; car le roy de France traicta lors le mariage de son cousin Edouard, prince de Galles, filz du roy Henry prisounier et de celle royne Margueritte, sa femme,

et me deust il conster le double des despens, car je les paieray tres voulentiers.

Et dies frauchensen à moniteur de Warroych que fin ne les pais ainéer en ces marches que monisser de Bourgemagne ne le sache incontinent par les grau de moniteur le connentable, pour ce qu'il en gourverneur de pais et que se gens sont leget tout à l'eurirea. Assui il pourre recouvrer plus aisvenneur le dites dames, elles estance has pais, et en plus garant seruré qui in efectif de multe des abbayes où il le venti mettre: l'aire d'une may t'explaisir à ceulx qui servient avreques elles, qui me reconstitue plus grate despisir de moniter et, pour ce ; perou prie que le remonstres a liven à mon dit sieur de Warovych qu'il les mette ou bas pois et qu'il ne le situe pois tendre solt servier.

Je ne seray jâmsia à mon ayse taut que je aache que tont le nàvire de mon de seray de la deservação de la deservação de la deservação de la deservação bas pais, je pourred dire que c'est monsieur l'admiral qui les soustient et qui les a mis en ses hables et non pas moy ; et s'hie eticient en Syrae, je este pourroy c'âtre, pour ce que, comes savez, monsieur de Bourgon ge je sanroit tons les jours par les geus de monsieur le connestable.

Escript à Amhoyse, le xixe jour de may. Lors. de Cerisay. 3 (Bibl. im., Mss., Fonds Gaignières, nº 303, fol. 44.)

Montine de Plemeiz, vous savez auen le deur que Jay et do y avair de ravour de montaur de Warryk en Angeletere, tant pour le hies que ce me seroit de le voir andréssu de ses querelles, on, à tout le moins, que par ean moine il response d'Augustiere fasse à bresille; comme pour eviter les questions qui pour a denueure par deus pourreient avenir, dont outre n'accongent des commencemens. Pour que yo vous pres que tente piète, tent de vous meeme comme en audicitant monieur l'admiral, montieur de Contressant et autrer de par dels, de vellement benouger avec ledit monieur de Warryk que il parte pour aller audit pais d'Augstiere le plas pretenueur que faire se pourre, et pour ce faire, y de fre toutes les causes et raisons dont vous et culx vous ausrez adviser; mais j'etente que ce suit pa toutes les plus douces verse que pourret et en manière qu'il à l'apreciere que ce suit pur toute le plus restrement et en la maire qu'il à l'apreciere que ce suit protonte le plus a fouterne de la plus pretenueur de faire se pourre, verse que pourret et en manière qu'il à l'apreciere que ce suit pour cautire, situat conduitet de un marière pour le coudire, situat socudaient et un manière qu'il d'apreciere que ce suit pour le conduire, situat socudaient et un manière que suit de manière pour le conduire, situat socudaient et un manière que suit de me marière pour le conduire, situat socudaient et manière que suit de la conduire de la manière pour le conduire, situat socudaient et de la manière pour le conduire, situat socudaient et de la manière pour le conduire, situat socudaient et de la manière pour le conduire, situat comment de la manière de la manière de la manière pour le conduire, situat comment de la conduire de la manière de la manière pour le conduire, situat comment de la conduire de la

qui estoient germaîns dudit roy Loys'! c'est à scavoir le dit roy Henry filz de dame Katherine de France, belle ante dudit roy Loys, et la dite dame Marguerite fille du roy Regnier de Sezille, oncle de par la mere

ne vooloi partie, car vous avers que ces Bretons et Bourgongonn et tendont à autre fina que de trouver moyen de roimpe le pais sur conleur de la demeure du dit de Warrik par deze, et par tunt commencer la gener jupatité ja er voolidrop point voir commence ne conte content. Et pour ce que vous composines mes afficiers plus que est et que ju par le partie de la composite mes afficiers plus que est et que ju par le partie de la composite mes afficiers plus que est et que ju par le partie de la composite de la composite de est est que la composite de la composite de vooloir que avez à me him servir au grant bestoing.

Donné à Amboyse, le xxir jour de juing, Lors. Le Clerc. » (ID., ib., fol. 98.) Cette lettre est imprimée dans l'Histoire de Louis XI, par Duclos (III, 353.)

3.

« Monsiere du Plessis, Pay reces vos lettres fissant mentios des sussepourquey vos senhele que moniere de Warvey; a els pas i prest d'aller en Angletterre comme je l'entena, pourquoy denander comme romaver. è vons gouverner condonate l'argent, vos a vez ja seco aome la royne d'Angletterre et le dit de Warvey se doivrent assembler au Mana, la oùi ji anorato tost dit no fillij y-pour quoy le dit de Warvie; aburar cause de faire plas long sejour par de ca; mais, an regard de l'argent, je covo que votre s'advi es tho, si non que veisient que autement faire feut cause de abregier la matiere, et que congressaire qu'il en feut necessié. Je serpone à moniere l'adairail de tout le surphas.

Donné à Tours, le me jour de juillet. Lors. Le Clerc. » (ID., ib., fol. 99.) Imprimée dans Duclos, (III, 385.)

« Monsieur du Plessiz, baillez et delivrez de l'argent que vors avez entre mains, à monsieur de Warvyk, la somme de trois mil livres tournois, pour departir à ses gens et autrement, ainsi qu'il advisera.

Donné au pont de See, le xvr jour de juillet. Lors. Flameng. » (In., ib., fol. 97.)

1. e Par cette manirer doncques, dit Chastellain (2011), for fair de moriege. Dies set quel, et par l'inecution de deux personnages, chacun béant à son prétendrer: le roy, pour renvoyre Warwyc en Angletere, soubte nouveau littler, encoutre Eduard, et Warwyc, pour retourner en Angleterer, soubte le confort de France, pour soi vengier de sa honte et disabletient le deux appetis du roy Loys et de Warwyc tendirent à une disabletient le deux appetis du roy Loys et de Warwyc tendirent à une deux de la contraction de la contraction

au dit roy Loys de France; car la roine Marie, mere du rôy Loys, estoit seur audit roy Regnier, duc d'Anjou. Lequel mariage dudit Edouard fit fait à la file du conte de Warewic, moiennant et par condition que Warewic restitueroit le roy Henry, son pere, en la couronne et dignié royaled Éugelterre: ouquel traitié faisant furent acordees plusieurs promesses et grosses convenances, declarees à plain en la lette su ce faite, dont la teneur s'ensieult.

1307. Coppie des convenances et alyances faites entre le roy de France et le conte de Warewic<sup>4</sup>. XIIII.

Loys, par la grace de Dieu, roy de France, à tous

commune fin principale, qui estoit de deffaire la maison de Bourgogue, ce qui faire ne se pooit, ai non par deffaire, premier, le roy Eduard. » Le 25 juillet, le roi écrivoit au seigneur du Plessiz : e M. du Plessiz, n'a guieres ay euvoyé messire Yvon du Fou par delà pour mettre le fait de monsieur de Warvyk en seureté : et, presentement, luy mande qu'il mette telle provision et ordre que les geus dudit mousieur de Warvyk n'aieut point de necessité jusques à ce qu'il soit par de là. Aujourd'huy avons fait le mariage " de la royne d'Angleterre et de lui, et demain espere l'avoir du tout depesché, prest à s'en partir, etc. » (Bibl. imp., Mss., Fonds Gaignières, uº 303, fol. 96, Imprimée daus Duezos, III. 355.) C'est le vicaire de Bayeux qui fit ce mariage, comme on le voit dans un compte de dépenses de la cour de Louis XI : a A maistre Jeliau Le Marchant, prebtre, la somme de XXVII £ X1 t., pour vingt escuz d'or à luy dounée par le roy.... pour le restituer de semblable somme que, par l'ordoumnce d'icellui seigneur, il avoit baillee du sien au vicaire de Bayeux, auquel icellui seigneur en a fait dou en faveur de ce qu'il est venu espouser le prince de Galles à la fille du conte de Warwick. » (LD., ibid., Supplément francais, no 18663, fol. 144 verso.)

1. Le 13 de novembre 1470, le roi Louis XI envoyoit comme ambas-

Co sost, san doute, les fançailles qui se frant es four-le, sar il es dit dans on état des dépenses de Rois qu'il secende « à Bernard Harrau la somme de..... pour oug voyage par lui fait, partant étagent le 11 jour d'aute 110, à Renare 110, à Renare le Lava, detres les archeresques et reveque des dis liters, leur porter lettre de par récibil négarez, pous sevoir d'ente l'ait avoirest posonir de disputer d'arpasset de prince de Galles à la fille du coste de Warrick. » (10., dod., Sappl. françair, or 110, p. 10 year.) ceulz quy ces presentes lettres verront ou orrent. salut. Comme nostre tres chier et amé cousin Edouard. par la grace de Dieu prince de Galles, duc de Cornuaille et conte d'Excestre, nous ait baillié ses lettres patentes seellees de son seel, par lesqueles, et pour les causes contenues en ycelles, il ait juré et promis par Dieu nostre Createur, par la foy et serment de son corpz, sur son honneur, et en parolle de prince, et s'est declaré qu'il fera et fera faire guerre ouverte à tousjours, par tous ceulz quy voldront faire pour luy, à l'encontre du duc de Bourguoigne et de ses adherens, sans aulcune chose y espargnier, et que jamais il ne fera ou souffrira faire traictié, paix, accord, ne apointement, treves, ne abstimences de guerre avec ledit duc de Bourguoigne, ne n'en tendra parolle, pour quele chose quy puist estre ou advenir, sans nous, nostre sceu et expres voulloir et consentement; mais poursieuv a tout oultre, conduira et continuera la guerre jusques à la fin de la concqueste d'ycellui duc de Bourguoigne et de tous ses pays, terres et signouries, ét que celluy quy aura premiers achevé de son costé pour tant ne laissera il la guerre, ains sera tenu d'aller à toute sa puissance, aidier et secourir à l'autre jusques à ce que la dité concqueste soit parachevee : et, en oultre, il a

andeur en Angeletere v Loya de Harcount, patriarche de Jerualem, cerque de Baina; Tangay du Clandt, visione de la Bellere, gouverneure de Bouxillon et de Sardajne; Grillames de Menyseny, seigneur de Deu, Wichold Michel, deberer en theologies, printinater et chambine des eglis- de Baina; en de Constituery; et chambine des eglis- de Baina; en de Constituery; et pour de la constituery; et chambine des eglis- de Baina; en de Constituery; et pour de la constituery; et chambine des eglis- de Baina; en de Constituery; et publication des estates de la constituery; et publication pour de la constituer d

promis de bonne foy faire son leal debvoir envers tres hault et tres puissant prince nostre tres chier et tres amé cousin le roy Henry d'Engleterre, son pere, que samblablement il se declarera comme luy à faire guerre ouverte par lui, ses subgectz et alvez à l'encontre dudit duc de Bourguoigne; et pour ce que ycellui duc s'est alyé de piecha à Edouard de La Marche, qui, contre Dieu et raison, s'est efforchié de usurper ledit royaulnie d'Engleterre, et avoir mis en servage et captivité nostre dit cousin le roy Henry, lequel il detenoit en la tour de Londres, avoit aussi enchassie nostre dit cousin le prince de Galles et nostre tres chiere et tres amee cousine la royne Margueritte, sa mere, du dit royaulme d'Engleterre, preténdant, par le moyen de ce duc de Bourguoigne, et par son ayde et faveur, de tous poins destruire nos dis cousins et cousines, et nous aussi, qui tonsjours les aurions favorisies, secourus et avdez se faire l'eussions peu; mais Nostre Createur, qui est droiturier, y a pourveu en tele maniere que nostre dit cousin le roy Henry a esté mis au delivre, et fait paisible de son

f. Henry étoit déjà libre dès le 8 octobre 1470, ainsi qu'on le peut voir par la lettre qui suit, adressée à Louis XI par le comte de Warwick;

<sup>«</sup> Sire, je me recommande à vouire boane gave le plus humblement que je più, à lauquelle plaies avoir que, à l'aide de lives et de la votre, dont je ne vous autrioie autez remercier, tout cestuy royaume est à present mis en l'oblessance du ray nous gouvernia seigneur; et le ususquate Edward chassé lors, et mos dit souverais seigneuir relevé du grant dangier en que il a long temps est, et mile en on celta royal, et ne y a, de ceste beure, nulle personne qui ne soit en sa droitte obeissance, comme plus a plain e proture vous se effer relacion, «Il vous plait; squerije vous supplie de adjouster crenice et de ne estre desplaisant de ce qu'il a taut demouré; ex ce a est gé à mo deir, pour ce que miental it est ut congosissance da touter aliuores juvques à present, et qu'il veist et coispeaunt depois le councecument jusque à noutre gattere en exest giré de

dit royaulme, et ledit Edouard de La Marche dechassié et expulsé d'ycellui, non obstant les fayeurs à lui donnees par ledit duc de Bourguoigne, lequel recoeilly et reytere pour veoir se il porroit trouver maniere de povoir ancores guerroier le roy Henry, nostre dit cousin et Nous, ce que Dieu ne voeille : à laquele cause et adfin que, à l'ayde de Nostre Createur, Nous, et nostre cousin le roy Henry, puissons resister à la maulvaistié et dampnable emprinse des dis duc de Bourguoigne et Edouard de La Marche, jurons et promettons à nostre dit cousin le prince de Galles, par Dieu Nostre Createur, et par la foy et serment de nostre corpz, sur nostre honneur et en parolle de roy, et dès maintenant Nous declarons par ces presentes que Nous ferons et ferons faire guerre ouverte, par Nous et par tous nos subgectz, à l'encontre dudit duc de Bourguoigne et de ses adherens, sans aulcune

Londres, et de luy octroier vourse favourable gares; cas en fourse choise il evit seiluid d'occupile vourse, commandement et me d'êurs, Sier, monseigneurâge Clarence et moy avons entendulque a évet pas hien content de monitare l'Acinta', pour ce que on vous a donné e nettendre qu'il avoit, entreprins de nous deliver au duc de Bourçoigne, quelle choes nous un tentre de l'acinta de la maisse de l'acinta de la contraire de la verifie. El pour ce, le plan hamblement que je pluis, je vous supplie on non de mon di soigneur de Clarence et de my de nes exter national de le ly, in de corte telle información, mais tousda conditioner router beanes garec carren lo et de ministra pour estre mais content de l'acinta son de mon de mon de le condition de la verifica de la veri

Escript à Londres, le vuie jour d'octobre (1470.) Warwich.

(Bibl. imp., Mss., Fonds Gaignières, nº 304, fol. 19.)

Dugdale (H, 163) se trompe donc en datant du 25 octobre cette mise en liberté. chose espargnier : et que jamais nous ne ferons ne faire ferons traitié, accord, paix, ne apointement, treves ne abstinences de guerre avec ycellui duc de Bourguoigne, ne n'en tendrons parolle, pour quelque chose quy puist advenir, sans nostre dit cousin le prince de Galles, et sans son sceu et expres voulloir, et consentement: mais serons tenus de poursievir tout oultre. conduire et continuer la guerre jusques à la fin de la concaueste dudit duc de Bourguoigne et de tous ses pays, terres et seignouries, et que cellui qui aura premiers achevé de son costé pour riens ne laisse la dite guerre, ains soit tenu d'aller avec sa puissance ayder et secourir l'un l'autre, jusques à ce que la dite concqueste soit achevee. En tesmoig de ce, Nous avons signé ces presentes de nostre main, et fait seeller de nostre seel de secret. A Amboise, le xxviii jour de novembre', l'an de grace mil quatre cens LXX, et de nostre rengne le x'. Ainsi signé : Loys'.

1308. Comment le conte de Warewic et le duc de Clarence retournerent en Engleterre; et comment le roy Edouard passa la mer et vint en Hollande. XV.

Ou mois de septembre, an LXX; se trouverent les

Cette lettre se tronve dans Salazano. (IV, Preures, cexcu) et an manuscrit 8448, fol. 113 (Bibl. imp.)

<sup>1,</sup> Le 13 décembre suivant, Louis XI Cérivoit au conte de Dampmartin.

- Mon frere de Guienne éra als hyr bles content; assui la reyue d'Angleterre et madame de Warrie era yvont densin. 2 (fillé, imp., Mar., Portal Bálhars, a 4845, Gl. Sl.) — A madame la vope d'Angleterre, pour ses depens, du priece de Galles, son fils, madame Anna, fillé de monsieure de Warrieh, framen du fille prince, es nois d'acquite et corches 110, 2520 £; pour le mois de novembre et decembre, pour le de de la legion de la companie de corches 110, 2520 £; pour le mois de novembre et decembre, pour le did de leur argenterie, 2630 £ et 1000 pour ses plainigs, s (4 compte de Jehn Bréçonnet. In., field., Fand Conjuirer, pr. 712, fol. 500 verso.)

dis Warewic et Clarence, et leur compaignie, en Engleterre 1: lesquelz, illec arrivez, descendirent à Bristo 1, où ilz recouvrerent vu ou vui " hommes en leur ayde, puis se misrent auz champz, tyrant droit vers le roy Edouard; et tousjours leur croissoient gens de toutes pars. Mesmement, passant parmy la duchié de Sombresset, se vindrent joindre à eulz le seigneur de Chyrosbury, filz du seigneur de Thalboth\*, et le sire Scanlay\*, lesquelz seigneurs avoient avec [eulz] v m hommes.

Alors estoient le roy Edouard et les siens en la ducié d'Yorc, en une ville nommee Dancastre , avec luy le conte de Riviere, seigneur de Scalles, le seigneur de Hastinghes, le conte de Ourxestre\* et le marquis de Montagu, auquel le roy avoit donné grant terre et seignourie, et sy estoit l'archevesque d'Yorc; les gens desquelz archevesque et Montagu prindrent debat à ceulz du roy Edouard. Si n'estoit, adont, pas plus loingz que à une journee de eulz : et avoient lesdis archevesque et Montagu bien quatre mille

<sup>1.</sup> c Donné à Richard de Neuville, conte de Warwich en Angleterre, ponr s'en retourner au dit royaume, 467 000 £ et 34 000 escuz. (4° compte de Jelian Briconnet pour l'année finie en septembre 1470. (Bibl. imp., Mas., Fonds Gaignières, nº 7721, fol. 499.)

<sup>2.</sup> Brixton? près la rivière d'Yealm, dans le Desonshire, ou Burton Bradstock, sur la rivière de Bridy, dans le Dorsetshire, Les historiens s'accordent a dire que le comte prit terre a Darmouth, dans le Devonshire, à 204 milles de Londres, M. John Bruce dans son introduction (page x) à l'Histoire de l'arrivée d'Édouord IV en Angleterre, met Weymouth, dans le Dorsetshire, a 135 milles de Londres,

<sup>3.</sup> Yoy. ci-dessus, p. 28, note 4.

<sup>4.</sup> Thomas, lord Stauley. Voy. ci-dessus, tome II, page 222, note 2. Ce seigneur resta toujours fidèle au parti d'Édonard IV. . 5. Doncaster.

<sup>6.</sup> Worcester.

hommes de leur parti, qui se fraperent es gens du roy, quy, voiant cest inconvenient, guaigna ung pont, lequel fut reconcequis sur luy par les dessus dis. Pour laquele cause, le roy, addin d'eschiever ce dangier, adverti que Warewic estoit si prez de lui atout bien L mille hommes, considerant comment les dis seigeurs, freres de Warewic, le trahissoient villainement

1. Voici un doeument relatif à cette trahison, intitulé ? « La Traison faicte en Angleterre au roy Edouard d'Augletterre, omme l'a escripmonsieur le bailly de Dijón, qui et en l'Budere, à mousieur le président des parlemens de Bonrgongne, et reaseuse à Dijon le xxvir jour d'octobre mil mer xxx. » X

Le samedy, xur=jour d'octobre, soit venus à Heddin devers monschapeur deix gentle dies gentle deix gentle hommes du roy d'Angletere, qui on r'illeremé pour vray que le roy estoit à la Haye, avec luy monsieur d'Escales, frere de la royae, monsieur d'Astignes, son permier chambellas, qui e appuil l'auc des seurs du conte de Verwich, et plusieurs autres grans seigneurs, le tout an nombre de drux mille hommes, angloit le tout an nombre de drux mille hommes, angloit.

Dirent à mou dit seigneur les dits gentilz hommes que le roy meist ses gens d'armes anx champs pour combatre le dit de Verwich, qui estoient en plusieurs parts; et pour les assembler ordonna le roy au seigneur de Montagu, frere du dit conte de Verwich, ouquel il se fyoit tres fort, qu'il assemblast tonte son armee, et lui bailla la charge de son avant garde, où estoit une grant partie de son armee. Et le roy demeura pour oyr messe en une ville ditte d'Oxestre et bien petite compaignie; car il se fyoit du tont on dit seigneur de Montagu, lequel s'en vint contre le dit roy en la plus grosse flote de tons ses gens d'armes, ansquelz il deist: s Messieurs, n'estes vous pas contens de faire ce que je feray, et de tenir le party que je tiendray, et vivre et morvr avec moy? a lesquelz dirent tons que oy. Et lors il lenr dit, hanlt et cler ; e J'ay changié maistre, et snis de present an roy Henry et à monsieur de Verwich, et vous adverty que crulx qui tiendront ce party, je les feray tous riches; et ceulx qui tiendront le party du roy Edouard, je leur feray trancher les testes. » Et alors tons crierent : « Vive le roy Henry ! » Et, incontinent, le dit de Mon-

\*FLOTE, troupe, rémine, « Les gens à chetal, que les Anglois socient mis an obsoi desso dis, suilliera et pôtes, (fuyeran. En Stanss, Histores de Chetale VI.; Paris, (833, in-fol., p. 316.). — « Et en exicient in nouvelles en ploiteurs garnions et pôtes de gens d'armens. « Le Jouancet, (ol., x, vero.) Sainte-Palaye, à qui nous empruntons ces etemples de l'emploi du mot flote, en cite succere plasieurs notres.

en prendant parly contraire, se tyra hastivement en la ville de flepsluye', où il trouva, d'aventure; navire. Si passa en Hollandes, luy adcompaignié de son frere, due de Clocestre, du conte de fliviere, seigneur de Scalles, son serouge, le seigneur de Hastinghes, le seigneur de Duras et autres. Si vint arriver à la Haye', ouquel lieu fut envoié par le due de Bourguoigne le seigneur de La Gruthuse, prince de Steinhuse, pour lors gouverneur du dit pays de Hollande, qui honnouris-blement le recheut, comme bien faire le seavoit; et là le festoia bonne espace parmy ledit pays de Hollande, et si au gré du dit roy se conduisi, que grandement depuis s'en loa; comme bien y partit, car il

tagu et ses gens marcherent eu ordounance contre le roy Edonard qui avoit tres petite compaignie et cuidoit que le dit de Montagu vint pour lui, jusques il congneut que les archiers dudit Montagu tirerent contre lni et ses gens, et fut contraint quant il congneut la desloyaulté du dit de Montagu et sa traison, d'abandonner tout et se tirer, pour soy sanver, contre le port nommé Pouret, où il trouva des navires qui attendoient le conte de Verwieh pour le sauver, ou cas qu'il enst eu le pire de la bataille : et les avoit fait tenir le dit conte tons prez ponr le recevoir, s'il en avoit necessité. Lors se bonta dedans et se feist mener en Hollande avec les dessus dits, et se noyerent plusieurs de la compaignie du roy qui ne peurent entrer es dits navires. Le roy Edonard avoit encores le due de Clocestre, son frere, qui estoit des siens, et le conte de Northunberllant, qui avoient moult grosse compaignie de gens d'armes et venoient an secours du roy; mais le conte de Verwich et le dit de Montagu firent par tont publier que le roy estoit mort, par quoy chascun print son party. (Bibl. imp., Mss., no 3887, fol. 85.)

 Ipswieh, sur la rivière d'Orwell, à 69 milles de Londres, dans le comté de Suffolk. Les historiens disent à Lynn, Cette dernière ville est située sur la rivière d'Ouse, à 70 milles de Londres, dans le comté de Norfolk.

2. « Le roy Edonard d'Angleterre arriva à la Haye le I I octobre (1470), le duc de Bourgogne luy fit donner cin e cue « seu d'or de quarante-huit gros pièce, par mois, pour son entretien, outre plusieurs antres sommes de deniers et dons qu'il luy fit avant son départ pour l'Angleterre. » (Cérosique senadeleure; voy. Luxotext, II, 1960).

luy eslargy, ainsi que digne de plus grant honnour et preeminence, la contee de Wincestre 1 en Engleterre 1.

 Voir le curieux récit de son arrivée en Angleterre, et de sa création de comte de Winchester, dans Archaeologia Brit., XXVI, 275-284.

2. Ce chapitre diffère tellement dans le manuscrit nº 432, Fondi Sorbonne, que nous croyons devoir le rapporter ici comme variante:

Ou dit su axx, envirou la fia de reptembre, le coute de Warriche se partid ap pays de Normendye à toute son armeed earse; et vira alla descender en Angheterre, suas ce que l'armee du duc de Bourpounge qui tonienta la me, e devoient guaterne un ley, luy halitainest quelque ompendement. È fidis on qui lle party sy secrements, par temps de gletter en la proche de l'armee de la partie party se consentat que temps de l'armee de la partie party se certaines que l'armee de la partie description de la partie de la

Quant le my Educard, qui lone catoit à treis journees de Loudres pour sambher gous d'umen, seend que Warriel notien troutes à pays, et comment ceult de Loudres l'avoient honosorablement reches, il se part et tirs vers Loudres, coute a pasissance avec qlu, pour combatre son anemy; et Warrieln i'en 1912 auny de Loudres pour le combatre. Dont adrità, il Fapporcie le unag de austice, que l'érre de Varricle, nazquis de Monaga, quy messit l'advançarde de roy Edouard, se tourns avec Warriels, et y mens toute celle avanagarde et auther phiseurs à non exemple, et ne demourement avec Edouard que ung petit nombre de nobles hommes quy loy conscilierant qu'il se autheut le plus tot qu'il pourroit, diana que le plusqu'il de suiva les plus tot qu'il pourroit, diana que le plusqu'il et avante le plus tot qu'il vich à l'encourte de luy.

Quant le roy Edouard enh hien entendu et pensé uur le conseil que on 100 ydonnois, et voyan que ses gens es quels il se époi et plus l'avoirsiusy babandonné, et doubtant, se son anemy le tenoit, qu'il le feist morie, inconstinent il se partie et tyra vers la mer; trouves batenthe equit il se boutta, et se fist passer en Hollande, avence la yle seigneur de Scalleet phisterna suitar.

Quant le duc de Bourgongue en fu adverty, il euvoya tautost devers luy, et par son preinier maistre d'ostel luy envoya de l'argent et le fist III

.

1309. Comment le conte [de] Warewic mist hors de la tour de Londres le roy Henry, et le fist de rechief couronner roy. XVI.

Tantost aprez le roy Edouard party d'Engleterre, comme oy avez, le conte de Warewic et sa compaignie tyrerent à Londres, où ilz misrent le roy Henry

reconforter le mieuts qu'il penit, En ce pays de Hollande se tind le roy une espace de temps ; et, entretaul, lecons de Warriel hist en pariei tout che qu'il vouloit partout le royalme d'Angleterre; et fist mettre à délivrance le roy Henry, quy longuement enth est éprisomiere ou chaire de Londres, et le remist en son premier estat royal, honnouré et obey du pempile comme devant.

Le xx jour de novembre, ou dit an xxx, le due de Bourgongne extant à Hesdin, meuire Baudin, hasterd de Bourgonge, son frere, es parti sondainement de Fouel du due et s'en alla en France deven le roy, just re seulement, portant ung erhabete comme pour aler traire aux main, se partit sausy de Hesdin ung genil homme de Fouel du duo, nommé deband Vavon, panterie da due de Bourgonges, et maistre d'oucle de measire Anthoine, bastard de Bourgonges, et gouverneur de meaire Philippe, son fait. Cestry d'Arson notts naît de Bourgonges, et maistre d'oucle de meaire Anthoine, bastard de Bourgonges, et gouverneur de meaire Philippe, son fait. Cestry d'Arson etot naît de Bourgonges, et maistre d'oucle de meaire na la guee du due de Bourgonges. Exocúre nun gou devant, van jours, étenti ains yit de évent e roy le seignare de Mousaures, ches rujours, destoit sim yit de évent e roy le seignare de Mousaures, ches rujours, destoit sim yit de évent e roy le seignare de Mousaures, ches quarries de la diste espisianeyre, envoya lettres an due par lesquelles il et reenercyoit de blase qu'll la yavi dise qu'lla yav

La cause pourquoy Banduin le bastard se pariti ainay, fia, selon commune renoumes, pour ce que ung cheraller, noman mensire l'chan de Classa, que cut esté fila d'an nommé Benetra, quy Ventoti tré devers le roy sovitron ung an devant, avoit autenns severs parbutenns avenue con per, avoit esté serviture du due Philippe, et, par faire le folsare, avoit est grans hiens de luy, y que deven fits qu'il hisais trouverout grans biens alpres as mort, et etotit l'un, bailly de Bruges ; et l'aultre, etotit chevalière, sième de Chassa. Cettuy chy, qui estoit prodigue, estoit à l'arriere et en debte; et, pour tant, l'en estoti ales la le court du vey, puis post de temps devant les cheunes de chassa. Cettuy chy, qui estoit prodigue, estoit à l'arriere et en debte; et, pour tant, l'en estoti ale a la court du vey, puis post de temps devant les teurs, que les lettere conarnoient, je ne le seuy encoires, mai l'on dissist etur. Que les lettere conarnoient, je ne le seuy encoires, mai l'on dissist communement qu'ils tendoient à faire morris le due de Bourgeonge par

hors de la tour. Si le allerent de rechief couronner en l'eglise de Saint Pol, et fut retenu pour roy depuis le joursaint Michiel de cestan, jusques au jour de Pasques ensievant de mu" xxx. Pendamt lequel tampz toutes choses estoient conduites en Engleterre soubz la main du conte de Warewic'; et se tenoit le dit roy Henry

empoisonnement, par cop de dague, ou par trait d'arbalestre; et que le roy leur avoit promis grans hiens à faire; mais, touttesvoyes, commune renommee n'est pas toujours à croire. Une fois advint que ce consturier, souspeehonné de porter ces lettres, fut envoyé querir à Saint Omer, pour ee qu'il avoit haillié les lettres que Chassa eut euvoié à messire Banduin à ung garchon, pour les porter à Hesdin, et le garchon, cuidant adreschier à messire Bauduin, adrescha à messire Anthoine, son frere, aussy bastard de Bourgougne, premier chambellan du duc, lequel lut ces lettres. present ledit Bauduin, quy se perceut, et s'en alla, comme dit est, luy troisime devers le roy, tout le plus tost qu'il peult. Et le roy le rechnpt honnonrablement, le tind de son hostel, et luy donna honne pensyon, Quand doncunes messire Anthoine eut veues ces lettres, il le alla dire an due, et disoit on lors qu'il avoit les lettres arses, et que le duc n'en fut pas hien conteut. Le garchon dist que le cousturier luy avoit ees lettres bailliés à Saint Omer, on il estoit, pour les baillier à messire Bauduin, et plus avant n'en scavoit. Le cousturier fut envoiez querir à Saint Omer, et fut amenez devers le duc à Hesdin, quy le tind illee longuement prisonnier, ponr tonsjours tendre à scavoir la verité de celle besongne : et, quy ne fait à taire, icelluy messire Bauduin, auparavant, estoit tres bien en la grace du due sou frere, et avoit grans revenues anuelement, que le duc Phelippe, son pere, luy avoit laissiés et donnees, et sy prenoit de pensyon, tous les ans, sur le duc Charles, xvine francs, et se luy donnoit par courtoisye, tous les ans, de mit à ve mille francs ; il estoit natif de Lille, de par sa mere, femme de petit lieu. Tost appres le partement de ce bastard, le duc envoya devers le roy Luxembourg, son herault ; lequel il y alla moult enuiz, doubtant la fureur du roy, quy estoit perilleux à conrouehier, Neantmoins, il porta au roy les lettres du due quy estoient polugnans, comme l'on dist, et ne lny fist, le roy, quelque mal, Ains s'en revint sain et sauf icelluy herault, plus joyeux qu'il u'y alla. »

 t Le diet de Warwye, qui estoit homme cruel là où il estoit à sou desseure, fist des grans outrages beaucoup en Londres, et par especial sur ceulx leuquels savoit estre du party de Eduard, et en fit executer tyranniquement; usa de volentés en la maison des grans marchans; et n'y avoit ne justice, ne regle, ne ordre en tout le royaulne; cutt y alloit en l'hostel de l'evesque de Londres. Adont fist le dit conte de Warevic forgier monnoie d'or en Engleterre, où estoit d'ung costé empraint ung roy en une net, et de l'autre ung ymage de saint Michiel, et y avoit escript: l'entrieus, Dei gracia, Rex Anglie et Francie, dominus IIybernye, et les appela on angeles d'Engleterre.

Tantost aprez la restitution du roy Henry, fut prins le conte de Deuxestre ' qui n'alla pas avec le roy Edouard, lequel conte amené à Londres, fut incontinent decapitté.

1310. Comment le roy [de] France envoia sommer ceulz d'Amiens qu'ilz le rendissent en son obeissance, et de la responce que ceulz d'Amiens firent; et comment ceulz de Saint Quentin se rendirent Francois. XVII.

Durant ce tempz, le roy de France envoia devant America une grant compaignie de gens d'armes, et fist sommer à ceulz de la ville qu'ilz se meissent en leur obeissance, qui estoit leur souverain seigneur, delaissant le duc de Bourguoigne. En laquele cité estoit lors le seigneur de Crevecur<sup>1</sup>, bailly d'ocelle et

co dessus dessouls: Is marehans presul'omers s're espoentorient; les manions estranges r'en famentosient et fee fruseure voleniere selluis mes ne pooient. Tout y alloient coutre poil et coutre coule; y avoit ung roy and en chaire; annut y cutt fait ung act de laine que l'on traine par les oreilles. Estoit une ombre es un parois, et un signeur comme ell que l'ora beffette a yeur bendels. Les commandecemes les faiocite de par ly, et les executions se faiocient coutre ly et ecocutre von homerer. Il eve y cit les executions se faiocient coutre ly et ecocutre von homerer. Il eve y cit les executions se faiocient coutre ly et ecocutre von homerer. Il eve y cit les executions se faiocient coutre ly at ecocutre von homerer. Il eve y cit les executions se faiocient coutre ly attende en faiocient en les maries, et faiocit se nor y la most; tel gouvernement y avoit il en Londres et non mieux en Calais. « (Caustatus) se faiocite de la coutre de la cout

<sup>1.</sup> Worcester. Voy. ci-dessus, tome II, page 297, note 1.

<sup>2.</sup> Voy. ei-dessus, tome II, p. 377, note 2,

capitaine, avec luy aukuus chevalliers et gentilic hommes, par le conseil desquelz ceulz d'Amiens respondirent auz gens du roy qu'ilz estoient prestz d'obeyr à luy, moyennant qu'il feist tant envers le duc de Bourgouigne qu'il leur quitats le serment que fait lui avoient par le gré du roy, voire mesmes par son commandement, dont ilz avoient ses lettres patentes; car autrement ne le povoient faire son honneur saulve ne la leur : laquele responce oye par les gens du roy, ilz se retrayrent.

Quant ceste chose vint à la congnoissance du duc de Bourguoigne, quy lons estoit à Hesdin, il envoia par le seigneur de Crequy 'remerçer ceulz d'Amiens, et si envoya à ung gentil homme, nommé Jacques de Musson, c escus, et à vt de ses archiers, chascun ung marc d'argent, pour ce que, en parlant auz Francois à celle summation faire, ilz prindrent parolles à lui et le navrerent, si le cuiderent avoir tué, se n'eussent esté ses archiers qu'il e saulverent des dis Francois et

Le vi jour de jenvier, au dit an, vindrent les Francois devant la ville de Saint Quentin pour sommer les manans d'ycelle: c'est à scavoir le seigneur de Sains, le seigneur de Tenelles' et plusieurs autres.

<sup>1.</sup> Voy. ci-dessus, tome I, p. 306, note 1.

<sup>2.</sup> Le connétable de Saint-Paul entra dans la ville de Saint-Quentin le 10 décembre 1470. (Chronique scandaleuse; voy. LENGLEY, II, 88.)

<sup>3.</sup> La pièce suivante contient tous les renseignements qu'on peut désirer sur le seigneur de Tenelles.

<sup>«</sup> Épitaphe d'Artus de Longueval, fils de Jeanne de Montmorency.

Artns de Longueval fut judis chevulier, Du très chrestien roy Chamberlan, Conseiller, Renaut de Longuerol, chevalier, fut son pere, Et de Montmorency dame Jenne, sa mere, En scigneurie il tint la terre de Tenellee,

Tous lesquelz, sans contredit, entrerent en la ville du gré des manans, especialement du commun, qui à

> De Maison les Ponthien et plusieurs antres belles, Rigny et Gratibus, et Tauvilliers anssy, Le Plessis Cacheleu, Aveleige, Cissy, Son bean pere et luy tinreut d'Amiens le baillage Bien soixante et dix ans " : ce fut assez bel nage. Jamais ne varia ; troys roys servit en France, Charles, Louis et Charles, lenument, à amour france. D'estrangers et prives il fut bien renomme; Des habitans d'Amiens par ses vertus aymé. Par liberalité, vaillance et prudhommie Il ost acquis cy bas renommee infinie. Puis le grand Plasmateur de la machine ronde, Plain de age et de vertu, le tira de ce monde Le dernier jour d'aoust, dont mains eurent malaise, En l'an mil quatre cens et quatre vingtz et seize. Or gist ce corps cendreux en ce has monument, La journee atcadant du dernier jugement; Priant ses bons amis, le peuple ambianois, Pour luy faire priere envers le Roy des roys, »

(Bibl. imp., Mss., Fonds de Camps, nº 422.)

1. Il y en eut bien quelque peu, d'abord ; mais ce fut plutôt affaire de forme qu'opposition réelle. Arthur de Longueval « leur monstra le mandement qu'il avoit du roy de luy rendre la ville et le mettre en sa main come lieutenant du roy en cheste partie, à quoy cheus de la ville responderte qu'il n'estoite point à che conseillié que d'ens rendre ne la ville sanblablement se non à la personne du roy ou de Mgr le conestable quy representoit le roi et estoit son lieutenant general par tout le roïanme de Franse, laquelle response le dit de Longheval ne print pas trop bien en gré, et deut dirre alors au regart de Mgr le conestable, qu'il n'en fraproit ja cop qui vanzit ; come il me fu dit d'eun home de bien qui l'avoit ensi of dirre et recorder a Saint Quentin mymes, dedens deus ou trois jours après la rendission; laquelle reuponse du dit de Longeval avoit esté reportee à Mgr le conestable qui l'avoit tres mal pris en gré. Nient mains on ala querrir Mgr le conestable à Hen où il estoit alors, et vint à Saint Quentin où on li fit onvrerture et obévssanse ou non du roy tout à sa vollenté, » (HAYRIN, II, 158-157.)

\*\* Il fut comme bailli d'Amines, au lieu de Reusat de Longueral, non pire, par lettre de Chales 711, données an Chalettire le juillet 1865 (68h. inp. Mr., Pands Gaigairera, n° 771, p. 125), et moneut, comme l'épisphe va nom l'apprendent, le 31 noté 1486. Il înt donce le des Mulliage pendat quarante ans. Ainsi La Modière est trompé en dinast que le sejeneur de Tendles fut crié bailly d'Amines en 470 à le cette gonque il l'était sifé, alorquin it sans, lour nemploque dinas et de n'éto à le cette gonque il l'était sifé, alorquin it sans, lour nemploque dans et d'offene, Rosol de Lanney, lat reque le 22 jain 1497 ("Dedirez de l'Empire, Parasanter, Mantieste, eg. C. 1711, fol. 28h.)

leur venue cryerent: Noël! et firent grant feste. Laquele compaignie de François estoient des gens au conte de Saint Pol, connestable de France, quy lors se tenoit à Hem, en Vermendois, à un lyeues de Saint Ouentin. En ceste ville estoit le bailly du dit lieu, appelé messire Jehan de la Viesville, et aulcuns autres du party de Bourguoigne, qui n'y peurent mettre remede; car le commun envoierent devers le connestable pour avoir son advis, et il leur conseilla qu'ilz se tenissent du party royal, leur promettant, ou nom du roy, qu'il les feroit tenir francz et quittes de tous debites et exactions par l'espace de xvi ans. Et lors tous ceulz de la ville, moyennant celle promesse, renoncherent au serment que fait avoient au duc de Bourguoigne, promettant de obeyr au roy, et mesmement misrent dedens leur ville une grosse compaignie de Francois; et puis, deux jours aprez, y entra le connestable, sicque ilz furent leans plus de mi" lances; mais le bailli de Saint Quentin eut deux ou trois jours d'indusse pour retraire luv et ses bieus où il vouldroit.

En ce mesmes temps, le roy Edouard d'Engletere, adcompaignié de vir ou viri ses plus privez seullement, se party de Hollande et s'en vint en la ville d'Aire', où le duc de Bourguoigne alla prestement qu'il le secut devers luy, o ils furent dexo ui trois jours devisans de leurs affaires; puis se partirent l'un de l'autre, car le duc s'en alla à Hesdin. Mais tantost aprez, à scavoir le vir jour de jenvier ou dit an, se

t. c Le mercredy, 2 janvier (1470, v. s.), le duc partit de Hesdin et alla à Aire, où il trouva le roy d'Angleterre; il y resta le 3, en partit le 4 après disner, et revint à Hesdin. » (Voy. Lenguer, 11, 197.)

retrouverent ensamble ou chastel de Saint Pol, ouquel lieu furent une nuit conferans de leurs besongnes. Si fut lors renommee que le due lui avoit presté une grosse somme de deniers, et ji luy devoit faire finance de navire pour retourner en Engleterre, hi où il avoit la pluspart des nobles hommes du pays qui desiroient son retour, lesquelz tenoient ancores son party, especialement ou pays du North; [ouquel se tenoit le it' frere du roy Edouard, qui estoit due de Cloeestré], puis s'en vint le roy Edouard, qui estoit due de Cloeestré].

En ce tempz, ou mois de jenvier, trespassa de ce monde le duc de Callabre¹, filz du roy de Cecille, lequel laissa ung filz que on nomma le marquis du Pont ².

1311. Comment le duc de Bourguoigne envoya unes lettres au conte de Saint Pol; et de la responce qu'il en fist. Comment le duc fist une grant assemblee de gens d'armes, et aussi fist pareillement le roy. XVIII.

Aprez que la ville de Saint Quentin fut ainsi rendue auz Francois, comme dit est, par le conseil du conte de Saint [Pol], lors connestable de France, le duc de Bourguoigne envoia Thoison d'or' devers ledit connestable, luy mandant, par ses lettres, qu'il le venist servir, comme promis lui avoit, selon le contenu de son seelle, present plusieurs notables tesmoingz, et

<sup>1.</sup> Voy. ci-dessus, tome II, page 378, note 2.

René II, depuis duc de Lorraine. Mort en 1508. (Art de vérifier les dates, III, 56.)

Fusil. Voy. tome 11, page 404, note 2. « Le 12 janvier le roy d'armes, dit Tolton d'or, alla par le commandement du duc de Bourgogne, porter au connestable de France lettres de sommation de le venir servir en armes. » (Voy. LENGIAT, II, 197.)

comme son homme lyege qu'îl estoit. Lesqueles lettres veues, le dit connestable respondy au dit herault de la Thoison d'or, tres roidement, que, en tant que le duc le chargoit, il estoit homme pour y respondre de son corpz, si avant qu'îl debrvoit souffire; et que, au regard de son seelle, le duc y prenoit beaucop de motz trop à son advantage; mais jà, pourtant, n'estoit privé d'y respondre. Disant, oultre, au dit herault qu'îl avoit aussi bien le seelle du duc, comme le duc avoit le sien, et qu'îl n'avoit fait chose dont il le peust reprochier : et, s'il plaisoit au duc, il envoieroit homme devers luy pour luy faire responce. Aprez lesqueles parolles, il fist festoier le herault.

Quant le duc scent comment le connestable avoir respondu, il fist incontinent mettre en su ania la terre d'Enghuien, la chastelenie de Lille, et tous ses autres heritages qu'il avoit enclavez parmy seis pays, commettant partout nouveaule officiers; mais, non obstant ce, si deffendit il que nulz gens d'armes n'y logassent, pour ce que, par adventure, le conte de Marle' et le seigneur de Roussy', enfans du dit connestable, estoient de son lostel et en son service, à bonne compaignie de gens d'armes.

Quant le conte de Saint Pol vey ses terres ainsi detentees par le duc de Bourguoigne, il mist aussi en sa main la conté de Marle, apartenant à son aisné filz

Jean de Lexembonrg, comte de Marle et de Soissons, tué à la bataille de Morat le 22 juin 1476. (Anselme, III, 727.)

Antoine de Lixembourg, comte de Brienne et de Roussy. (Anskins, III, 729.) Vivait encore le 30 mai 1512, et n'existait plus le 31 mars 1516, ainsi que le pronvent deux sentences rendues aux requêtes din Palais à Paris. (Archives impériales.)

de par sa dame mere ', et la terre du Chasteler. Et adont le duc de Bourguoigne, adcertené que le roy s'efforchoit de ainsi faire reprendre les villes qu'il luy avoit bailliés, se party de Hesdin, et s'en alla à Dourlens, où il fist lors la plus grant assamblee de gens qu'il eust oncques fait. Si fist tout homme tyrer vers Bapausmes; puis en envoia aulcuns vers Amiens, vers Corbie et es faubours d'Abeville, en Henault, et par toutes les frontieres de ses pays marchissans auz Francois. Et fist cryer, environ la ville de Tournay, que nul de ses pays n'y portast vivres, sur la hart : et si fist aprehender [et mettre] en sa main tous les biens et heritages que avoient les dis de Tournay enclavez en ses pays, et pareillement en fist à tous ceulz tenans le party du roy et du connestable. Et autant en fist pareillement le roy, parmy son roiaulme, de tous les tenans le parti de Bourguoigne, et en fist recepvoir les fruitz par ceulz à quy il les avoit donnez.

Entre ces choses, se party le roy d'Amboise: si vint A Paris à tres grosse armee, en intention de faire au duc de Bourguoigne la plus grant guerre qu'il porroit, esperant que les Anglois, par le moyen du conte de Warewic, lui aideroient celle fois à destruire de tous poins, sans quelque mercy ou remede, le dit duc; car aiusi l'avoient liz promis l'un à l'autre. Et adont le duc, de sa part, ne dormoit pas; ains assambloit diligamment le plus de gens d'armes qu'il povoit. Si fist publier en sa ville d'Arras, et en ses autres pays tenus de la couronne de France, que nulz pour fait de jusce un'allast plus ressorir au parlement à l'arts; et ce,

<sup>1.</sup> Jeanne de Bar,

pour les causes contenues on mandement de ce faisant mention.

1312. Comment messire Phelippe de Creveceur entra soubtillement en Abbeville. Comment le conte de Dampmartin entra aussi dedens Roye. De la rendition de Mondidier; et comment Amiens se rendy francoise. XIX.

Le xum jour de jenvier, an LXX, messire Phelippe de Greveceur, seneschal de Boullenois, qui avoit en charge quatre mille homnies de guerre de honne estoffe, de par le duc de Bourguoigne, qui, atout yceulz, estoit logié es faubours d'Abeville que on dist Rouvroy, pour doubte que les Francois ne se boutassent en ycelle, comme ils finert à Saint Quentin; car le commun estoit plus pour le roy que pour le duc : lesquelz avoient refusé au dit messire l'helippe de le mettre dedens ycelle leur ville, disans qu'ilz le garderoient bien et ne voulloient avoir garnison de l'un party ne de l'autre.

Or advint que, yceulz estans ou dit Rouvroy, dix ou douze compaignons d'ycelle routte, dont Anthoine [bastard] d'Auxi 'estoit conducteur, s'en allerent disner en la ville, du gré des portiers qui congonissoient ed dit Anthoine, bastard d'Auxi. Et y alloient comme tous les jours, puis les ungz, puis les autres; mais ceste fois, droit à l'heure que chascun disnoit, ceulz cy, faisans signe de partir, occuperent la porte et tindrent les portiers si court, que messire Phelippe de

Antoine, batard d'Auxy, seigneur de la Tour, fils naturel de Jean, IV du nom, her et seigneur d'Auxy, et de Felice de Marchant, devint capitaine des archers de l'empereur Maximilieu. (Asselme, VIII, 108.)

Creveceur et toute sa compaignie, qui de leur fait estoient advisez, vindrent sur ce point à la dite porte, qui estoit ouverte, si entrerent tous dedens, en bonne ordonnance; lesquelz furent maistres de la ville à pou de contredit, dequoy le due fut grandement joieuz, et non sans cause, car ce lui touchoit grandement,

D'autre part, le conte Dampmartin¹, grant maistre d'armes s'en alla devant la ville de Roye, oi il somma les habitans d'eulz rendre au roy: ce qu'ilz firent à pou de contredit; dedens laquele estoit, ou nom du duc de Bourguoigne, le seigneur de Poix ', filz du seigneur de Moreul, qui tout son tempz avoit tenu le party bourguignon loyaulment; mais son dit filz, que plus n'en avoit, lequel receproit les guages du duc et estoit ung de ses chambellans, rendy la ditte ville autre dis Francios sans grant refiss, et luy mesmes set tourna dis Francios sans grant refiss, et luy mesmes set tourna

Antoine de Chabannes, comte de Dampmartin. Mort le 25 décembre 1488. (Anselme, VIII, 382.)

<sup>2.</sup> Jean de Soissons, seigneur de Poix, fils de Valeran, seigneur de Moreuil, quitta le service du due de Bourgogne en 1471, et entra à celui de Louis XI, Ce prince lui rendit, en 1473, tous les biens de son père qu'il avoit confisqués pour avoir tenu le parti du due de Bourgogne, (Axselme, VI, 719.) Louis XI lui fit don, le 21 novembre 1471, de la somme de 800 l. (Bibl. imp., Mss., Fonds Gaignières, nº 771, page 170.) Son père n'était pas mort à cette époque, car le roi ne lui donue pas le titre de seigneur de Moreuil (Voy. tome II, 355, note 3.) Jean vivait encore le 6 juin 1478, ainsi qu'on le voit par des lettres qu'il adresse au premier sergent royal de la prévôté de Troyes, commençant ainsi : « Jehan de Soissons, ebevalier, seigneur de Moreul, de Poix, Desquesnes et de Mareul, eonseiller, ebambellan du roy nostre seigneur, et son bailly de Troyes, commissaire en cette partie, au premier sergent. J'é veu les lettres de remission desquelles la teneur s'ensuit, » Ce sont des lettres accordées par Anne de Beaujeu, lors de son entrée dans la ville de Troyes, à Jacques Brulefer, neensé d'avoir tné un religieux, (Bibl. imp., Mss., Fonds Dupuy, no 774, fol. 35 recto.)

du party royal; dont son pere fut si troublé qu'il jura que, s'il le povoit tenir, lui mesmes l'occiroit, qu'il le desavouoit pour son filz, et que jamais n'auroit riens de ses heritages. Puis s'en allerent yceulz Francois devant Mondidier, dont estoit capittaine le Bon de Rely', chevallier, avec luy aulcuns autres, de par le duc de Bourguoigne, devers lequel ilz envoierent pour avoir secours, disant qu'ilz se tenroient bien vu ou viii jours, s'il luy plaisoit. A quoy le duc respondy qu'ilz feissent le mieulx qu'ilz pourroient, et que il n'avoit pas ses besongnes prestes pour les secourir si brief. Combien que ceulz de Mondidier, hommes ne femmes, ne voulloient entendre à la rendition, pour ce que, passé si long tempz, avoient tenu le party de Bourguoigne, toutessois en fin, ymaginant ceulz de la ville que l'annee devant avoient esté tous ars, et aussi que ilz n'auroient de long tempz secours, se rendirent au roy : si se retraverent les gens d'armes devers le duc, leur seigneur.

Environ l'entree de febvrier, l'an dessus dit, ceulz d'Amiens, sachans comment ceulz d'Abbeville avoient esté sourprins, ilz firent vuidier de leur ville le sei-

<sup>1.</sup> Le même fait est raconté par le seigneur de Haynin (II, 178.) « Le sieur de Pois, fils du sieur de Morcuil, rendy Mondidier, et se rendit fransois, au grant desplaisir de son pere qui avoit toujonrs esté et estoit bon Bourghegnon. »

<sup>2.</sup> Martin, seigneur de Rely, surnommé par tous les chroniqueurs le Bon de Rely, conseiller et chambellan du roi, fait chevalier en 1441 à la prise de Pontoise. Mort en 1491. (La Morarkan, page 278.) Il était au nombre des seigneurs qui accompagnaient Charles VII à son entrée dans Ronen, en 1449. (MATHIEU D'Escouchy, X, 212.) Il passa depuis au service de Charles-le-Téméraire ; on le voit compris sur le rôle de paiement pour le fait de la guerre, dans le compte rendu, du 1er janvier au 31 décembre 1468, par Guilbert de Ruple, argentier du duc de Bourgogne. Il

gneur de Creveceur, capittaine et bailly 'd'ycelle, avec luy tous ceulz quy voulloient tenir le partý du duc de Bourguoigne. Et puis, en ce mesmes jour, s'en allerent au devant du conte de Dampmartin, auquel ilz porterent les clefz de la ville, ou nom du roy'. Si le laisserent entrer en leur ville atout environ deux mille combattans, et firent serment au roy, non obstant quelque promesse qu'ilz eussent au duc de Bourguoigne, du gré et commandement du roy.

Le duc Charles estant lors à Dourlens<sup>4</sup>, et soy cuidant aller de là au dit lieu d'Amiens, se party, aprez ces nouvelles oyes, de Dourlens, et s'en alla à l'apausmes, cuidant illec trouver toute son armee preste; mais non fist. Pour quoy il ne arresta que une nuit illec: et avant son partement de Dourlens y ordonna capittaine ung vaillant chevallier, le seigneur de Roussy, atout bonne garnison. Au partir de Bapausmes, s'en alla le duc sejourner v ou vi jours [à Arras], atendant son armee; puis, le x'i jour de febvire; partant d'Arras

y figure sous le nom de le Ison de Afry, ISBARTE, édit, de M. Gachard, I, 706, Il figure, comme chambellan de Charles, duc de Bourgegue, sur un état de la rasion de ce prince (1472), (Bibl., inp., Mst., me 8430), Aprèla mort de sum antire, il resta fidèle à la jeune duchesse, et se trouvait au Tronquoy lorsque Lonis XI attaqua cette place. (Mo-LUSE, II, 144.)

I. Nous venons de voir ci-deuus (page 54, note ¹), que le ségneur de Tenelles était revitu de l'Office de hill d'anieux ci ci, preque verse le même temps, Wavrin nomme uu autre personnage comme exerçant les mêmes fonctions. C'est que les pauvres villes, tour à tour prises et reprises, changeaient incessamment de mairre, et recreviant du vainqueur d'autres officiers. Le ségneur de Tenelles tenoit pour le roi, le ségneur de Cevecour pour le duc de Bourgouje.

<sup>2.</sup> Ce fut le 2 février 1470 (v. s.). Voy. parmi les Parcvas des Mémoires de Commynes (III, 272) la Réduction de cette ville.

3. Doullens.

<sup>3.</sup> Doulle

s'en alla logier, atout ce qu'il avoit de gens, à lyeue et demye d'Arras, prez de Wailly, en ung parcq qu'il avoit illec fait fermer de son charroy et artillerie, dont il avoit bien xım" charriots chargiés: à chascun desquelz avoit deux hommes tentiers, et deux pyonniers, aians tous sallades, jacques et mailletz de plomb, ou autre bon baston. Et, le xmº jour de mars, se party du dit parcq, adcompaignié de Pycardz, de Flamens et de Hannuyers, dont il y avoit bien, selou renommee, nnm lances, chascune nn chevaulx, du moins: c'est à scavoir homme d'armes, archier, coustillier et page; et, oultre ce, avoit avec chascune lance vi hommes de pié portans arcz ou picques, qui sont bastons mortelz contre venue de chevaulz. Et si avoit grant nombre de canonniers, culvriniers, et autres gens de toutes fachons, sieque c'estoit merveilleuse chose à veoir. Et, oultre ce, estoient grosses garnisons de par le dit duc à Péronne, à Bray, à Corbve, à Abbeville, et en plusieurs autres lieux, exstimez à xm combattans, de ses meilleurs hommes. Et si n'estoient ancores venus les Bourguignons, que on nombroit bien à xun" lances, ne les Brabenchons, quy debvoient venir [à] mr lances, de Luxembourg vm lances, et autres nobles hommes de Flandres, qui se hastoient de venir.

De Wailly, le duc s'en alla clorre son parcq à Helbusterne<sup>1</sup>, aprochant la riviere de Somme, et là se tint aulcuns jours, où gens lui croissoient tousjours. Et,

<sup>1. «</sup> Le 13 [février], le duc de Bourgogne partit de son camp de Wailly et viut camper à Hebuterne, d'où il partit le 16. » (LENGLET, II, 197.)

environ ce tempz, les Francois d'Amiens concquirent quarante ou L compaignons des gens du seigneur de Creveceur, en une forteresse, [le chasteau de Boves], lesquelz ilz occirent tous, excepté le capittaine d'iceuz, lequel ilx detenterent prisonnier.

1313. Comment le seigneur de Renty s'en alla rendre francois. Comment le due de Bourguoigne s'en alla logier à Contay, et d'ille à demye lieue de Amiens : puis parle de la prinse de Picquigny, et d'autres choses. XX.

Le xvº jour du mois de febvrier, ou dit an, le seigneur de Renty , aisné filz du sire de Croy, auquel de Renty le duc avoit rendu ses terres et ycelluy fait son chambellan, et lequel pour lors estoit en garnison à Peronne avec le seigneur de Ravestain, messire Adolf de Cleves\*, auquel de Renty le duc avoit grant fyance, si luy avoit baillié ordonnance d'environ Lx lances; mais, neantmoins, en faisant maniere d'aller courre sur les François, luy et sa compaignie issirent de Peronne, et tantost qu'ilz en furent eslongiés, il dist à ses gens, entre lesquelz estoit le seigneur du Reux\*, son frere mainsné : « Oui m'aime, si me sieve; car je m'en vois à Ham, devers mon beau pere le conte de Saint Pol, connestable de France. » Si s'en allerent avec luy v ou vi hommes d'armes, et environ xx archiers. Son frere et tous les autres s'en retournerent à Peronne, moult desplaisans de ceste

Philippe de Croy, seigneur de Renty; ses biens furent confisqués en 1476. Mort en 1511. (Anselme, V, 638.)

<sup>2.</sup> Voy. ci-dessus, tome 11, page 355, note 2.

<sup>3.</sup> Jean de Croy, seigneur de Rœux, vivait eucore en 1487. (Амялыя, V, 645.)

adventure, quy fut layde et reprochable au dit seigneur de Renty, atendu le bien et honneur que le duc luy avoit fait, et duquel il recepvoit les guages.

Tantost aprez, s'en alla le duc à Contay logier, quy est à quatre lyeues prez d'Amiens, qui avoit lors en sa compaignie plus de chinquante mille hommes, et si luy croissoient gens journelement. Et le lendemain siserient d'Amiens bien de vi à vin" combatans, que menoit le conte Dampmartin, lesquelz cuiderent assegier le chasted de Dours. Mais ilz rencontrerent l'avantagarde du duc, lesquelz se rengerent en battaille l'un contre l'autre; si cuiderent les Pycardz endorre les Francois; mais quant Francois s'en aparcheurent, ilz se retrayrent et ne perdirent que ung homme d'armes, occis d'une serpentine; ce qui les effrea grandement.

Dedens v jours aprez, se party de là le duc, atout son ost : si s'en alla legier à une petite lieue d'Amiens'; et, en ce mesmes jour, il alla en personne jusques au gibet d'Amiens, adcompaignié de trois cens hommes, pour regarder s'ilz voldroient issir; ce que non. Et lors il fiat sonner ses trompettes; si se vindrent ces gens tous joindre avec luy. Sicque ceuls d'Amiens povient plainement veoir tout es a puissance, quy estoit terrible à regarder. Et tost aprez le duc se retyra à son logis, auquel retour ceulz d'Amiens issirent et tuerent deux archiers quy s'estoitent advanchiés plus qu'ilz cert deux archiers quy s'estoit advanchiés plus qu'ilz

111

8

<sup>4. «</sup> Le 18 [fevrier 1470, v. s., le due] campa près la ville de Dours sur Somme, vers Amiena; le 21, il campa hors le village de Louville près Amiens; le 33, à Winacourt (ou Winencourt), vers Pequigny; le dimanche 24, à Belloy; son avant garde prit la ville de Pequigny, qui fut incontinent mise en fle » (Lawourr, II, 1497).

ne devoient. Dedens trois jours se party le duc de là; si passa devant Amiens atoute sa compaignie, et en moult belle ordonnance s'en alla devant l'etquigny. Et, le lendemain, vu ou vun de ses archiers trouverent maniere d'entrere en la ville, lesquelz sievyent plusieurs autres, et tant en y entra que la ville fut prinse. Si s'en fuyrent ceulz de la ville dedens le chastel, desquelz aulcons boutterent le feu en plusieurs lieux, adfin qu'on ne les peust syevir de si prez; mais bien en y ot qui habandonnerent tout, et s'en issirent de la ville.

Quant vint le lendemain, ceulz du chastel se rendirent, saufiz leurs corps, biens, harnas etchevaulz; si se retrayrent à Amiens où le duc les fist conduire par ses gens. Et adonc, ledit duc estant à Picquigny, issirent de Saint Quentin environ " Francois, tous à cheval; de laquele compaignie estoient les principaulz, le connestable, le sire de Cursot', le sire de Cran', Joachim Rohault', marissal de France, avec lesquelz estoient le seigneur de Poix, Jelan d'Arson', et Jehan de May', bourgois d'Amiens. Et si estoient aussy Baudoir ,

t, Gilbert de Chabannes. (Yoy. ci-dessus, tome II, page 396, note 6.)

2. Georges de la Tremoille, seignenr de Craon, mort en 1481.

(ASSLIME, IV, 465.)

<sup>3.</sup> Joachim Rouault, seigneur de Boismenart, créé maréchal de France eu 1461. Mort le 7 août 1478. (Anselme, VII, 95.)

<sup>4.</sup> s Natif de Bourbonnois..., homme très adroit et vaillant en armes, mes en aultres endroits non pas de si grant pris. » Il était écuyer du grand batard de Bonrgogoe. (Chastellair, 480.) Voy. ci-dessis, p. 50, à la note.

Scrait-ce Jean de May, écuyer, seigneur de Gratius, d'Estre, conseiller du due de Bourgogne, qui, au mois de novembre 1488, était lieutenant dn bailli d'Amiens, puis fut maire de cette ville en 1483, et en 1477? (Dom Granster, premier paquet, tonie 1, p. 484, 471.)

bastard de Bourguoigne, le seigneur de Renty et plusieurs autres des pays du duc Charles', lesquelz tyrerent vers Bapausmes jusques à Croisilles, seant à trois lyeues prez d'Arras, prendant et ravissant tout ce qu'ilz povoient trouver de biens et d'hommes, auz champz et villages. Entre les autres, le connestable, le seigneur de Cursot, Baulduin le bastard, et auleuns autres, s'en allerent jusques à Bappausmes, où le connestable manda à Jehan de Longueval\*, capittaine de la ville, qu'il venist parler à lui, en lui envoiant saulfconduit pour ce faire, et il y alla atout environ xL ou Lx chevaulx que le duc lui avoit envoyez le jour devant, auquel le connestable somma qu'il lui rendist celle ville ou nom du roy de France. A quoy le capittaine respondy que son seigneur le duc de Bourguoigne lui avoit baillié en garde, auquel il avoit promis et iuré de le bien garder à son povoir, si voulloit son dit serment entretenir jusques à la mort du darrain homme de la ville. Disant, oultre, au connestable qu'il scavoitbien comment la dite ville estoit au duc de Bourguoigue propre heritage, à cause de sa conté d'Artois veque à ses predicesseurs, freres de roy de France, par

<sup>1.</sup> VAR. : « Si qu'ilz povoient estre en tout douze cens lances, selon commune renommee. » (Ms. Fonds Dupuy.)

<sup>3.</sup> Jeza de Longueval, filt de Robert de Longueval es patit fils d'Archur, estigence du melne (ine (18th. inp., haz. Fond de Deconp., se 123), smirà Antoine, blatard de Bourgogne, dans l'expédition que fit et derie, en 1446, cantre les ensemis de la Gio, (Decazaoa, XVI, 344). Était seigneur de Vaux, capitaine des serbers du saudit blatard de Bourgogne, la testa, le premier mai 1465, dans l'Ardboux, que tenoit le roi de France, pais dans celle de Cevercour. (In., id., page 421). Austanit au siège de Neusa, en mai 1475, were la deu de Bourgogne; il y fut fait chevalier, et pris les fanbourgs de la ville d'Épinal, en octobre anivant. (Mozzarz, 1, 127, 139). 153.)

partage de leur portion du royaulme; puis adrescha sa parolle à Bauduin, hastard de Bourguoigne, duquel il avoit autreflois, au tempz passé, mené les gens d'armes, disant qu'il avoit fait et faisoit tres mal, comme bien povoit scavoir; et tant en dist qu'il fait le bastard plourer. Et adont dist le connestable au dit Jehan de Longueval qu'il se conseillat, et que il luy donnoit deux jours d'indusse pour soy bien conseillier; et que s'il ne lay rendoit la ditte ville, il le venroit veoir de rechief à plus grant compaginie: sur lequel point liz se partirent l'un de l'autre, et s'en retournerent chascun en son lieu.

Ce fait, Jehan de Longueval signifa ces choses au duc de Bourguoigne, lequel, tout incontinent, lui envoia secours. Et les Francois, en leur retour, pillerent l'abaye d'Arnoise' et celle de Aucourt; desqueles ilz emporterent tous les biens, callieses et reliquiaires; puis prindrent les chasteaulz de Sailly, de Haplain-court' et de Bethencourt sur Somme, et cellui d'Ierre, et frent plusieurs maulz ou dit voyage : contre lesquelz Francois envoia le duc n° combatans de ses gens, desquelz furent chiefz le seigneur de la Grutuses', le seigneur de Peruel', le sire de Chohem',

Baudouin était passé au service de Louis XI, le 20 novembre 1470.

Voy. ci-dessus, page 50, à la note.

2. Arrouaise.

<sup>3.</sup> Haplincourt,

<sup>4.</sup> Voy. ci-dessus, tome II, page 302, note 2.

Henry, seigneur de Perweis, d'Affele, etc., mort le 18 mai 1483.
 (Bibl. imp., Cabiner des titers.)

<sup>6.</sup> Jean de Berghes, seigneur de Cohen, d'Olhain, etc. Anselme (VIII, 697.) le nomme à tort Pierre. Jean, seigneur de Cohen, principal capitaine de la ville d'Aire, vendit cette ville à Louis XI en 1482; (MOLENET, II, 306, 307.) Si ce seigneur se rendit coupable de cette trahi-

cellui de Meraumont', et autres. Mais, tost aprez, le duc fut adverty que les Francois se retyroient, mais que le roy aprochoit, à toute sa puissance, vers la riviere de Somme. Pour quoy il manda aux dis seigneurs retourrer, adfin d'avoir ses gens tous ensamble. Si envoia à Bapausmes deux cens et chinquante archiers de pié, qui lui venoient de la chastelenie de Lille.

1514. Comment le due de Bourguoigne s'en alla auprez d'Amiens. d'une destrousse que les Francois firent sur les marchans de Flandres; d'une course qui fut faite devant Corbye, et comment ilz tuerent plusieurs picquenares de Flandres. XXI.

Le mi' jour du mois de marc de cest an', se desloga le duc de Bourguoigne de Picquigny : si s'en alla logier<sup>a</sup> assez pres d'Amiens, oultre la riviere de

son, un plus grand personnage que lui stipula avec le roi les articles de la vente. Le document qui les contient nons paraît assez eurieux pour être placé parmi nos Pièces justificaties (voy. le n° LX), quoiqu'il ne se rattache pas, pour la date, aux Chroniques d'Angleterre.

1, Robert, seigneur de Mirammont, fait chevalire un siège d'Audenarde, en 1432 (Ourna no 18 m Anneus, A. xur), figure uni re loide payement de Guilbert de Ruple, argentier du duc de Bourgogne, dans no compte rendu du 1° subraire au 31 décembre 1488, (Basart, Jiar, de duce de Bourgogne, édit de M. Gackard, II, 700, Vivait encore le 35° de troit en 1600 de 1800, de 180

3. « Il viat camper hors le village de Clary sur la Serre.... Le 51 e due Bourgogue pariti de Clary, et vint camper sur la Serre entre les villages de Verdesalle, et de Salver; le 6, il passa cette rivière et vint camper sur Mex vers Amien: il y resta jusques su n 10 qu'il en partit avec ou armee et campa à l'abbaye de Saint-Acheul vers Amiens... il en partit

Somme. Et advint, trois jours aprez, ainsi comme plusieurs marchans de Flandres et d'Artois menoient vivres en l'ost du duc, qu'ilz furent rencontrez sur les champz d'un grant nombre de Francois, entre Dourlens et Amiens, et durement assaillis. Si se deffendirent ceulz du charroy le mieulz qu'ilz peurent : mais ilz n'eurent povoir de resister auz François qui estoient gens de guerre : anchois furent descomfis. Si en y eut mort sur la place de L à Lx, et de prisonniers autant, ou plus; et aulcuns se saulverent, habandonnans leur charroy. Et, adont, les François liement emmenerent leurs prisonniers à Amiens, avec bien Lx charriotz chargiés de vivres, armeures et artilleries, mesmement une charetee de l'artillerie du duc; et effondrerent les tonneaulz de vin et de cervoise autant qu'ilz en trouverent, et decopperent les picques.

En ce mesmes jour, le seigneur de Savye', qui estoit commis à garder le chasteau de Picquigny de par

le 27 pour aller avec son armee outre la dite abbaye en la vallée de la Croix à la pierre (porte?) d'Amiens, où il resta et conclut, le 9 avril, une treve de trois mois avec le roy. » (Voy. LESGLET, I, 198.)

<sup>1.</sup> Jeannet de Savenues, seigneur de Savy, fait chevaller, en 1451, par le conte de Dunoid (Dexazaoz, M.1, 143), est porté sur le 19t de payement, pour le fait de geurre, dans le compte rendu de Guilbert de Ruple, agender de duncé de Bourgogue, du l'en 2 al décembre 1468, (Baastre, édit. de M. Gachard, II, 700). Les registres du Parlement le désigneut ainsi et ze nout 1470, Polhan de Savenue, échevilee, seigneur de di fieux (Gansair, registre XXY, fai. 238, verso.) — « vu l'envire 1470, Jelan de di fieux de l'entre de l'entre 1470, Jelan de Savenue, échevilee, seigneur Ellipse de Savenues, (de, registre XXY, fai. 238, verso.) — « xxx juillet 1484, Jelan de Savenues, échevalire, fifs de Son de Savenues, frese de tenir de savenues faitigue de Savenues, (d. p. registre XXY, fai. 230, reto.) — vu l'entre de savenue faitigue de Savenues, (d. p. registre XXY) fai. 7, reto.)

le duc de Bourguoigne, fist une saillye sur aulcuns Francois d'Amiens qui estoient venus courre devant as place, à plus grant nombre qu'il ne cuidoit; par quoy il fut reboutté durement, et y perdy xxu hommes de ses gens; entre lesquelz y fut occis l'Hermitte Rogier, un de ses hommes d'armes.

Le lundy ensievant, les François vindrent courre devant Corbye, au costé de France, lesquelz avoient fait une embusche sur ceulz qui aprez eulz sauldroient. Et adont ceulz de Corbye, voyans que ces coureurs n'estoient pas grans gens, ilz saillirent sur eulz; entre lesquelz estoient de Lx à 111111 picquenars flamens que ceux de Gand envojoient à leur seigneur. tous de pié, et nouvellement venus à Corbye; lesquelz Flamens se prindrent à syevir les François quy faisoient samblant de retourner : et avoient Flamens avec enlz aulcuns hommes d'armes de la garnison de Corbye, lesquelz, voyans François saillir de leur embusche, brocherent soubdainement leurs chevaulz; si se retyrerent en la ville, passant parmy les Flamens, et les laissant illec ainsi tous de pié, et là furent durement assaillis de ces François. Si se desfendirent vaillamment sans fuyr; mais il y demourerent bien de mors environ Lx sur la place, lesquelz veoient ainsi tuer ceulz de Corbye, et si ne les secoururent point, quy fut pitié. Et sy estoient dedens Corbye le seigneur de Contay<sup>1</sup>, capittaine de lavans, Phelippe de Bour-

Louis, seigneur de Contay et de Forest, fils de Guillaume, seigneur de Contay, et de Marguerite de Sully, gouverneur d'Arras du virant de son père. Marié à Jacqueline de Nesle, dame d'Aches, fille de Guy, seigneur d'Offremont (fillé. Imp., casazar pes vriêxs.) Tué à la bataille de Nancy, le 5 januier 4146, v. s. (MOLEER, I, 236).

bon¹, et le seigneur de Gapannes¹, à grant compaignie de gens de guerre.

Le lendemain, qui fut mardy, le duc Charles commenca de aprochier la ville d'Amiens, de laquele issirent grant foison de gens d'armes pour envaluir l'avant garde du duc; et firent illec une escarmuche qui gueres ne dura, quant retraire les convint dedens la ville, combien que ilz y occirent ung homme d'armes de Lille en Flandres, nommé Thomas Prouvost, par la faulte de son cheval, non fait de la bouche, duquel il ne se sceut aidier à son besoing, jà si deffendist il vaillamment. Et le joeudy ensievant, à une escarmuche quy se fist devant Amiens, furent occis deux hommes d'armes Franchois: l'un estoit au conte Dampmartin', et l'autre à Salzart\*.

Le x<sup>e</sup> jour de mars, le conte de Saint Pol, connestable de France, assambla tout le povoir des Francois de

- 1. Philippe de Bourbon, seigneur de Duisant, était né dès 1438. L'experieur Mariniline et son fils, par letters du 20 juillet 1409, abouteur leur cousia Philippe de Bourbon, seigneur de Duisant, au droit du sringeauer de Neunours, avec lequel il avoit procès pendate en leur quand consoil. Marié à Catherine de Labin. (ANSLEMN, I, 360, 361.) Il était en 4171, bailly de Sons cu Artoit. (HARTSI, II, 1470.)
- 2. Antoine de Wisoc, seigneur de Gapennes, conseiller et chambellan. Cet sinsi qu'il pet deigné dans un rôle de payement de Barthélemy Tro-tin, receveur général des finances du comte de Charolois, spour un an. commençant le 'ir jauviret 1400 (r. s.) et finissant le dernier décembre 1407, se son seyage et orrivee à Liege. » (Baravre, édit. de M. Gachard, II, 705.)
- 3. Antoine de Chabannes, comte de Dampmartin, seigneur de Saint-Fargeau, grand maître de la maison du roi. Mort le 25 décembre 1488. (ANSRLME, VII, 141; VIII, 382.)
- 4. c Jean de Salazar, natif du pays d'Espagne, chevalier, conseiller et chambellan du roi, seigneur de Montague Saint-Just, etc. Trespossa à Troyes, le 12º jour de novembre, l'an de grace 1479. > (Saiste-Marthe, 173, 176.)

celle frontiere; si les mena vers Lippus', en Santers, et jusques au chasteau de Chaunes<sup>1</sup>, appartenant au seigneur de Bruai\*, qui estoit lors en la compaignie du duc de Bourguoigne ; ou quel chastel estoient de Là Lx compaignons de pié, illec envoiez par ledit seigneur de la place pour le garder. Mais yceulz, voyans si grosse compaignie devant eulz, non esperans d'avoir secours, rendirent le chastel au connestable, saulves leurs vves. Si s'en partyrent, chascun ung blancq baston en la main, sans emporter leurs armeures ne autres biens. Et lors le duc de Bourguoigne, tout adcertené que le connestable l'aprochoit à grosse puissance, et aussi que le roy le sievoit atout son povoir, il fist logier son advantgarde bien prez d'une porte d'Amiens, et toute son armee non pas loing de là, sur le costé de Corbve, oultre la riviere de Somme : ouquel lieu il se fist enclorre de son charrov, qu'on exstimoit à quatre mille charriotz, sans ceulz quy amenoient les vivres journelement. Messire Milles de Bourbon\* fut estably marissal du champz à introduire

<sup>1.</sup> Lyhons.

<sup>2.</sup> Chaulnes.

<sup>3.</sup> Antoine d'Olgnies, neigneur de Bruny, qui figure sur un état de puppement pour le piut de la gurer, dans le compte readu par Geilbert de Rupe, conseiller et argentier du duc de Bourgone, du 1º ij gavier an di décembre 1486 (B.naxvr., étil. de M. Cachard, II, 700), on bien Gilles d'Olgnies, seigneur de Bruny, qui est au nombre des seigneurs, du conté du roi, qui raidiféreul le traité d'Arras pausé, le 23 décembre 1482, entre Loois XI et Maximilien, duc de Bourgoque, (Lancure, IV, 126.)

<sup>4.</sup> Mesire Mille de Bourbon, un des expixines commis la défense du Quesnoy-Leonne, lorsque Losin XI s'empara de cette ville en 1477 (Mozzarx, II, 34), étoit chambellan de duc Charles, C'est en cette qualité qu'il figure sur l'état de la maison de ce prince en 1472 (1816. imp., 16736), p. 1875, fol. 5, verno.] Hayain (II, 287), qui dit aussi que ce personne de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de

les logis; et ordonna le duc [que nul ne] inssist du champ sans son commandement, ouquel estoient, selon commune renommee, plus de cent mille testes armees, sans y comprendre quatre ou chincq mille compaignons que les Flamens lui envoierent, avant chascun sallade, jacque, espee et picque, ou des longues lanches à menu fust, à long fer et agu, tranchant de trois costés. Ceulz cy estoient de pié, et les nommoit on picquenaires, pour ce qu'ilz scavoient l'usage des picques plus que nulz autres. Si les avoient Flamens cueillies parmy les villages de leur pays, lesquelz ilz avoient payez pour ung mois, et de chascune chastelenie, ung homme d'armes ou deux pour conduire ces deux picquenares, qui, sur les dix d'entr'eulz, avoient ung picquenaire disenier, auquel ilz obeissoient. Ces picques sont bastons moult convenables pour mettre une picque entre deux archiers contre le fouldroieux effort des chevaulz quy vouldroient [enfondrer | dedens eulz; car il n'est cheval, s'il est attaint d'une picque en la poitrine, qu'il ne doie morir sans remede; et si scevent ces picquenaires desmarchier et attaindre chevaulz de costé, et yceulz perchier tout oultre, mesmement n'est si bon harnas de guerre qu'ilz ne perchassent, ou faulsassent, ainsi les scevent ilz bransler et empaindre [à leur voulenté].

sonnage étoit au Quesnoy-le-Comte, le qualifie seigneur de Solligny. En janvier 1473, v. a., il accompagnoit les corps de Philippe le Bon et d'Iashelle de Portugal, que Charles le Téméraire faisoit conduire à Dijon. (tôt., 230.) 1315. Comment les Francois d'Amiens destroussoient tous les vivres venans en l'ost du duc de Bourguoigne, et de la prouvision que le duc y mist. Commeut le connestable entra en Amiens à puissance, et comment le duc envoie vers luy le conte de Marle.

XXII.

Le lundy, xt'jour de mare, issirent d'Amiens une grosse compaignie [de gens d'armes] du costé de la riviere, vers Arras, et sur le chenin de Corhye. Sur ce train là, trouverent charroy menant vivres en l'ost du duc de Bourguoigne: si en prindrent vou v charriotz, et tuerent x ou xn hommes de ceulz quy les menoient; les autres emmenerent prisonniers à Amiens. Si despicherent les charriotz, effondmant les toineaulz de vin et cervoise; mais s'il y avoit biens portatifz, ilz les emportoient.

Oiant le duc de Bourguoigne que les povres marchans estoient ainsi occis et desrobez journelement, voullant perseverer en son logis de la riviere, il manda par tous ses pays que nulz, d'ores en avant, menaut vivres, ne passast oultre les villes d'Arras ou Dourlens sans compaignie; et que esdites villes il envoieroit gens d'armes pour les conduire jusques en son ost, et ainsi le fist : car le dimence prouchain ensievant, xvii jour de marc, il envoia en la ville d'Arras les seigneurs de Myraumont et de Contai, avec eulz trois cens hommes de guerre, pour amener en l'ost grant nombre de charriotz chargiés de vivres et d'artillerie, quy là les atendoient. Et entre les autres charriotz, en y avoit ung chargié de monnoie, pour payer gens d'armes, tous lesquelz se partirent ensamble de la ville d'Arras; lequel jour mesmes, s'en party aussi

le damoiseau d'Aigremond', filz au seigneur d'Aigremond, frere du duc de Gueldre le pere, lequel avoit en sa compaignie environ cent chevaulz beaulz et bons, et les hommes armez à la mode d'Allemaigne. Sy s'en vint servir le duc Charles en sa guerre, Lequel jour de dimence, le connestable de France, bien adcompaignié de gens de guerre, s'en vint pour entrer dedens Amiens, du costé où le duc avoit son parco, et toute son armee enclose; et ainsi voiant toute la puissance et ordonnance du duc, il entra dedens la cité, en laquele estoient paravant, pour le roy, le conte Dampmartin, Salzart, le seigneur de Chenelles' et autres, tant que, selon commune renommee, ilz estoient bien layans xxª combattans, et ne voult oncoues le duc que l'en baillast quelque empeschement au connestable, ne à ceulz de sa compaignie. Et le mardy ensievant, le duc, adverty que le connes-

<sup>1.</sup> Jeau III, seigneur d'Egmond, fils de Guillaume IV, et neveu d'Arnoult, duc de Gueldres. Mort en 1515. (Art de vérifier les dates, III, XXXVII-XXXIX.) 2. Tenelles. Voy. ci-dessus, page 53, note 3.

<sup>3.</sup> On lit dans une lettre écrite, le dimanche 24 mars 1470 (v. s.), au magistrat d'Ypres, par Louis Vauden Rive : « Monseigneur le due est en bon point, ainsi que toute son armée, Mardi dernier monseigneur fit mettre son armée aux champs, pour en passer la revue. Dans le même temps un parti de François sortit de la ville, du côté où nous étions ; il fut attaqué et poursuivi avec tant d'ardeur, que l'on en fit prisouuiers euviron deux cents. Le même jour, monsieur de Saint-Pol était de l'autre côté de l'eau avec environ six cents lances, pour ravager Dourlens et Coutay ; mais il n'en fit rieu ; seulement il s'empara de soixaute charriots chargés de vivres. Quand nous tirâmes aux champs pour la revue, M. de Saint-Pol entra aussi, Monsieur de Marle, M. le bailli de Charolais, M. de Crevecœur, M. d'Humbercourt et M. d'Aymeries traversèreut la rivière dans une barque, et allèrent parler à M. de Saint-Pol. Le jeudi soir, M. de Marle, le bailli de Charolais et M. d'Humbercourt se reudireut encore auprès de M. Saint-Pol, et y restèrent jusqu'à onze heures

table volroit bien parler à luy, envoia son filz aisné, conte de Marle, devers luy, par ung costé de la rivière, et son pere estoit de l'autre. Si estoient avec le gonte de Marle, le seigneur de Aymeries¹, grant bailly de Henault, le bailly de Charollois¹, les seigneurs de Bossut¹ et de Humbercourt¹, lesquelz passerent la rivière, par asseurances faites les ungz aux autres. Si parlerent illec ensamble, ne scai de quoy, ne comment; neantmoins, touteffois, ceulz d'Amiens, durant leur parlement, firent une saillye sur les gens du duc, au lez où estoient les seigneurs de Quievrain², de Ligne¹, et des Cuerdes, messire Phelippe de Creveceur; lesquelz leur coururent sus si raddement que retournet les convint dedens la ville en grant desvoy, car lik

de la noit. Comme ils tardaient taot à revenir, monseigour penus qu'ils vasient été trais. Il fut assiéth porter de seujos sur l'égile et y mosta lui-même. Sur ces eutrefaires, M. de Marle arriva, dont mooséigneur fut bien conteut... Hier, le troublé fut grand dans lu ville. Vendredi, aprèsdibre, arrivèrent ici tous les piqueanires, et ils farect placés dans le camp en ordonoance, où mooséigneur vint, et leur di : Mes enfants, v rom être les bienvenus, et il en avuit graode assisfaction. Pendant que le due était la, ceut d'Amiens intérnat en coup de serpentaine mais per sonne n'en fut blessé. s (Banarra, Hint. des ducs de Bourgogns, édit. de M. Gachard, Il, 371, 40st 2.)

- Antoine Roliu, seigneor d'Aymeries, marié à la sesor du comte d'Estampe (Bibl. imp., CABINET DES TITANS). Il vivait encore le 24 février 1495, v. s. (RYMER, V., partie IV, 86.)
- Goillaome Hugouet, seigneur de Saillaus, etc., marié à Louise de Laye. Décapité à Gaod, le 3 avril 1476, v. s. (Anselme, IV, 861.) Avait été créé chancelier de Bourgogue le 22 mai 1471. (La Barre, II, 257.)
  - 3. Voy. ci-dessus, tome II, page 334, note 4.
  - 4. Voy. ci-dessus, tome II, page 380, note 1.
- 5. Philippe de Croy. Voy. ci-dessus, tome II, page 378, note I.

  6. Jacques de Reicourt, seigneur de Lignes, chatelain de Leus. Il figore ao combre des seigoeurs qui, du côté du roi de France, ratiféreut le

ao combre des seigoeurs qui, du côté du roi de France, ratifièrent le traité d'Arras, passé le 23 décembre 1482 cotre Loois XI et Maximilien, duc de Bourgogne (Lergier, IV, 126.) furent hastez si raddement qu'il en y eut bien zx mors, et xx prisonniers. Et tint à pou que les Bourguignons n'entrerent dédeus avec eulz', au moins en la porte des faubours; car leurs estandars furent jusques sur le pont de celle porte. Et, entre les autres, il y eut ung homme d'armes ou deux, et vin archiers, qui se boutterent si avant qu'il y furent occis, pour ce que leurs gens ne le sievvent point.

Le lendemain, qui fot merquedy, se partirent de l'ost du duc de Bourguoigne plus de vur presonnes, tant pages comme autres gens, pour aller au fourrage, lesquelz furent trouvez des Francois, qui le tournerent incontinent en desvoy et en fuite: dont il en morut de trois à quatre cens, selon la premiere renommee; mais, toutesvoies, il en revint depuis beaucop, qui s'estoient saulvez es bois et autre part.

Le joesdy ensievant, fut un Parlement tenu sur la riviere entre le counestable et les seigneurs devant nommez, par l'espace de v à vi heures; durant lequel, ceulz de la ville firent de rechief une saillie, où ilz tuerent adocuns des gens du duc; mais aussi en y eut il mors de leur partye. Si furent durement rebouttez en la ville. Si se passoient, toutesvoies, pou de jours que, ceelement ou en appert, ceulz d'Amieus ne vuidassent, courant puis à ung costé, puis à l'autre, et souvent tuoient geis allant et venant, portans vivres en l'ost du duc, ou querant autre chose, et prenoient prisonniers; en quop faisant lig majarcent beaucop.

<sup>1.</sup> On ne suivit pas les instructions données au comte de Dampmartin. c Si le duc de Bourgongue, y était-il dit, va droiet à Amiens, que monsieur le grand maistre garde bien la ville, et qu'il se garde de combattre que le roy ne soit point avec luy. » (Lexagert, II, 241.)

D'autre part, les Francois de Saint Quentin, de Beauvais, de Roye, de Mondidier et des autres places d'illec environ, ne cessoient aussi de courre et destrousser gens; et pareillement faisoient moult de maulz auz gens du duc allans en fourrage, coppant auz ungz les gorges, et les autres emmenant prisonniers.

Ceulz anssy de l'ost du duc et des garnisons de bray, de Corbye, de Peronne, de Doorlens et des autres places Bourguignonnes, couroient aussy aulcunes fois. Mais ilz ne povoient tant prouffiter que les Francois; et jà feust le duc assez adverty de toutes ces besongues, non obstant si se tenoit il enclos en son parcq sans en issir¹, excepté que, le xxv² jour dudit mois, il fist aprochier la ville d'Amiens jusques aux murs¹, faisant aprester tous ses engiens pour ruer de-

<sup>1.</sup> Le due de Bourgone écrivait aux commune, maîtres et échevina de Malines, de no comp le sa ville d'aniea, le XXII four de marçis (r. s.), qu'il était encore devant sa dite ville d'Amieus, son por forme dige, mais avec l'espoir néaumoinée dirie, longarij délogerait, que deux chose qui tournerait à l'honneur de lui et de ses pays. (Bararra, Hist. des danc de Bourgone, édit, de M. Gachard, II, 371, note 1.)

<sup>2.</sup> a Le duc de Bourgouspe e logue se suvirum d'Anyras, et y fei deux ou rais logis, diant qu'il resoit les chanps pour vous si le roy le vonisit venir combatre; et à la fin se approche fort park de la ville, et ai près que son autiliert tiroit à comp perda, par desant et desan la ville; et la se inst six sepanisse. En ladite ville y avoit bien quatorre cents hommes d'armed de par le roy, et quatre mille franza rediera, et y estoient monarignour le connectable, et tous les grans chiérs, et y estoient monarignour le connectable, et tous les grans chiérs, et y estoient monarignour le connectable, et tous les grans chiérs, et de Molemes à la chambre des comptes de Dijon, datée du camp devant de Molemes à la chambre des comptes de Dijon, datée du camp devant de Molemes à la chambre des comptes de Dijon, datée du camp devant set logie et nue abaye nommes Saint Acheel, part et Armines, t arjoin-chière de loie et le constant de la comp devant d'un ou demais se apronchers de la dire ville à moios d'un trait d'ave.

Un la sont defans le cit Amien environ VIII mille combattants des mélills sont defans le cit Amien environ VIII mille combattants des mélills sont defans le cit Amien environ VIII mille combattants des mélills sont defans le cit Amien environ VIIII mille combattants des méli
lls sont defans le cit Amien environ VIIII mille combattants des méli
les de la compte de la compt

dens la ville, et alloit, comme tous les jours, autour de son ost, luy me ou me seullement, rejouissant ses gens, faisant signe de grant chiere, et disant auz ungz et auz autres qu'ilz ne se donnassent nul maulvaix tempz, et qu'ilz serroient tous riches bien temprement. Il fait à croire que la cause pour quoy le duc ne faisoit point assaillir la ville d'Amiens estoit pour ce que nul ne scavoit où estoit le roy avec son armee, sinon le duc, quy en estoit bien adverty': c'est à scavoir que le roy estoit à Beauvais, ou là entour, où il n'atendoit fors qu'il peust prendre le duc en desroy, ou par derriere, s'il livroit assault à la ville; pour quoy atendre estoient aussi en Amiens grant nombre de gens de guerre, des plus expers et vaillans du party du roy, lequel sentoit aussi la ville forte et bien garnye d'artillerie, de toutes fachons. Et jà destroussassent les François, souvent, les gens allans et venans en l'ost du duc, non obstant ce, si y menoit on tant

leurs du royanme, et y est le connestable en sa personne, l'admiral de France, le conte de Dampmartin, les seigneurs de Craon et de Coursol, Salesar et plusieurs autres capitaines, et sont fournis de bonne artillerie qui réveille souveut la compaignie. Le roy est à Beauvais, à XIIII lieues d'icy, et vouldroit bien mon dit seigneur et ceulx de sa compaignie qu'il s'aprouchast de plus près, pour combattre, car mon dit seigneur ne desire que la bataille, et les françois ne venlent sinon faire guerre guerriable.... Jonrnellement vienneut gens devers mon dit seigneur, spécialement picquenaire que ceulx de Flandres et de Brabant Ini envoient, lesquels picquenaires sont fort crains desdiz francois, pour ce qu'ilz tuent leurs chevaux. Nons avons eu au commencement disette de vivres, tellement que ung homme mangeoit hien pour quatre patars de pain le jour ; mais à présent nous avons foison vivres et à bon marchée,..., Il est vray que, puis quatre jonrs en cà, ancun parlement s'est fait et continue avec ledit connestable.... Dieu, par sa grâce, veuille si bien drecier les choses, que puissons retonrner en paix, car c'est pitense vie que de guerre! » (BARANTE, Hist. des dues de Bourgogne, édit de M. Gachard, II, 371, note 2.)

de vivres que c'estoit grant beaulté à veoir, tant estoient ceulz des pays du duc affectez à le secourir, lui et ses gens d'armes.

1316. Comment le duc de Bourguoigne envoia devers le roy, à sa requeste, ung gentilhomme de son hostel; et comment il alla de l'un à l'autre, deux ou trois fois, et d'autres choses. XXIII.

Le xxvnf jour de mars, que une compaignie de ceulz d'Aniens estoient allez courre vers Abbeville, ceulz de la garnison de Dourlens, dont estoit chief le seigneur de Ravestain, et ceulz de Beauquesne avec luis les trouverent sur les champs an retourner. Si les assaillirent tant durement qu'ilz en prindrent xxx et en uterent xx; les autres le guaignerent par bien courre.

Le darrain jour du dit mois de marc, le conte de, Nassou', qui se tenoit à Dourlens avec le seigneur de Ravestain, rencontra une grant routte [de francois] quy estoient issus d'Amiens pour querir adventure, dont ilz en occirent trois, xx11 en prindrent, et guaignerent. xxv chevaulz que ilz ramenerent à Dourlens.

Entretant que ces courses se faisoient d'un costé et d'autre, le roy envoia devers le duc Berry le Herault', luy mandant qu'il envoiast devers luy quelque gentil homme de son hostel, pour parler à lui à Beauvais, où il estoit lors. Et le duc luy envoia ung sien essanson, nommé Symon de

<sup>1.</sup> Jean, comte de Nassau, « l'un des plus grands capitaines de son temps? » Mort en 1480. (Молля, VII, 926.)

<sup>2.</sup> Pierre de Neuf Pont, dit Berry, hérault d'armes de Louis XI en mars 1471. (Bibl. imp., Mss., Supplément Jeançais, nº 1886°, fol. 94 bis, recto.)

Quincy', lequel, venu à Beauvais, parla au roy, et le roy à luy, lequel luy bailla unes lettres escriptes de sa propre main, pour les porter au duc, comme il fist. Lequel duc, quant îl les eut leutes, luy en bailla unes autres aussi escriptes de sa main, lesqueles Symon porta au roy. Et, par ceste maniere, alla l'escuiire de l'un à l'autre deux on trois fois, tant que chascun esperoit qu'il y aroit 'aulcun traitié entre le roy et le duc. Et tost aprez, à scavoir le second jour d'apyril, on crya en l'ost du duc abstinence de guerre. Et commanda le duc, sur la hart, que nul n'allast en fourrage sans payer; mais, neantmoins, aulcuns y allerent en Santets, lesquelz furent rencontrez et ruez jus par les Francois, qui en tuerent et prindrent plus de cent.

Le quatriesme jour d'apvril, avant Pasques, du dit

<sup>1.</sup> A cette même époque, Commynes (III, 225) le dit page, a qui depuis, ajonte-t-il, a esté baillif de Troye, » Il figure sur l'État de la maison da duc de Bourgogne, en 1472, comme gentilhomme de la chambre de ce prince. (Bibl., imp., Mss., nº 8430.) Simon de Quingi, seigneur de Montbaillon, commis à la défense de Dole en 1477, lors du siège de cette ville par l'armée de Louis XI (Moliser, II, 45, 49), repoussa l'ennemi, et reçut en récompense, de Maximilien et de Marie, la châtellenie de Quingey dont il portait le nom, mais où sa famille ne possedait qu'un simple fief. (Notice sur Simon de Quingey, par Anuné Salmon, p. 6.) En 1478, an mois de juin , renfermé avec six cents Allemands dans la ville de Verdun sur Saone, qui fut emportée d'assout par l'armée royale, il fut fait prisounier, et subit une rude et longue captivite. Louis XI le fit conduire à Tours dans la maison du maire, où il resta renfermé dans une cage de fer, avec une fillete à la jambe. Le 16 janvier 1481 il n'était pas encore en liberté. (In., ib., p. 6 et suivantes); mais il était libre en 1482. s Don à Simon de Quingey, conseiller et chambellan du roy, de la seigneurie de Plinirleu, assise en la vicomté de Chatelraut. Donné à Paris le 25 février 1482-1483. » (Bibl. imp., Mss., Fonds Gaignières, nº 771, p. 227.) Peut-être est-ce lui qui figure, avec le titre de « chevalier en la cour de Parlement, » au nombre des plénipotentiaires envoyés à Saint-Jean de Lône, en l'anuée 1515, par l'archiduchesse Philiberte de Loxemhourg. (SALAZARD, IV, Preuves, COCCCXLIII.)

[1471]

an, trespassa de ce present monde le seigneur de Goux's, chevallier et chancellier de Bourguoigne, ou lieu duquel fut constitué en l'office le bailly de Charollois. Et le samedy ensievant, vr jour d'apvril, ung grant tas de Francois issirent d'Amiens pour aller fourragier et pillier le pays d'entour Doullens; laquele chose sachant, les seigneurs de la garnison issirent de la ville atout grant nombre de gens de guerre : si trouverent les Francois entre Beauquesne et Amiens, qu'ilz ruerent jus, en tuerent de xu à Lx, et en prindrent de 111 de 11 de 111 de 111 de 111 de 111 de 111 de 111 de 11 de 111 de 111 de 111 de 11

Le lundy ensievant, issirent hors d'Amiens bien mi combattans : si cournrent jusques prez de Dourlens, où ilz prindrent, celle fois, plusieurs laboureurs, et biens portatifs par les villages.

Finablement, à la requeste et mouvement du roy, fut tant parlé de trouver traitié et appaisement entre lui et le roy, à scavoir le duc, que unes treves furent acordees de quatre mois , commenchans le mr jour

Pierre de Goux, seigneur de Goux, de Contreceur et de Wedergraete, créé chancelier par le duc Philippe le Bon, le 28 octobre 1465, et par Charles le Téméraire le 17 juin 1467. Marié à Mothié de Rye et de Wedergnete. Mort le 4 ou 5 avril 1470, avant Pâques. (La Barre, II, 188, 237.)

<sup>2.</sup> Trais nois seulement, ninsi qu'il est dit dans une lettre de Charles I Evinérire a fortiere au Mainer a celebrino de la ville de Bijon. e l'Ero chiere et bien nanez, nons avons receu vou lettres,... et vous tenon les pour exceute de ce que plus tout a vives pue avois de vers nous ; ora nous avons hien secu les dangers et empechemens qui resionat sur le chemins, à l'occasion desquiet a vivous par avoir nouvelles ertines de l'exatt et disposition de non pays de par de la, ne en quett certais et l'exatt et disposition de non pays de par de la, ne en quett certais et le par avant i vivou servinos riens que e que les Francion en dissionet. Toutes voyes, pour vous aderenner de noter e stat comme le deirer. Toutes voyes, pour vous aderenner de noter estat comme le deirer, ou cons estiona, l'escripture de cotte, cur tres home santée, propertié de rouse, cur tres home santée, propertié de ...

d'apvril, avant Pasques, et finans le xxint jour de jublet prochain aprez ensievant, en esperance de trouver paix entr'eulz; lesqueles furent ralongiés jusques à l'apvril sequent. Et, par tant, le duc de Bourguoigne se partiroit de devant Amiens et retrairoit son armee

nostre personne, grace à nostre benoist Createur : et, au regart de noz nonvelles, est vray que, apres ce que les geus du roy eusseut en leur obeissauce noz villes d'Amiens, de Sainct Quentin et aucunes autres menues places par reducion, non pas par explois de guerre, nons fusmes à toute diligeuce mettre aux champs nostre armee de tous nos pays de par deca, en tres grant nombre et puissance, et marchasmes contre la riviere de Somme en tiraut vers Piquigny, qui fut incontinent prins et mis en nostre obeissance par assault et puissance de gens ; et illec passames la dite riviere, tousjours tenans les champs, tirasmes vers Amieus et feismes nostre logiz ao plos pres de ladite ville, en laquelle estoit la plos grande puissance des gens de guerre de tout le roialme; et illecques fusmes longue espace de temps, et par plusieurs jours attendans que le roy, qui estoit pres d'illec, nous viut combatre : ee qu'il ue fist pas. Et y sejournasmes si longuement que l'on noos requist preodre et accepter treves de trois mois en la forme que l'avez bien sceu par ce que eu avous escript par dela ; lesquelles treves, jà soit ce que u'eussions pas commancié la guerre, et afin que ne fussions notez de nou voulloir euteudre à pais, nous accordasmes liberalement; mais ueautiooins nous faisons entreteuir nostre armee et icelle accroistre et augmenter le plus que povons, afin que, s'il est besoing, que Dieu ue veuille, nous puissions resister coutre uoz eunemis. Et au regart de noz pays de par de là, nous avous bien intention, durant les dites treves, de pourveoir à la garde et seurté d'iceulx, s'il est besoing, et d'y mettre si bonne ordre et couduicte que ce qui a esté perdu sera recouvre, à l'aide de Dieu et moiennant le service de noz bous feaulx et subgectz : lesquelles choses vous signiffious, tres chiers et bien amez, et vous requerous, eu maodant neautmoins que, en continuent la bonne renommee des Bourguignons, vous uous soyez adez bous et loiaulx, et vous nous trouverez bon prince et seigneur. Et entendez soingoeusement à la garde et seurté de nostre ville de Dijon et à la fortiffication d'icelle ainsi que en fomes asseuré pour vray. Aussi considerez que vostre estat et vie y gisent, et se avez d'aucune chose besoing poor vostre dite senrté, le nous signiffiez et nous vous en poorveyrons à toute diligence. Tres chiers et bieu amez, le Sainct Esperit soit garde de vous.

Escript eo nostre ville de Peronnes le xxvnº joor d'avril mil mil elexa. Ainsi signé: Charles, et du secretaire De Molesme. » (Bibl. imp., Mss., nº 3887, fol. 104.) en son pays; et auz Francois demourroient Amiens, Saint Quentin, Mondidier et Roye: durant lesqueles trevesse porroient ycelles villes renforchier, ravitaillier et y venir tel nombre de gens que bon sambleroit auz Francois du party du roy.

Pareillement, le marquis du Pont, filz au duc de Callabre, quy tenoit le siege devant Mason, s'en partiroit, et serroient au duc rendues certaines places par les Francois prinses en la conté de Charollois, et là entour, durant celle guerre. Et si, se devoient aussi les Francois lever d'un siege qu'ilx tenoient es marches de Loheraine, devant ung chastel seant sur la riviere de Meselle.

Par ces moyens, se party le duc de Bourguoigue et toute son armee de devant Amiens; si s'en retourna par Corbye, et renvoia toute son artillerie à Lille en Flandres; laissant bonnes garnisons à Peronne, Cothey, Albeville, à Bray, à Dourlens, et en plusieurs autres places, pour la seeurelé de ses pays. Et, quy ne fait à oublyer, les Francois, durant ceste guerre, voirement et dès le commencement d'ycelle, avoient entreprins de grans fais en Bourguoigne; car avec les places par eulz concquises, comme dit est, aussi avoient ilz rué jus v ou vı grans seigneuirs du dit pays, quy furent sourprins par faulte de bon guet et prudente ordonnance.

1317. Comment le noble et tres crestien roy de Portugal prinst par assault la ville de Azille, ou pays d'Auffricque . XXIIII.

En l'an mil nne LxxI, le tres noble et victorieux

Le récit qui va suivre se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque impériale, sous le nº 1278, fol. 513; mais il y est précédé d'un

roy de Portugal¹, combien que ancores fenst il jenne d'eage, neantmoins si estoit il raemply detres vertueux corage, comme paravant avoint esté ses nobles progeniteurs, ramembrant continuelement en sa memore comment les Sarrazins infideles, labittans au pays d'Auffrique en la cité de Azille¹, subgette au roy de

posti présumbule, adressé au duc de Bonrgogne, que notre chroniqueur paraît avoir supprimé à dessein je reste est copié textuellement, sanf quelques légères additions que nous donnerons comme variantes, ou que nous intercalerons, entre crochets, dans le texte. Ce document commence ainsi dans le manuerit :

« Incidence comment le noble, puissant et tres crestien roy de Portugal prist par assault la ville de Arzille, au pays d'Aufrique, l'an mil mre LXXI.

c Les joieuses nouvelles de le glorieuse victoire du roy de Portingal, aguaires courte le Sarazino betteme, 4 qui plus qu'et vous appareinte de
les savoir, Prince tres victorieux, afin que vous, le non pareit en lusaltes
emprince, vous rejoieuse des glorieux fais d'un roy vous de aunt teut
proclaime orde ceur teut ambhible, et luy soit renulus pareille affection.
Pour laquelle cause, ma tres redoubte dame madame votre mere,
et pour vous aussy faire part de sa joie, le sme fist mettre par escript,
canievant la teneru d'unes lettere à de la apportes contenna la somme
de pluiseurs nouvelles d'Auffrieque envoyers à la fille du roy, à la cité de
Libhonne, et à autres, lequelles mon tres récolubte ségmenz, se je ne
farrait de tel langeige comme à vourre haubeur appartient, il me rera
bein sexvoir peredre à la millere parti, qu'il ne disse faites de les nexves

a Mon tres redoubté seigneur, le Joesdi, xxiº jour du mois d'aoust de ceste presente annee mil mue xxxi. le roy de Portingal descendi..... >

1. Aphone V, dit I Meissin, fils d'Edonard, roi de Porrugal, et al. E-loured Paragno, en 1432, mort le 8 aout 1481. Ce pine avait dépâte de moi 1432, mort le 8 aout 1481. Ce pine avait dépât de me 1471. Celle de la plus heureuse, il compare d'Araile de 24 août, puissien en 1471. Celle de la plus heureuse, il compare d'Araile de 24 août, puissien de Tanger. Il y recourse le corps de l'infant Perdianad, son oncle, qui encoyé à la compôte de Tanger en 1380 on 1437, rate an oûge en Afrique et y mourut en 1443. (Art de virifor les dater, I, 780-781)

2. /LILLING.

<sup>\*</sup> Il est à remarquer que notre chroniqueur termine ses chroniques par une lettre d'Édonard IV, en date du 29 mai 1471. Dans le manuscrit 432, Fondz Sorbeane, er récit vient après la lettre d'Édouard.

Fez, avoient paravant fait de grans mollestes par guerre auz roys de Portugal ses predicesseurs, et mesmement avoient fait morir en prison, inhumainement, contre tout honneur, le tres catholicque prince l'Infant don Ferrant, son oncle, frere au roy defunct son pere, qu'ilz tenoient, pour cetaines causes, hostagier en ycelle ville d'Azille.

Ce ienne roy, doncques, ainsi meu en la vengance de son dit pereal oncle, assambla ung grant nombre de gens de guerre, et fist appareillier ses navires, qu'il pourvey souffissamment de toutes choses necessaires. puis monta sur mer, fist voille, et tant exploita, à l'ayde de Dieu le createur, en la garde duquel il s'estoit humblement recommandé, que le xxie jour du mois d'aoust, ou dit an, il descendy en Auffricque devant Azille, ville d'anchienneté, riche et puissant, Mais, au descendre, la mer luy fut tant contraire, par les grans vuagues qu'elle ruoit, que aulcuns de bottequins, qui ses gens menoient à terre, furent renversez et trois cens-et chinquante de ses hommes novez à celle premiere empainte. Mais le roy, voiant si dur et estrange commencement à son emprinse, ne cessoit de ' enhorter ses gens, disaut qu'ilz eussent bon ceur, car mainteffois de telz divers commencemens s'ensuivoit houreuse fin, en leur mettant au devant le guerredon. qu'ilz atendoient de Dieu, la grant loenge du monde, la vaillance portugalloise, et plusieurs choses samblables. Et telement les enhorta que la mort de leurs compaigons ne causa nulle crainte en culz : anchois, avec ses parolles, acreut hardiesse en leurs corages, en mettant par plus songueuse dilligence la main à l'euvre, tant qu'ilz sourmonterent les orguilleuses undes de la furieuse mer, en tele maniere que la pluspart' d'eulz prindrent terre en ce mesmes jour; et lendemani des cendy le remannant, atout les tentes, vivres et artillerie. Si se logerent entour la ville de Azille, asseant leurs instrumens et engins es lieux plus convenables, à leur samblant, pour leurs annemis grever et concquerre.

Quant, doncques, le roy de Portugal vey ses gens estre logiés, il somma les Sarrazins de luy rendre la ville, et qu'ilz s'en allaissent en paix. Mais les payens estans sur les murailles fiers et orguilleux, s'escrient haultement, comme tous à une voix, qu'ilz aprochassent hardiement, et que ilz trouveroient à qui parler. Et lors le roy, oyant leur responce, commenca ses gens à semondre, disant ainsi : « Mes freres et amis, il est desoremais tempz que mettons à exploit la sentence de Dieu donnee contre ces infideles mescreans, et leur esrachons des mains celle terre qu'ilz ont au peuple crestien injustement tollue ou ravve. et par longue possession usurpee; et vous souviengne que nous ne combatons pas tant seullement pour acquerir par la force de nos bras glore mondaine, que le tempz qui tout ternist et desgate mettera à fin , mais querons ancores la glore immortele que le tempz ne peult souillier ne finir.

Haa l quantessois, et à com grant regret me vient



<sup>4.</sup> Van.: e La plus grand part de ses gens e jours meismes print terre. Ye'r onrenoit mettre la fachon de la ville e! l'azistet d'ieelle pour misent entendre la maniere du siege; mais, pour ce que'lle lateure d'icelest n'en de-rétent, je m'en deposteurs pour le present en mettry's en somme l'asseull et la prince juque d'attent qu'entre soint enoyres, qu'il pup porticulierrant et à plain en devisent. Le jour doncques eusievant, le remanant de ses gens dessends, et e.;

au devant, toutes fois que je vois ce pays, la doullente prison de nostre tres amé oncle [l'infant don Fernant avec sa plourable mort, et de tant d'autres hommes de grant vaillance, vos parens et auctorisiés amis. Querons doncques la digne vindication de nos proismes, qu'ilz ont devant nos yeulz souvent desponillié de leurs vyes et menez à dolloureuse fin par mainte imfelice adventure; le sang desquelz, quy reclame devant Dieu vengance, me fait trambler et fremir les entrailles, memorant les enormes murdres perpetrez par ces annemis de la vraye foy et bourreaulz d'enfer, que, pour nos pechiés, Dieu a permis si longuement le sang de nous et de nos ancestres suchier. Lesqueles choses, vaillans hommes, jusques à quant le souffrirons? Advanchiés vous, mes amis; car ià il me semble veoir leurs corpz, oingz de sang, chanceller devant vos piedz et rendre les doullentes ames, avec leurs richesses, sans querir autres que vous pour possesseurs. Vecy l'heure venue que tant avons desiré; commenciés, desoremais, à faire sentir à vos adversaires combien vault la force de vos bras. p

A peine eut le roy cessé sa parolle, quant ses complices commencerent par si grant effroy à combattre et assaillir la ville, et les Sarrazins à deffendre, que c'estoit chose espovantable à regarder. Mais, en la fin, tel et si dur fut l'assault dont cristiens par diverses manieres guerroierent ceulz de la ville, que ceapitaine d'yesle mist une enseigne dehors, en signifiance qu'il voulloit parlementer. Si se tint chascun quoy; et le Sarrazin, regardant le conte de Furon, mist main à la barbe, en signifiance qu'il se provit mist main à la barbe, en signifiance qu'il se provit

sceurement aprochier de lui : en quoy faisant, descendy prestement du mur et s'aprocha du dit conte; si luy dist son inteation, laquele le conte recorda au roy : lequel, son offre oye, s'i acordoit assez, adfin de eschiever la perte de ses gens et preveuir à la destinee de fortune! . Mais le duc Guy Marus, et tous les autres seigueurs qui entour luy estoient, supplierent qu'il n'en feist rien; car ilz n'estoient point là venus en intencion de prendre ung grant tas de vuide muraille.

Adont, le roy, voiant comme tous les siens de contraire oppinion, fist retourner le Sarrazin et assaillir la ville plus fort que devant. Ouquel assault, fort et terrible[de tous deux costés], perseverent tout ce vendredy; et tant exploiterent les cristiens par assiduele dilligence, que le samedy, au matin, avoient jà abattu une tour et ung grant pan de mur. Si commencerent à entrer par là en la ville, atout la banniere du roy de Portugal desploiee, et abattre et tuer Sarrazins. Puis, par autres diverses parties de la muraille, monterent cristiens par eschelles, et tant que vœulz montans ouvrirent la porte : et. adont, veissiés courir les ungz de chà, les autres de là, au plus grant dommage qu'ilz povoient de leurs annemis. Et les Sarrazins, à cause des rues qui estoient estroites et en plusieurs lieux tortues, se dessendirent vaillamment, et misrent grant paine pour y cuidier resister; mais tout ce riens ne leur valut; anchois les convint, en fin, tourner à la fuite. Et entre les aigrement poursievans estoit le conte de Marialne, prince vertueux, qui tant les coita

<sup>1.</sup> Van. : « La perte de ses gens et l'inegale jugement de fortune. » (Fonds Sorbonne, nº 432.)

que grant nombre d'eulz s'embarerent en la Musquette, c'est leur eglise, cuidant illec estre à saulveté. Ouquel leu, esperant que ses gens le sievroient, se boutta entr'eulz, comme le loup es brebis, frapant et abatant Sarrazins qui aigrement se deffendirent, où il fist des armes larguement; mais, en la fin, tout mat t hors d'allaine, fut abattu et occis, dont ce fut grant dommage; car, à ce que les Sarrazins mesmes en raconterent depuis, ung Rolland n'en eust peu plus faire: et bien se moustra en ceulz que là on trouva entour luy, les ungz mors et les autres navrez, en grant quantié.

D'autre part, la plus grant partye des cristiens s'estoient prins à assaillir le chastel; et, pour ce qu'il estoit fort et basty de bonne muraille, garny des grosses tours et de plusieurs vaillans Sarrazins et Genevois. faisans grant resistence auz cristiens, et leur donnoient beaucoup à faire : mais, neantmoins, taut furent les Sarrazins pressez du tres dur assault des cristiens, que le capittaine qui, comme oy avez, avoit, le jour devant, esté devers le roy, mist dehors un blancq penonceau. en signifiance qu'il requeroit sceureté pour parler d'auleun apointement. Pour quoy le roy fist cesser ses gens tant qu'il eust oy la parolle du Sarrazin, qui luy requeroit qu'on les laissast aller leurs corpz saulfz, let qu'ilz luy renderoient le chasteaul : ce que le roy avoit aucques acordé, quant Sarrazins recommencerent à tyrer sur cristiens, dont le roy fut si courouchié qu'il convint le payen retourner sans autre chose besongnier, combien que moult envis. Et puis fist le roy l'assault renouveller, où aulcuns gentilz hommes s'esprouverent si vaillamment, qu'ilz mon-

terent sur les murs du dit chastel; mais ilz v trouverent si grant dessence que entrer n'y povoient. Et, adont, le roy, trouvant plus grant resistence qu'il ne cuidoit, delibera admonnester auz Sarrazins partir de la place, leurs vyes saulves. Et sur ce pas, les ungs dient que le roy y envoia le conte de Montsaint', et autres dient que le mesmes conte requist au roy d'y aller pour demander le butin qui y serroit trouvé. Lequel conte, estant appuyé sur le mur dudit chastel, parlant de cest acord, fut feru d'une lance en la gorge, dont il chut mort par terre, quy fut grant perte pour les cristiens; car c'estoit ung tres vaillant chevallier, de grant sens et conduite, qui moult honnourablement avoit servy le roy. Et aulcuns dient que les Sarrazins mesmes firent la requeste au roy qu'il leur envoiast ung noble homme de son sang, pour lui rendre la place, auquel le dit conte requist instamment d'y aller : ce que le roy luy refusa, tousjours soy doubtant de trahison. Mais, enfin, tant le importuna de ses prieres qu'il le laissa aller, et que, luy entré dedens le chastel, il fut tué par ung Genevoix, comme il estoit ordonné par les destinees que les Genevois quy, par avant, avoient tué le pere, maintenant tuassent le filz.

Lors le roy, terriblement courouchié de despit pour la mort du conte ainsi trahiteusement murdry, sits plus fort combattre et assailir le chastel que devant; telement que, par force, ses gens y entrerent, dont fut l'un des premiers entrans dom Rodrigue, filz aqurel du dit feu conte, atout ses gens, où hardiement vengerent la mort de leur seigneur; car tous les

<sup>1.</sup> Alvarès de Castro, comte de Musanto, camérier major du roi,

Genevois et Sarrazins qu'ilz y trouverent misrent à

Ainsi, comme vous oez, fut prinse la ville d'Azille et faite cristienne, qui longtempz avoit esté payenne, par ung samedy, jour de saint Berthelemieu, xxmm\* d'aoust mil IIII' LXXI'. Et lendemain, qu'il fut dimence, l'archevesque de Lixebonne chanta messe sollempnele en la musquette qui fut des Sarrazins, en grant jove de tout l'ost; et le nomma on Saint Berthelemieu, en la memoire du saint au jour duquel elle avoit esté prinse. Sy furent illec mors xvii cristiens, et des Sarrazins deux mil vu' Lxxv. Entre lesquelz fina ses jours [vieulx] Jacquelaires, le meilleur capittaine et plus renommé chevallier d'Auffricque, et l'un des grans princes d'ycelle terre. Et les prisonniers furent nombrez à va; entre lesquelz estoient deux femmes et ung filz à Morleghet \*, qui est ung grant prince ou royaulme des Fez, et ung tres grant capittaine; et. à ce qu'ilz dient, c'estoit la plus belle creature qu'ilz veyrent oncques, dont le dit Morleghet fut tres doullent. Si envoia tantost supplier au roy qu'il feist garder ses femmes, filz et chevalliers, sans faire part à nulluy, ne les mettre avec l'autre butin, jusques à ce qu'il eust parlé à luy. Au sourplus, qu'il lui pleust consentir que il luy venist faire la reverence: laquele chose le roy luy acorda, et l'atendoit au disner. Et le dimence aprez, les Sarrazins des villages d'entour Azille, quy sont environ de xvm maisons, se vindrent,

Le récit de cette expédition aurait dû être placé à la fin des Chroniques de Wavrin, puisque la pièce qui les clôt est datée du 29 mai 1471. Le manuscrit Fondi Sorbonne nº 432 suit l'ordre chronologique.
 Muley Xeque.

ar many meda

atout ung penon blaneq en signe de paix, offrir au roy, luy suppliant qu'il les laissast vivre en paix et labourer leurs terres, en luy paiant son tribut: ce que le roy leur accorda, et les retint pour ses hommes.

Le buttin fut exsimé à ung milvon de ducas, sans ce quy n'estoit pas venu à congnoissance et sans deux grans tresors qui furent aprez trouvez soubz terre, quy furent à Jacquelaires et à Morleghet; lesquelz furent descouvers au roy par le lieutenant du capittaine de la ville; et, en guerredon de ce service, le roy luy donna ses femmes et enfans, et tous ses biens qu'il avoit assez de vivres pour v ans.

Le roy donna la capittainerie de la dite ville d'Azille au conte', quy paravant fut capittaine d'Alcacer; et celle d'Alcacer à dom Fernant, frere d'ycelluy conte. Et le mardy ensievant, vindrent trois Sarrazins devers le roy, quy luy conterent comment les habittans de Tangere, sitost qu'ilz sceurent que la ville d'Azille estoit prinse, qu'ilz tenoient estre imprenable, ilz osterent à grant haste tout quancques ilz avoieut en la ville, avec leurs femmes et enfans; sy tyrerent vers la montaigne, en prenant le pays de Fez, et demouroit la ville toute seulle, les portes ouvertes : à quoy le roy ne voult point adjouster foy. Et le merquedy, qui fut lendemain au matin, vindrent quatre autres Sarrazins de cheval, par saulfconduit, parler au roy, qui luy aporterent samblables nouvelles, mettant leurs testes en guaige s'il le trouvoit autrement. Et jà le roy plus asseuré, envoia tantost dom Jehan, filz au duc

<sup>1.</sup> Don Henri de Menesès, comte de Viana.

de Bergauge ', par terre, atout v<sup>n</sup> hommes à pied, tous arballestriers et culvriniers, et environ deux mil higumes à cheval, et, par mer, xunt cravels, devers celle dite ville de Tangere; laquele ils trouverent toute seulle, comme dit avoit esté au roy. Si entrerent dedens ycelle, quy estoit toute saine et entiere; lês maisona bien estoffees de meubles et tous vivres, excepté chars et vius, telement que assez en avoient pour trois ans; et sy trouverent aussi bombardes, canons, pouldres et toute autre artillerie en grant souffissance. Ainsi que vous oez, se habandonna la ville de Tangere auz Portugallois, qui mainteffois paravant leur avoit donné assez à faire.

Ceulz de la ville de Calez, quy est du royaulme d'Espaigne, seant delà la mer, fort doubtans l'yre du roy, à cause de certaines emprinses que fini avoient sur aulcunes cravelles du roy chargiés de marchandises, envoierent en Portugal v'' quintauz de graines de paradis et plusieurs moriens qu'ilz avoient prins. Et leur marquis, qui tousjours au dit royaulme avoit este foït contraire, envoia offrir au roy, par son seelle, que il voulloit devenir son homme, et le servir à son povoir en toutes manieres possibles.

Ancores aprez ces nouvelles, avec les gallees de Venise, arriverent certaines naves de Byscayns, qui dirent que ung maistre des nefs de la flotte du roy, quy avoit esté à la prinse de ces deux villes, leur certiffia que le roy des Fez, sitost qu'il sceut la venue du roy de Portugal, qu'il assambla v<sub>i</sub>\* hommes de cheval, et de pedestres tres grant nombre, pen-

<sup>1.</sup> Don Juan , fils du duc de Bragance

sant ancores venir à tempz pour lever le siege devaut Azille; car il ne cuidoit mie que le dit roy de Portugal deust sitost venir à son emprinse. Sicque, quant il trouva qu'il estoit jà trop tard, il envoia demander saulfconduit au roy de Portugal pour venir parler à luy; il, illec, luy envoia son gand, en signe de sceureté. Et tantost le roy des Fez vint devers luy : si parlerent grant pieche ensamble ; de quoy ? je ne scai, fors tant que, aprez le partement du roy Sarrasin, on aporta au roy de Portugal les oz de l'infant dom Fernant son oncle, que les Sarrasins avoient, ou tempz passé, fait morir en prison, comme dit est. Lesquelz oz, on disoit que Moleghet, qui gouvernoit le roy des Fez à son plaisir, avoit fait rendre, adfin de ravoir ses deux femmes et son filz, que le roy de Portugal tenoit prisonniers : et ceste fut la cause pour quoy le roy des Fez vint lors parler au dit roy de Portugal, quy prestement fist les oz de son oncle porter en son pays, pour enterrer en la chapele où gisoit le rey son pere.

Or retournerons nous à parler des besongnes d'Angleterre, en ycelles poursievant tant et si longuement que le roy Edouard aura reconcquis son royalme tout entierement.

1318. Comment le roy Edouard d'Engleterre se party du Port de Flechiue, en Zeelande, a tout grant navire, ad-compaignié de gens d'armes et de trait, pour retourier en Engleterre, et, là, recouvrer ycelluy son royaulme sus

En l'an mil quatre cens LXXI, le second jour de

t. Le récit qui va suivre est une traduction assez fidèle de the Bistòrie

mars', le noble roy Edouard quatriesme de ce nom, par la grace de Dieu roy d'Engleterre et de France. seigneur d'Yrlande, aprez qu'il eut long tempz sejourné en la ville de Bruges, où il fut bien festoié et assisté de plusieurs gens, en especial du seigneur de la Gruthuse, fist preparer ses habillemens de guerre, et assambla grant compaignie de gens d'armes, tant des pays du duc de Bourguoigne comme d'Engleterre; puis vint en Zeelande, au port de Flechine , avec luy son frere le duc de Clocestre', le conte de Riviere, seigneur de Scalles, le seigneur de Hastinghues, son chambellan, le seigneur de Save , le seigneur de Duras , et aulcuns autres, adcompaignié d'environ xu" combatans bien prins, proposant de passer la mer et recouvrer son heritage d'Engleterre, quy pour lors luy estoit occupé et usurpé par Henry, VIº de ce nom, par l'enhort et ayde des tralittres, et le pourchas de son grant rebelle Richard, conte de Warewic, et ses complices. X

Si entra en son navire, au dit port de Flechine, l'an et jour dessusdit; mais, quant il fut tout pourveu de ce que besoing luy estoit, le vent se tourna contraire, non obstant laquele chose le roy ne voult mie descendre à terre: ains, comme cellui quy grant desir

of the arrivall of the King Edward IV. Néanmoins la narration de Wavrin est abrégée en plusieurs passages. Nous n'avons relevé en notes que ce qui peut servir d'éclaircissement à son texte.

<sup>1. «</sup> After the comptinge of the churche of England, »

Flessingue.
 Voy. ci-dessus, tome II, p. 296, note 1.

William Say, tué à la bataille de Barnet, le 14 avril 1471. (Dusnaux, III, 246.)

<sup>5.</sup> Voy. ci-dessus, tome II, p 207, note i.

avoit de singler oultre, demoura en son navire. Aussi firent pareillement tous ceulz de sa compaignie par l'espace de 1x jours, atendans le bon vent, lequel ilz eurent l'onzieme jour du dit mois de march, que lors il conmanda à tous faire voille, prendant leur cours droit vers la coste de Norfolz: et tant singlerent le roy et sa dite routte, qu'ilz arriverent devant une ville appelée Gromer¹, par ung joesdy, coutre la nuit, douzieme du dit mois. Auquel lieu le roy arrivé, il s'apensa qu'il envoieroit auleuns de ses escuiers sur terre, en la coutree d'environ, comme il fist: c'est à scavoir, sire Robert, clumbrelan, [sire Guillebert' de Beuhain¹, chevalier], et auleuns autres, par lesquelz il esperoit estre adverty comment le pays estoit dissepsé envers luy, especialement la contree voisine.

Quant les dessusdis congneurent la voullenté de leur maistre, ilz se misrent à terre, où ilz enquisrent, soubz coulleur d'estre amis, comment le pays d'environ estoit disposé euvers leur seigneur, mesmement auz serviteurs d'aulcuns seigneurs bienvoeillans du roy Edouard, couvertement : ce qu'ilz n'ozoient pour lors moustere, ains faindoient favorisier le conte de Warewic.

A ceste meisme heure, l'archevesque de Canthorbye a et l'evesque de Rocestre avoient envoié deux gentilz

Cromer, située sur la côte de Norfolk, à 130 milles de Loudres.
 Gilbert Debenham est porté sur la liste des chevaliers de l'ordre de la Jarretière, la 4º année du règne de Henri VI (1425 on 1426).
 Anstra, I, 93, note x.)

<sup>3.</sup> Voy. ci-dessus, tome II, p. 217, note 1.

<sup>4.</sup> Thomas Scott, sarnommé Rotherbam, évêque de Rochester de 1468 à décembre 1471, époque où il fat transféré à l'évêché de Lincoln, (Godwin, 399, 335.) Ni lui, ni l'archevêque de Cantorbéry ne sont mentionnés dans le texte anglais.

hommes sur la marine faire le guet aprez la navire du ory Edouard; laquele voyant arrivee, entrerent tous housez declens son vaissel, et aprez qu'ilz eurent fait au roy la reverence, ilz luy raconterent comment toute la contree d'environ estoit plaine de ses annemis, et le peuple d'ycelle mal disposé à l'encontre de luy.

Quant le roy entendy ces nouvelles, sans illec plus arrester fist faire voille, prenant son train vers north, et lors qu'il eut singlé avec sa flotte sur les undes de la mer certaine espace, tempeste mouit horrible et merveilleus e'seleva et les sourprinst envers le main d'un mardy, xunt jour du dit mois de mars; mais, non obstant la tempeste et horrible mer, par la grace de Dieu, en quy le bon roy se (yoit et mettoit du tout son espoir etadventure, il arriva à port salutaire à Humberhede!, jà feussent ses nefz separees les unes des autres par les tourbillons, telement que, par force, furent gectés à terre, cy l'une, là l'autre.

Le roy, doncques, ainsy arrivé au dit Humberhede, ayant perdu la veue de plusieurs vaisseaulz de sa compaignie, remercya Nostre Seigneur qui ainsi l'avoit geeté de l'horrible tempeste dessus dite, où il avoit souffer moutl de paine. Si estoti moult doullent de sa navire ainsy dispersee, dont son frere le duc de Clocestre, atout sa brigade, quy estoit de trois cens hommes bien prins, arriva à quatre lyeues ânglesses du port où le roy estoit. Le conte de Riviere aussi, atout trois cens hommes, prinst terre fà une place appellee

Spurnhead, à l'entrée de l'Humber. — ε The Kinge with his shippe aloone, wherein was the lord Hastings his Chamberlayne, and other, to the nomber of v<sup>e</sup> well chosen men, lànded within Humber, on Holderness syde, at a place callyd Barenersporne. »

Paule'], à xuu milles prez du lieu où le roy estoit arrivé, et le remanant desa compaignie où ilz peurent le mieulz.

La nuit prochaine que le roy fut arrivé à Humberliede, comme dit est, il s'en alla logier à ung povre village deux lieues de là, à petite compaignie; mais, au matin ensievant\*, le residu de ceulz qui estoient en la navire, aprez l'orrage conspiré, descendirent tous à terre, eulz tyrant vers le roy, leur seigneur, tant qu'ilz le trouverent; non obstant laquele chose, peu luv vindrent des gens de la contree, et ce, par l'enhortement d'auleunes personnes quy là avoient esté envoiez les preschier et esmouvoir contre luy par ses rebelles; combien que pour l'amour qu'ilz avoient porté jadis au prince, de bonne memoire, son pere, duc d'Yorc, le peuple aulcunement le favoriserent, contentz que il feust duc d'Yorc, comme aisné filz. Et sur ceste opinion, les populaires, quy estoient en armes par grans tropeaulz, adfin de resister contre lui, se contenterent, deliberant lui faire quelque empeschement, ne à ceulz de sa compaignie; se tenant tous asseurez que sur ceste entente le roy Edouard venoit illec, et non sur autre.

Quant l'ost du roy fut tout assamblé et adreschié devers luy, il prinst advis quele chose estoit meilleure de faire; et conclud briefment, combien que ses principaulz annemis feussent environ Londres, et que le prochain chemin pour tyrer vers eulz feust par la conté de Lincolle, sicque pour se traire illec l'eust convenu reutrer en mer, passant par dessus Humberhede; en

<sup>1. «</sup> Called Powle. » — Paul , ou Paghill , sur les bords et à l'est de l'Humber.

<sup>2.</sup> c The XV. day of Marche. >

quoy faisant on eust peu penser qu'il fuist par paour ; et ainsi, comme vaillant et hardy, craingnant deshonneur, determina prendre le droit chemin vers la cité d'Yorc, Et puis, ymaginant le long tempz qu'ilz serroient sur le chemin, fist commandement parmy son ost que chascun homme faindist plainement, par tous les lieux où ilz venroient, que l'entente de leur seigneur estoit d'estre duc d'Yorck seullement, et que pour à nul autre droit contendre ne venoit; car c'estoit son propre heritage, à luy succedé par le trespas de son feu pere. Pour lequel bruit ainsi publicquement senié, le peuple de la contree assamblé, comme dit est, bien de vi à viim, dont estoient cappitaines ung maulvaix prestre vicieux, [vicaire de....]1, et ung gentil homme de la contree, appelé Martin de la Mer, à entente de donner au roy empeschement à son passage, par l'esmouvement de ses rebelles et leurs complices, prindrent au contraire conclusion à luy devoir porter faveur en ceste querelle, non discernant ou ramembrant que son feu pere, avec ce qu'il estoit duc d'Yorck, aussi estoit il indifferamment vray heritier du royaulme d'Engleterre et de la couronne d'ycellui, comme il avoit esté declaré par les trois Estas du dit royaulme, à ung Parlement tenu à Westmoustre, jusques à ce jour rapellé ne revocquié.

Ainsi doncques, soubz ceste coulleur, exploiterent le noble roy et sa compaignie le droit chemin vers York, en adreschant vers une bonne ville nommee Bener-

a A priste the vyear of.... » L'éditeur, M. John Bruce, met en note (p. 42): « Thisappears to have been one John Westerdale, who was afterwards thrown into the Marshalsea prison, probably for his interference upon this occasion. »

lev', [assise sur le grant chemin d'Yorca], et quant il fut là arrivé, si s'apensa qu'il envoieroit ses messagiers en une autre bonne ville prez de là, forte et bien muree, nommee Houlle', requerre auz manans et habittans qu'ilz luy feissent entree en ycelle. Laquelle chose ilz refuserent par l'enhortement des dis rebelles quy là avoient envoié, nouvellement, yceulz admonnester que de tout leur povoir voulsissent resister au roy Edouard. se d'aventure illec arrivoit. Et pour tant, le roy, laissant ceste ville derriere, tint son droit chemin d'Yorck, sur lequel chemin estoient aussi assamblez plusieurs gens du pays, en diverses places, comme il fut raporté au roy: mais ilz ne se ozoient aparoir, ains le laisserent passer sans quelque destourbier faire à luy ne auz siens : qui, comme on peult ymaginer, fut pour deux causes principalles, l'une pour ce, comme dit est, que le bruit couroit par le pays que pour nul autre droit callengier ne venoit que pour la ducié d'Yorc avoir; et l'autre cause estoit que, jà feussent ilz en plus grant nombre que luy, toutesfois, considerant la grant asseurance et virtu de corage dont ilz le scentoient estre plain, avec la parfaitte valleur de sa compaignie, n'oserent sur eulz couppler; par quoy le roy entretint son chemin tant qu'il arriva devant la cité d'Yorc fle lundy, xviii jour du mois]; mais quant le roy vint à quatre lyeues prez d'ycelle, vint à son encontre Martin de la Mer, avec luy le recordeur de la dite cité, lequel avoit nom Commers', quy paravant n'avoit pas

1471

<sup>1.</sup> Beverley, à 28 milles d'York et à 9 milles de Hull,

<sup>2. «</sup> Kyngstown upon Hull, » Hall est située sur les bords de la rivière de ce nom, à 37 milles de la ville d'York. 3. c III myles, s

<sup>4. «</sup> Thomas Coniers, Recordar of the citie. »

esté leal à son party. Si luy dirent que pas ne serroit sens qu'il venist ainsi en la cité; car, s'il v entroit, il serroit en adventure de perdre lui et tous les siens.

Le roy, voiant que si dure fortune estoit aparant en sa prosperité, et que en ce ne veoit que uzer de hardiesse, constamment decreta en soy mesmes qu'il poursievroit ce qu'il avoit encommenchié, atendant tele fortune que Dieu lui voldroit donner. Et ainsi. non obstant les descoragiés motz des deux devant ditz recordeur et Martin de la Mer, que autreffois avoit eus en soupechon, tyra avant son chemin hardiement devers la dite cité : si encontra tost aprez. venans d'ycelle, Rogier Cliffort' et Richard Burge', qui luy donnerent meilleur confort, affermant que en la querelle devant dite de son pere, le duc d'Yorck . il serroit recheu en la cité : pour quoy, un peu mieulz encoragié, continua son chemin, non obstant laquele chose, revint tantost le dit Commers, qui le remist en soupechon pareille. Et ainsi en tel ballance, il laissa son armee soubz la conduitte de son frere, duc de Clocestre, à trois gects d'arcq prez de la dite cité. Si se party d'eulz adcompaignié de xv hommes d'armes tant seullement, et chevaulcha jusques à la porte. laquele il trouva fermee. Et là, il fist appeler le mayeur de la ville, lequel estoit en hault sur la porte, avecques

<sup>1.</sup> Roger Clifford, fils de Jean Clifford, toé à la bataille de Saint-Albans, en 1455. (Dugdale, I, 342.) Il était de l'expédition que fit en France, en 1475, le roi Édouard IV. (MOLINET, I, 140.)

<sup>2, «</sup> Burghe, » C'est probablement la véritable orthographe de ce

nom, et celle que donne le ms. 432, Fonds Sorbonne, 3. Cette phrase n'est pas dans l'anglais,

<sup>4. «</sup> XVI or xvn persons, in the ledinge of the sayde Clifford and Richard Borgh, passed even in at the gates, a

aulcuns des gouverneurs d'ycelle, et luy requist de sa bouche qu'on le souffrist entrer en sa cité, lui et ses gens quy estoient moult traeilliés du chemin, pour luy et yœulz rafreschir et remettre à point. A quoy lui fut respondu que s'il luy plaisoit entrer avec son simple estat, que voullentiers le recepveroient; mais atout son armee, non: car il y avoit aulcuns en la ville qui ne se porroient tenir paisibles avec ses gens de guerre. Et le roy, sur ce, retourna en son ost, et demanda de ce conseil : dont les aulcuns lui dirent que, s'il entroit ainsi en la cité, on le pourroit faire morir. A quoy le roy respondy que s'il povoit parler au commun, il ne doubtoit pas que bien ne les contentast; disant, oultre, que s'il n'entroit en la cité, ains se tyroit autre part, que les dis communes armez les poursievroient et diroient qu'il fuiroit.

Ainsy, doncques, le roy prinst corage, deliberant soy mettre en l'adventure du peuple furieux, pour saulver luy et sa compaiguie. Si revint à la porte, atout seullement xv hommes d'armes et xu archiers, laquele luy fut ouverte. Si entra dedens ycelle, qui prestement fur ferfernee, dont aulcuns de sa compaignie eurent grant doubte. Neantmoins, il chevaulcha parmy la rue tant qu'il trouva, en ung quarfour de la buille, un grant tasde communes armez, bien x<sup>-</sup>ou plus, lesquelz, tous d'une voix, cryerent moult hault, à sa venue: « Vive le roy Henry! » dont luy et tous celuz de sa compaigine eurent plus grant paour que devant.

En ces anxietez, le noble roy, ferme en corage, non trop espoventé ne troublé, requist au commun de faire sillence, et qu'ilz le voulsissent oyr parler : ce quy luy fut acordé. Et lors il commenca à dire haul-

tement, que chascun le povoit oyr : « Beaulz seigneurs et amis, vgnorez vous que je suis vostre sire naturel, aisné filz de vostre feu duc, mon seigneur et pere? Et, combien que par aulcuns trahittres j'aye aulcun tempz esté absent de ce pays, touteffois presentement me veez retourné, et me suis premiers adreschié en ceste cité, dont par droit succession je suis duc et seigneur, et n'av autre intencion, pour le present, synon recouvrer la duchié à moy escheue, à quoy n'avez cause aulcune de contredire : car vous scavez mon estat, et que oncques ne pensay synon à toute loyaulté et preudhommie, et n'eusse jamais creu que eussiez fait contre moy nulle resistence, atendu que je n'ay voullenté de vous faire quelque grief, ne à tout le pays d'Engleterre; mais, au plaisir de Dieu et de monseigneur Saint George, ie poursievray mes annemis, le conte de Warewic et autres, par lesquelz j'ai esté debouttez de ce royaulme, a

Quant les communes oyrent ces raisons, et que le roy avoit voullenté de grever le conte de Warewic qu'ilz avoient en grant hayne, non pas sans cause, car, il leur avoit fait de grans domnages en diverses manieres, ilzle conjoyrent, cryant par voix commune: « Vive le noble duc d'Yorck! » puis lui dirent qu'il envoiast querir ses gens de guerre, qu'il avoit laissiés debors la ville, et qu'ilz leur serroient bien venus, à condition touteffois que, lendemain, ilz partyroient de la cité, endedens douze heures. Et, adont, le roy en personne retourna devers son frere le duc de Clocestre; si l'enmena avec toute sa routte logier dedens la cité, où ilz firent tres boune chiere toute ceste nuit et lendemain, jusques envers x heures, que le dit recor-

deur et ce Martin de la Mer vindrent devers le roy, auquel le dit Martin parla moult inreveramment, en le blasmant de ce que ses gens ne fisiocient nul signe de partir, et si aprochoient xu heures, auquel le roy respondy qu'il entretenroit as promesses. Et adont replicqua le dit Martin, disant: « Sire, en vostre eutree de ceste ville, vous avez promis de non calumpnier ne requerir droit à la couronne d'Engleterre, disant que cy estes venus seullement pour prendre possession de vostre patrimoine de la ducié d'York; pour quoy je vous dy que nous tons avons conclu ensamble que jamais ne partyrez de cy que, premiers, ne venez en agrant eglise de ceste cité, ouquel lieu ferez serment sollempnel, present tout le peuple, de non jamais pretendre droit à la couronne d'Engleterre. »

Leroy, oiant cestui ainsi parler, luy dist: « Martin, tu me raportes tousjours manvaises nouvelles; mais, dis moy, où sont les nobles du pays d'Engleterre, devant lesquelz je feray ce serment? prenez espace de deux ou trois jours, si envoiez querir le conte de Northumbelland', quy est prez decy, et alucius autres princes du pays, devant lesquelz je face le dit serment; autrement il ne serroit pas bonneste que moy, qui suis filz du du d'York, vostre naturel seigneur, feisse serment. »

Tandis que ces parolles estoient entre le roy et le dit Martin, le duc de Clocestre, frere au roy, et le conte de Rivieres et seigneur de Scalles, estans en la chambre et oyansces parolles desraisonnables, se tyrerent à part,

Henri Perci, mort le 28 avril 1489. Le titre de comte de Northumberland lui fut rendu en même temps qu'on créait John Nevill, qui l'avait possédé, marquis de Montagu. (Duodats, I, 282.) Voy. ci-dessus, tome II. p. 230, note 3.

et dist le duc au seigneur de Scalles qu'il n'estoit point aparant qu'ilz peussent partir de ceste ville sans dangier, sinon qu'ilz tuassent illec, en la chambre, les dis recordeur et Martin de la Mer : ce qu'ilz conclurrent ainsi faire, se autrement n'en povojent venir à chief. Mais le dit conte, voyant le peril aparant, vint parler au roy en secret, et lui dist qu'il entretenist de parolles ces recordeur et Martin, et il vroit faire mettre leurs gens en ordonnance [pour vuidier la ville], comme il fist : et s'en alla à une porte autour de laquele tous ses gens estoient logiés; si les fist armer et monter à cheval, commandant qu'ilz se tenissent saisis de la dite porte, et veelle toute ouverte : puis retourna, tout armé, en la chambre du roy, auquel il dist : « Sus! sus! à cheval. » Et prestement le roy, descendant de sa chambre, trouva au pié des degrez son cheval prest, sur lequel il monta et fist sonner les trompettes du deslogement. Si vuiderent tous de la ville sans nul dangier, et prindrent le chemin vers Thedeatre, une ville dont le conte de Northumbelland estoit seigneur. [qui] dix milles [loin estoit] de la cité devant dite. Et lendemain tyra le roy vers Waghefled ', Sendalle', une grande seignourie apartenant à la ducié d'Yorck. laissant la cité et chastel de Pontfret' à la bonne main', où pour lors estoit le marquis de Montagu, qui en riens ne le troubla, aius le laissa paisiblement passer oultre, feust voullentiers ou non. De ce peult on ju-

<sup>1.</sup> Tadcaster, sur la rivière de Wharf, à 10 milles d'York.

<sup>2.</sup> Wakefield, sur la rivière de Calder, à 182 milles de Londres.

<sup>3.</sup> Sandal, à 2 milles de Wakefield.

<sup>4.</sup> Pontefract, à 9 milles de Wakefield et 177 milles de Londres.

<sup>5.</sup> a Leving the Castell of Pomfrete on his lefte hand. »

gier à voullenté; mais je croy assez qu'il ne povoit pas avoir assamblé puissante compaignie pour lui resister en la querelle de Henry, soy disant roy. A quoy y avoit une cause eminente, entre autres : car grant partie du peuple amoient la personne du roy Edouard, pour quoy ilz ne povoient estre legierement inclinez à lui faire turbation : et ancores une autre coulleur y avoit. car la pluspart des nobles hommes et communes des dites parties se tenoient de la bende du conte de Northumbelland, ne avec nul autre esmouvoir ne se voulloient, se ce ne feust par son commandement : et, pour tant que le dit conte se tenoit coy pour l'une partie et pour l'autre, le peuple aussi, à son exemple, se tint paisible : en tele maniere que le dit marquis soy voullant mettre en paine les assambler en quelconcque querelle, ne pour son amour, ne pour son commandement, n'eussent pas entendu à le assister. Par quoy il appert que le dit conte, en ceste partye, fist au roy Edouard tres bon et notable service, et, comme aulcuns l'entendent, il ne lui eust peu faire meilleur, jà se feust il plainement declarié tenir sa querelle, et pour ceste cause avoit assamblé tout le peuple qu'il povoit : mais, combien qu'il amast le roy Edouard parfaitement, comme de ce eut certaine congnoissance, et voulloit de tout son povoir le servir, ancores fut il supposé, comme samblable estoit estre vray, que plusieurs gentilz hommes et autres, lesquelz estoient mis en armes par luy, n'eussent point voullu si francement ne si extremement se estre eulz mesmes determinez au droit du roy, ne en sa querelle, comme le dit conte luy mesme eust voullu faire, aiant en leurs fresches ramembranches comment le roy, à sa pre-

miere entree, et recouvrance de son droit du royaulme et couronne d'Engleterre, avoit eu et guaignié en ces partyes une grant bataille', où leurs peres et pareus avoient esté occis, et leurs voisins; pour quoy, et non sans cause, estoit pensé qu'ilz ne povoient porter bonne voullenté de faire nul service au roy en sa presente querelle. Si est bon à jugier que le coy tenir du dit conte causa au roi grant bien, et que ce, principallement, le fist souffrir passer parmy la cité d'Yorck et tout le pays d'environ paisiblement. Non obstant, il povoit dire comme fist Julle Cesar, pour les contrarietez de sa querelle : « Cellui qui est contre moy, est avecques moy. » Mais, neantmoins, le roy passa sans destourbier, touteffois contre son espoir, parmy la seigneurie de Walquefelde dessus dite; et de là environ lui vindrent aulcuns gentilz hommes en ayde1, de quoy, du moins, son nombre acreut.

De là, passa avant jusques à Dancastre et ainsi exploitant ses journees tant que il vint à Northing-hem ; en laquele ville luy vindrent deux nobles chevalliers; c'est à scavoir, mesire Guillame Payer et messire Jacques Harington ; avec eulz deux bones bendes des gens d'armes bien en point jusques au nombre de vi". Et le roy, sejournant à Northinghem, envoia ses espies entour la contree voisine, pour aprendre se aulcune assamblee se faisoit contre

<sup>1.</sup> La bataille de Towton, donnée le 29 mars 1461.

a But not so many as he supposed wolde have comen. >
 Doncaster, sur le Don, à 37 milles d'York, et à 162 milles de Londres.

<sup>4.</sup> Nottingham, à 126 milles de Londres.

<sup>5.</sup> William Parr. Voy. ci-dessus, tome II, p. 408, note 1.

<sup>6.</sup> Voy. ci-dessus, tome II, p. 286, note 1.

luy; aulcuns desquelz allerent en la ville de Nevech; où estoit le duc d'Excestre', le conte d'Oxemfort', le seigneur de Badolf', et autres en grant compaignie, assamblez es comtez de Fuffolk', de Norfolk, Suffolk, Cantebruge, Hintguidon et Lincolle, jusques au nombre de quatre mille combattans.

Les dis duc et conte furent advertiz comment lles espies du roy Edouard avoient esté dedens la ville sachans que le dit roy les aprochoit, doubtauss qu'il ne venist sur eulz, si se determinerent que ilz ne l'atenderoient pas. Pour quoy bien matin se deslogerent, et s'en fuyrent lors de la dite ville\*. Et vray est, quant les espies du roy eurent ainsy faist leur debroir, tout prestement s'en retournerent devers leur seigneur, quy aucores estoit à Northinguem. Si luy conterent leurs nouvelles; et quant le roy les entendy, il assambla son ost, si prinst le chemin aprez les seigneurs dessus dis; mais, quant il eut tant erré luy et as compaignie qu'ilz furent à quatre lieues prez de la dite ville [de Neverc], luy vindrent certaines

Newark sur Trent, à 20 milles de Nottingham et à 124 milles de Londres.

<sup>2.</sup> Voy. ci-dessus, tome II, p. 179, note 4.

John Vere, comte d'Oxford. Mort le 10 mars 1513. (DUGDALE, I, 197, 199.)

William, vicomte de Beaumont, lord Bardolf. Mort le 28 décembre 4508. (Duodale, II, 54, 55.)
 « In Essex\*, in Northfolke, Sowthfolke, Cambridgeshire, Huntyng-

donshire, and Lyncolneshire. >
6. « And ther they lost parte of the people that they had gatheryd and browght with them thethar. >

<sup>\*</sup> Le ma. 482, Fonds Sorbonne, porte Exez, d'accord en cela avec la relation auglaise. On peut donc regarder commo une erreur du copiste de Wavrin l'introduction dans son texte de nom , inconnu, de Fassol.

nouvelles qu'ilz estoient partis d'illec. Pour quoy le roy retourna à Northinghem dont il venoit, et là determina qu'il tenroit le droit chemin devers son grant rebelle, le conte de Warewic, congnoissant de vrav qu'il s'estoit party de Londres, et allé en la conté de Warewic, pour illec assambler une puissante armee, et resister au roy Edouard, et contendre à ycelluy descomfire. Sicque le roy se party arriere de Northinghuem, si s'achemina celle part, passant parmy la conté de Leecexstre'; mais quant Warewic entendy son aprochement, comme celluy quy estoit sans corage , pensant à estre trop foible pour recepvoir la puissance du roy en champ de battaille, jà eust il plus de peuple que le roy, il se retray en une forte ville, tres bien muree, qui prez de luy estoit, appelée Conventry . Et le roy passant par Leecestre, lui vint illec une compaignie de trois mille hommes, lesquelz, oultrement, se voulloient adventurer avec luy au pieur et au meilleur de sa querelle. Et ainsi mieulz adcompaignié que paravant, se party de là et vint devant Conventry, le xxx\*\* jour de mars : et quant il entendy que le conte de Warewic s'estoit illec enclos atout de vir à

<sup>1.</sup> Leicester, à 96 milles de Londres.

<sup>2.</sup> Deux natres chrosiquems "secordent saus à taxer le comac de Warrick de photomerie: 1º Commes (1, 289). « Le dité conte de Warrick "actoi jamais acoustanté vouloir descendre à pied, mais avoit de coustame, quadi à avoit mis-se agen es heotogae, de monter a cheval : et à la besongne alloir hien pour luy, il se trouvoit à la mediez et si ell adité and, il es desigend de home heure, 2º Chastlini (489); « Warryem, estoit laiche et conard, ne oncques ne se trouva en lieu, forn faint? .

<sup>3.</sup> Coventry, à 10 milles de Warwick, et à 91 milles de Londres, dans le Warwickshire.

<sup>4.</sup> The xxix, day of Marche. »

vui" hommes', il envoia illec uug herault lui signifier qu'il venist en plain champ pour là determiner sa querelle encontre celluy auquel il devoit foy et hommage: laquele signification le rudde et ingenieux trabittre ne voult accepter. Laquele chose voyant le roy, il se tyra avec toute sa compaignie devers la ville de Warewic, qui à vui lieues prez de là estoit, où il fut recheu comme roy. Et là fist faire ses proclamations coumer ovy, pensant que, par ce, son dit rebelle prendroit corage et isteroit hors de la ville de Conventry; mais jà, pour ce, ne voult faire ainsi comme le roy supposoit.

1319. Comment le duc de Clarence se reconcilia au roy Edouard, son frere. × • XXVI.

Ce tempz pendant que le roy Edouard estoit es parties de la mer, fant en Hollande et Zeelaude comme ailleurs, es pays du duc de Bourguoigne, le duc de Clarence, son second frere, considerant les grans inconveniens advenus ou pays par les soubitis moyens et faulses invencions du conte de Warewic qui l'avoit separé de l'amour de ses deux freres, le roy Edouard et le duc de Clocestre; memorant aussi la desheritauce en eulz de la couronne d'Engleterre, et la detestable ou criminele guerre [qui] avoit esté, estoit, et pourroit ancorse setre ou tempz advenir entr'eulz; considerant que quiconeques feust vainceur, si demourroit il en doubte de sa personue, et si savoit bien, mesmement, qu'il estoit en grant regard d'espies et hay de tous nobles hommes, seigneurs et autres adherans à Henry, usur-

<sup>1. «</sup> Of vi or vim men. »

peur de l'empire, Marguerite sa fernme, et Edouard leur filz, soy disaut aussi Prince de Galles. Il veoir aussi que journelement labouroient à rompre les apointemens par eulz fais envers luy, et que continuclement contendoient, conspiroient et. procuroient la tolale destruction de luy et de tout son sang, par quoy estoit aparant que leroyalme d'Engleterre demourroit en la possession de ceulz qui en nulle maniere n'y povoient demander auleun vray droit ou tiltre: sicque, pour tant qu'il scavoit bien ce setre contre nature et la voullenté de Dieu, continuer et durer nulle tele guerre eutr'eulz, s'il povoit estre autrement; pourveu aussi que maintes diverses remonstrances lui furent faites par aulcuns preudlommes, annateurs du bien publicque, se contenta et agrea d'aulcunement entendre à queleue bon apointement.

De ceste pacification, par tres couveries voyes et moyens, furent bons mediateurs les puissantes Princesses, madame leur meré, madame d'Excestre<sup>1</sup>, madame de Suffolk<sup>1</sup> et leurs sereurs, le cardinal de Canterbery<sup>1</sup>, monseigneur de Balth<sup>1</sup>, monseigneur d'Exces<sup>1</sup>, et la provision d'aulcuns prestres, ders et autres bien disposees personnes.

2. Anne, fille de la précédente; mariée à Henry Holland, duc d'Excester. Voy. ci-dessus, tome II, p. 179, note 4.

Élisabeth, sœur d'Anne; mariée à John de la Pole, duc de Suffolk.
 Voy. ci-dessus, tome II, p. 268, note 1.

Thomas Bourchier, créé cardinal le 18 septembre 1464. Voy.
 ci-dessus, tome II, page 180, note 2, et page 217, note 1.
 Robert Stillington, évêque de Bath, intronisé en avril 1465;

5. Robert Stillington, évêque de Bath, intronisé en avril 1465 mort en juin 1491. (Gopwin, 382-383.)

 Jean Boothe, évêque d'Excester de 1466 au 1<sup>er</sup> avril 1478, époque de sa mort. (Godwis, 413.)

Cécile, fille de Raph Newil, comte de Westmoreland. Son testament porte la date du 1<sup>er</sup> avril 1495. (Dugdale, II, 161.)

Entour le tempz et sejour du roy Edouard d'Engleterre en Hollande et autres parties de la mer, tres grant, dilligent effect et labeur fut tres continuelement fait par la tres haulte et puissante princesse la ducesse de Bourguoigne, laquele ne cessoit d'envoier ses messagiers devers le roy son frere, en quelconcque lieu qu'il feust, et, en pareille maniere, au dit duc de Clarence, aussi son frere, pour lors estant en Engleterre. Et aussi son bon et vray debvoir en ceste partie [fist] le seigneur de Hastingues, chambellan du roy Edouard, tant que ung acord fut apointié et conclu entr'eulz. En quoy le duc de Clarence moult honnourablement et vravement se porta; car, incontinent luy adverty de la venue de son frere le roy, il assambla en haste tous ceulz qui volrent accepter son plaisir et voulleuté : puis, aussi tost que bonnement peult, se tyra devers le roy, son frere, pour le adreschier et assister contre tous ses annemis, adcompaignié de quatre mille hommes, ou plus.

Le roy Edouard estant à Warewic, entendant l'aprochement de son frere de Clarence, par ung aprez disner issy hors de la dite cité de Warewic avec tout son povoir, et chevaulcha environ trois lieues angloises jusques à ung beau plain champ, lez la ville de Bauby', où il parcheut son dit frere venaut vers lui en moult bel arroy et grant compaignie. Et quant ilz furent prez l'un de l'autre, à demye lieue du pays, le roy unist son peuple en ordonnance, faisant commandement que chascun se tenist coy. Puis alla audevant

Banbury, à 23 milles d'Oxford, et à 75 milles de Londres, dans le Oxfordshire.

de son present frere de Clarence, adcompaignié du duc de Clocestre, leur maisné frere, du conte de Riviere, du seigneur de Hastingues, et trois ou quatre autres sans plus. Et samblablement en fist le duc de Clarence, tant que au milieu des deux ostz s'entrecontrerent. Si serroit longue chose à raconter les amyables parolles illec mises avant entre les nobles freres. Si fut illec conclute et accordee ferme paix fraternele, aussi cordiale, amoureuse et chiere comme faire se povoit et peult estre entre deux freres de si hault et noble estat. Par quoy tout le peuple assistent, quy ce veoit, fut moult joyeux, loant Dieu baultement de cest amyable rencontre, unité et accord ; esperans que, par ce, leur accroisteroit prospereuse fortune. Si commencerent à sonner trompettes et mennestrelz. par grant mellodie; et le roy emmena son frere de Clarence en son logis, où il fut recheu de tous les seigneurs et nobles hommes qui y estoient, en grant honneur et joye. Et puis le roy, acompaignié des dis seigneurs, alla parmy l'ost de son dit frere de Clarence, où il promist à tous ceulz qui y estoient, grans dons et biens à faire. Si s'assamblerent tost aprez les deux ostz en ung, où ilz recheurent et conjoyrent grandement I'un l'autre.

Ainsi ces choses faites, les deux compaignies joieusement, avec leurs princes, s'en retouraerent à Warewic avec le roy: si se logerent toutes manieres de gens d'armes en la contree d'environ. Et tantost aprez le duc de Clarence, desirant de procuper aulcun bon accord entre le roy son frere et le conte de Warewic, non pas seullement pour le dit conte, mais aussi pour attraire à la bonne grace du roy plusieurs seigneurs et nobles hommes, qui largement avoient adheré au dit conte en ses monopolles, et adfin que paix et transquilité demourast ou pays d'Engleterre, et que toute cruelle et mortele guerre feust appaisee, qui par le contraire estoit aparante ensievir, si fist pour ce ses motions, tant devers le roy, comme devers le conte, puis chà, puis là, autant pour les dessus nommez, comme pour soy vrayement acquiter en l'amour qu'il devoit audit conte de Warewic, à cause qu'il estoit alvé à son sang, par le mariage de sa fille qu'il avoit espousee. Telement que, à l'instance de son dit frere de Clarence, le roy se contenta de monstrer largement sa grace avec diverses bonnes considerations et pourfitables, eues au dit conte, se il les eust voullu accepter, à quoy nullement il ne voult entendre. Premierement, pour ce qu'il consideroit les grans attemptemens par lui commis encontre le roy Edouard; secondement, pour la grant voullenté qu'il avoit d'entretenir les grosses promesses, pactz et juremens fais au contraire, tant au roy de France, comme à la royne Margueritte et son filz; triecement, pour ce que par avant avoit pensé et advisé et à ce proupos prouveu que, en cas qu'il ne pourroit avoir la main au dessus du roy Edouard, il trouveroit maniere d'eschaper d'Engleterre, et soy retraire en la ville de Callaix, qu'il esperoit estre pour luy en chascun point; et, quartement, par le maulvaix conseil [du] conte d'Oxemfort et autres, qui estoient disposez en exstreme mallice contre le roy Edouard. Lesquelz ne voulloient nullement souffrir qu'il acceptast aulcune maniere d'apointement tant raisonnable feust, mais le causerent de refuser : par quoy tous ces traitiés rompirent et ne causerent nul effect.

[1471]

En ce meismes tempore que le roy estoit à Warewic. comme vous oez, accroissoit journelement l'armee du conte de Warewic, estant enclos à Conventry, ainsi que j'av dit devant ; et mesmes luy vint le duc d'Oxemfort à grant puissance. Laquele chose considerans le roy, ses freres et leurs consaulz, et que nulle chose ne le povoit provocquier à issir hors de la ditte ville, non pensant estre prouffitable le lavans assegier, conclurrent que ilz vroient vers Londres, et là, avec l'ayde et bonne assistence des vrais amis et bienvoeillans du roy Edouard qui là entour estoient en grant nombre, congnoissans aussi que le principal adversaire du roy Edouard, c'est à scavoir Henry son usurpeur, avec plusieurs tenans son party, estoient illec usans de son droit contre raison; par quoy ilz l'empeschoient de plusieurs avdes et assistences que bien eust peu avoir en diverses partyes, s'il se povoit monstrer mesmes en puissance de rompre ceste auctorité : sicque, par l'advis de ses dis consaulz et parens, prinst son chemin vers Londres, soy et toute son armee monstrant devant Conventry, desirant que Warewic et sa puissance ississent illec auz plains champz pour le combattre, et determiner leur querelle; dont il fut refusant. Pour quoy le roy et son ost, en poursievant leur conclusion, passerent oultre, quy fut par ung vendredy, ve jour d'apvril, et lendemain vindrent à une ville appelee Daventry ', où, le dimence, le roy en grant devotion oy le divin service, car il estoit le jour de Pasques flories, en la grande Eglise, où Dieu et sainte Anne monstrerent ung beau miracle, signifiant bon prodige

<sup>1.</sup> A 72 milles de Londres, dans le Northamptonshire.

et heureuse adventure qui debvoit advenir par la main de Dieu, au dit roy, en la meditation de ceste benoitte matronne sainte Anne.

Vray est que quant le roy Edouard estoit hors de son royaulme, en grant trouble et pensee par l'adversité devant ditte, il requeroit souvent nostre seigneur Dieu, sa glorieuse Mere et les beneurez sains et saintes de Paradis, entre lesquelz il avoit especiale devotion à madame sainte Anne, le pryant qu'elle le voulsist ayder en sa querele, et à elle se voua, disant que à la premiere ymage pourtraite ou taillié à la samblance d'elle qu'il trouveroit, il y feroit ses priieres et offrandes. Or advint que en ce saint dimence de Pasques flories, ainsi que le roy alloit à procession, et tout son peuple aprezluy, par bonne devotion, comme au service du jour apartenoit, ainsi que la procession fut revenue dedens l'eglise et arrestee devant le Crucefix, où le peuple s'agenouilla reveramment, le roy pareillement se mist à genoux pour honnourer le Crucefix, et là, à ung piller, pendoit à l'encontre du roy ung tableau fermé et cloz d'une cheville de fer, comme il est coustume en quaresme de muchier toutes ymages es eglises : dedens lequel tableau aiusi fermé avoit une petite ymage d'allebastre fourmee et taillié selon la figure et samblance de madame sainte Anne; lequel tablet, ainsi fermé que dist est, se ouvry soubdainement en rompant ceste dite cheville de fer, laquele chose bien aparcheurent le roy et tout le peuple, qui là estoit present. Et quant le roy congneut l'ymage, il luy souvint soubdainement de son veu, remercyant Dieu et sainte Anne, et prenant ce pour bon espoir de prospereuse adventure que Dieu luy voulloit envoier en sa querelle. Si honnoura l'ymage en donnant illec ses offrandes humblement et devotement : aussi firent tous les assistens, moult esmerveilliés dudit miracle.

Le roy, aprez ses prijeres et offrandes faites à Dieu et à sainte Anne, comme dit est, se party de Daventry, et, avec luy tout son ost, s'en alla en une bonne ville, appelee Northampnon', où il fut tres bien recheu; et d'illec prinst la droite vove vers Londres. Icy eschiet de ramembrer que durant le tempz que le roy Edouard, sejournant à Warewic, s'appareilloit pour aprochier Londres, Emond, soy disant duc de Sombresset 1, son frere, appelé le marquis de Dorset<sup>a</sup>, et Thomas Courtenay, soy apellant conte de Domestiere , estans à Londres, eurent certaines nouvelles que la royne Margueritte, son filz, qu'ilz nommoient Prince de Galles, la contesse de Warewic, le Prieur de Saint Jehan!, le seigneur de Vennelok , avec pluiseurs autres, tenans leur parti, à toute la puissance qu'ilz avoient peu assambler, coeilloient en France navires pour passer en Engleterre; proposant arriver en la contree de West. Pour quoy le dessus dis Emond et les autres se partirent de Londres, et s'en allerent sur la dite bende de West, où ilz se misrent en paine d'assambler gens à grant force pour recepvoir la dite royne, son filz et

<sup>1.</sup> Northampton, à 66 milles de Londres.

Edmond Beaufort, due de Somerset, tué à la balaille de Tewksbury, le 4 mai 1471. (DUGDALE, II, 124, 125.)
 John.

<sup>4.</sup> Thomas Courtenay, comte de Devonshire, fils du comte de Devonshire qui fut décapité en 1461. Tué à la bataille de Tewksbury. (Dugnars, I, 641.)

<sup>5.</sup> Voy. ci-dessus, p. 13, note 1.

<sup>6.</sup> Voy. ci-dessus, tome II, p. 204, note 2.

toute leur compaignie, et pour les adcompaignier, fortifier et assister encontre le roy Edouard et ses adherens, en la querelle de Henry, appelé roy, et pour lors occupant le regally d'Engleterre.

El vray estoit que la dite royne et sa compaignio entrerent, pour la cause dessus dite, én leurs vais-saulz, le xxmr jour de mars; mais ilz furent wau-crans sur la mer jusques au xm² jour d'apvril, à l'apetit du vent, et de la grant tempeste qui lors continua sur la mer, par l'espace de xxx¹ jours continuelz : si laisserons ung petit d'eulz, et retournerons au ru. Edouard, qui chevaulchoit vers la cité de Londres.

1320. Comment le roy Edouard arriva à Londres, où il fut honnourablement recheu. XXVII.

Tant exploita le roy Edouard, par ses journees, qu'il arriva à Donstalle' l'onzieme' jour d'apvril, que lors il envoia à madame la royne, sa femme, estant au pallaix de Wemoustre, confortables nouvelles de s venue, et pareillement aux seigneurs, ses vrais servans et amis estans à Londres en dissimullation. Sur quoy, par les plus couvers moiens qu'ilz peurent, adviserent et pratiquerent comment le Roy leur souverain seigneur porroit estre recheu et bien venu en sa dite cité de Londres.

Lors le conte de Warewic, congnoissant l'aprochement au roy Edouard de Londres, il envoia illec ses lettres aux manans, en leur commandant que à toute

 <sup>€</sup> By the space of xx dayes. >

<sup>2.</sup> Dunstable, à 33 milles de Londres, dans le Bedfordshire.

<sup>3.</sup> c The Ix. day, >

dilligence et puissance lui resistaissent; rescripvant mesmement à son frere, l'archevesque d'Yorck, illee estant, qu'ils la teuissent coutre le Roy deux ou trois jours, en promettant que, là en dedens, venroit atout grant puissance pour combattre ledit Roy, supposant oultrement le destruire, et tous les siens.

Adont ledit archevesque, esmeu et encoragié par les lettres de son frere, le joesdy, ixº jour d'apvril, assambla à Saint Pol de Londres tous ceulx qu'il scavoit tenir le party de son dit frere, tous en armes selon ce que à luy appartenoit, qui en nombre ne passoient pas v ou viez hommes1: laquele chose esmeut Henry, soy disant roy, monter à cheval et chevaulchier, adcompaignié des dis seigneurs, gentilz hommes et autres, proposant que, pour soy monstrer en tel arroy, provocqueroit les cytoyens, manans et habittans de Londres venir vers lui pour conforter et ayder sa partie. Mais les gouverneurs de ladite cité, voians ceste fachon de faire, s'assamblerent en conseil, ouquel fut consideré le petit nombre que ce roy Henry avoit; par quoy ilz ne peurent prendre nul corage de venir vers lui, ne fortiffier son party. Mesmement consideroient que se aulcunement lui eussent voullu faire assistence, non obstant leur povoir, qu'il ne leur estoit pas bien possible de resister au roy Edouard en sa venue, qui fort aprochoit la cité. Et, aussi, grant nombre des plus honnourables de ladite cité estoient plainement disposez de favoriser le roy Edouard, et lui ouvrir les portes à sa venue, Consi-

f. « In all, passed nat in nombar vj or vij" men. »

<sup>. 2. «</sup> And was that nyght at Seint Albons. »

derant qu'il estoit moult honnourablement adcompaignié de maintz hardis hommes, bienvoeillans et de grant corage, lesquelz, pour nulle resistence qui leur peust estre faite, ne s'espagneroient à la prinse d'vcelle cité: et aussi que, pour lors, ledit Roy avoit plusieurs grans et puissans amis et serviteurs dedens la cité, lesquelz ne luy fauldroient point, par diverses emprinses, à faire ouverture, comme ce ne peult estre descongneu à plusieurs; aussi, tant pour l'amour et faveur que plusieurs portoient au dit roy Edouard, comme pour paour que plusieurs gens avoient, et pour autres diverses grandes considerations', le Maisre, les Eschevins et moult d'autres hounourables hommes de la dite cité, determinerent clerement entr'eulz qu'ilz garderoient la cité pour le roy Edouard, et que, à sa venue, luy ouvriroient les portes sans nulle resistence. Si lui envoierent couvertement unes lettres, esqueles estoit declaree leur entente et comment ilz voulloient estre les guides de son plaisir.

L'archevesque d'Yorck, voiant clerement, par la contenance et maintieng de ceulz de la dite cité de Londres, que point ne voulloient resister au roy Edouard, ains mesmement le assister, luy, congnoissant son aproclement, envoia secretement devers sa personne, desirant acquerre sa bonne grace et venir

<sup>1.</sup> Commyree dit à ee mig (1, 230): A cequim's esté compât, trois choese fureut came que la ville se tourna des siens. La premiere, les gens qu'il avoit es franchies, et la royase sa femme qui avoit en ang fils. La seconde, les grand ebbes qu'il débroit en la ville, pourquy les marchans, à qui il debroit, tiurest pour lay. La tiere, plusieurs femme chans, à qui il debroit, tiurest pour lay. La tiere, plusieurs femme privantie d'estat et riches bargeçaises de la ville, dona utersfecia il avoit en graut privantie et grant accoinnace, luy gaignerent leurs maris et de leurs parena.)

[1471] en auleun bon apointement, promettant par ce moyen faire chose à lui agreable. Et lors le Roy, pour certaines causes et considerations, recheut l'archevesque à mercy, et arriva devant Londres [sur un jeudy matin], l'onzieme jour d'apvril, et entra dedens, où il fut recheu du Maisre, des Eschevins, bourgois et autres, moult lyement, sans nulle resistence. Si chevaulcha du long de la ville jusques à l'Eglise de Saint Pol, et de là au pallaix de l'evesque de Londres', où ledit archevesque d'Yorck estoit, quy luy requist sa bonne grace. Et aussi estoit illec logié l'usurpeur Henry, appelé Roy; duquel il se tint saisy et, avec ce, de plusieurs autres ses rebelles; puis s'en alla à Westmoustre, où il fist ses priieres devotement à Dieu, à sa glorieuse Mere, Saint Pierre et Saint Edouard, roy et confesseur. Puis, incontinent aprez ses contemplacions et priieres achevees, il s'en alla devers la rovne sa femme, qui longuement avoit esté oudit pallaix de Westmoustre en grant lamentacions et dolleur desplaisante, duquel trouble que en grant paine elle portoit, elle delivra d'un beau filz' qu'elle presenta au Roy en sa venue vers elle, dont il eut grant joye et confort. Et là furent mises en jeu entre le Roy et la royne, au bienviengnant, plusieurs amoureuses parolles qui longues serroient à raconter.

Quant vint lendemain au matin, le Roy, la royne et tous les leurs tyrerent vers Londres, qui est à demye lieue prez de là; si se loga à l'hostel madame d'Yorck, sa mere; et là oy le divin service ce jour et la nuit ensievant, car c'estoit le Vendredy Saint, et

<sup>1.</sup> Thomas Kemp. Voy. ci-dessus, tome II, p. 218, note 3.

<sup>2.</sup> Edonard V, né le 4 décembre 1470. (Art de vérifier les dates, I, 817.)

puis se conseilla aux princes de son sang et autres de son conseil des adventures quy povoient advenir.

1321. Comment le conte de Warewic se party de Conventry pour venir combattre le roy Edouard, et comment il fut descomfy. ര റ്റ്രൂസ് XXVIII.

Le conte de Warewic, soy disant lieutenant d'Engleterre, ainsi constitué par l'auctorité patente du roy Henry, estant à Conventry, comme oy avez, entendant le roy Edouard estre devant Londres, pensant que les cytoiens luy auroient fait resistence, non sachant la certaineté de son entree en ycelle, issi hors de Conventry, atout grant nombre de seigneurs, en grant triumphe et puissance. Si prinst son chemin vers Londres, proposant sourprendre le Roy par derriere, et tonte sa compaignie, pensant par ce avoir grant advantage: où, se d'aventure on l'eust laissié entrer. comme on fist, il l'eust, en sollempnisant la Pasque, prins à despourveu; mais le Roy, bien adverty de celle venue, et [de leur] faulz, malicieux propos, fist grant dilligence pour rencontrer le dit conte et son armee avant ce qu'ilz venissent jusques à la cité, de laquele il se party atout son ost, le samedy, veille de grans Pasques, xiii jour d'apvril. Si se mist à chemin envers ses annemis, avecques luy le roy Henry; car, quelque part qu'il allast, puis qu'il l'eut prins, le menoit tousjonrs avec luy. Et ainsi chevaulcha tant qu'il vint à une ville qu'on appelle Barnet', à dix mille prez de Londres, que ses estradeurs trouverent ceulz du conte, lesquelz ilz chasserent jusques à leur ost, quy

<sup>1.</sup> A 11 milles de Londres, dans le Hertfordshire,

estoit à demye lieue prez de là, soubz la costierre d'une haye, prest et rengié en arroy de battaille.

Le Roy, doncques, venu en ladite ville de Barnet, entendant ces nouvelles par ses dit a vantocureurs, ne voult souffir que nulz sejournast en la dite ville; aims commanda que chascun tyrast auz champz en sa compagine; mais, pour ce que la nuit aprochoite qu'il ne povoit nullement veoir ses annemis, qui, comme dit est, estoient rengiés en battaille, il se loga et tout son ost plus prez d'eulz beaucop qu'il ne cuidoit, où il mist ses gens en bonne ordonnance, commandant que, celle nuit. nul ne meaus truto un noise.

Les deux ostz estoient moult bien garnis de tous engiens à pouldre; mais le conte, sans comparoison, en avoit plus que le Roy; et pour ce, toute la uuit, cuidant faire reculler le Roy et son ost par le trait de ses engiens, commanda que toute la uuit on ne cessast de tyrer. Mais le trait passoit tout oultre l'armee sans les grever, et la cause fut pour ce qu'ilz estoient plus prez des annemis beaucop qu'ilz ne cuidoient. Et là, e Roy et tout son peuple se tindrent celle nuit tous coys, sans noise faire, ue nulz eugiens gecter. Par quoy ses annemis ne peurent plainement congnoistre la place où il estoit logié : ce quy fut à luy et aux siens

Le demain au matin, le Roy, voiant le jour crever et poindre, chevaulcha parmy son ost donnant corage à ses gens, en leur remoustrant que, comme il avoit bon droit et vraye querelle, proposoit, au Dieu plaisir, combattre ses annenis. Puis, quant ce vint entre chincq et vi heures, non obstant la grande bruyne que pour lors il faisoit, recommanda et mist sa que-

moult prouffitable.

relle en la voullenté de Dieu tout puissant, soy advanchant, desploiant ses bannieres et faisant sonner ses trompettes. Là commencerent les archiers de la battaille du røy à tyrer saiettes puissamment, puis tantost se joindirent main à main, où leurs annemis les recheurent corageusement. Si fut la battaille moult cruele et mortele, où furent maint vaillant homme mort et navré; car, de commencement, se deffendoient vaillamment les Warewicz, telement que sur l'un des boutz de la battaille du roy firent grant destourse et occision. Par quoy aulcuns de cest endroit prindrent la fuite, dont les aulcuns fuyrent jusques à Londres. Si en fut la cité fort esmeute. Mais neantmoins le residu de la battaille. où le vaillant roy estoit, qui riens n'avoient aparcheu de la dite malle adventure par l'empeschement de la dite bruyne, se maintindrent moult hardiement.

Par la descomítiure devant declaree s'espardirent nouvelles par tout le pays d'environ, que le roy Edouard et tout son ost estoient descomís; mais, comme îl pleut à Dieu, il en fut tout autrement, comme vous orez. Là furent faites de grans apartises d'armes de la partie du roy, especialement desa personne; car, comme vaillant, corageux et hardy, se mist au millieu et au plus fort de la meslee, où nul n'arrestoit devant luy qu'il ne feust abattu à terre. Moult' chevalleureusement aussi s'i porterent les ducz de Clarence et de Cloestre, fireres du roy : si firent le conte de Rivieres, le seigneur de Hastingues et plusieurs autres vaillans hommes, serviteurs et bons amis du roy Edouard.

<sup>1.</sup> Tout ce qui suit, jusqu'à tourna tous les rebelles en fuite, manque dans l'anglais.

De l'adverse partie, faisoit aussi merveilles le seigneur de Montagu, marquis, frere au coute de Warewic, en detrenchant testes et bracz, et tout ce qu'il encontroit. Mais, non obstant son chevallereuz corage et grant hardiesse, il fut, en la fin, abattu par terre et navré à mort. De laquele chose le conte de Warewic, son frere, adcertené, fut moult courouchié et effraé, comme cellui qui nul courage en luv n'avoit, voire presques confus et descomfy; mais, en fin, de la battaille cruele demoura la victore au roy Edouard quy tourna tous les rebelles en fuite, où fut occis ledit conte de Warewic 1. Aussi furent plusieurs chevalliers et nobles hommes de sa partie, desquelz je ne scai les noms; aussi fut abattu par terre le duc d'Excestre, tenant le parti de Warewic, moult fort navré et tenu pour mort, avec les occis qui en grant nombre estoient, non congnoissant que ce feust il. Le conte de Oxemfort, en fuiant, encliev en la compaignie d'aulcuns fugitifz du North, avec lesquelz il tyra vers Escoce. Ceste battaille dont la victore, par la voullenté de Dieu, le merite des glorieuz Sains et moiennant la vraye querelle, demoura au roy Edouard, dura par l'espace de quatre heures', et y estoient ses annemis plus de xxxm, comme il fut sceu de vray, contre ix": non plus n'en avoit. Aprez laquele battaille ainsi finee, le roy haultement remercya Nostre Seigneur de la belle grace que fait lui avoit en ceste journee. Puis s'en retourna à la ville de Barnet, où il se rafreschy, et rassambla tout

Voir aux Pièces justificatives, nº IX, une lettre de Marguerite d'York
à la duchesse douairière de Bourgogne, où il est rendu compte de cette
bataille. — « Ther was also slayue the marques Montagwe. »

<sup>2.</sup> a By the space of thre howrs. s

son peuple qui demouré luy estoit : entre laquele multitude ne furent pas trouvez aulcuus seigneurs et nobles hommes qui à la battaille avoient esté, car les ungz estoient navrez piteusement et les autres occis, [gisans] parmy le champ, dont le Roy eut grant dommage et fut moult desplaisant. Non obstant laquele chose, aprez que le roy et son est furent radreschiés et rafreschis, il se mist à chemin vers Londres, où il fut reche moult honnourablement du Mayeur, Eschevins, bourgois, marchans et commun de la cité, lesquelz tous ensamble rendirent graces à Dieu de la victore qu'il avoit obtenue.

Lendemain, commanda le Roy que les corpz du conte de Warewice et de son free le marquis feusent aportez à Saint Pol de Londres, et là, descouvers, monstrez à tout le peuple, adfin que de là en avant ne feusent plus nulz abus de sa personne, comme par avant avoient esté; car, sans doubte, se ainsi v'eusent esté d'emonstrez au commun, la rumeur eust tantost couru parmy le royaulme qu'ilz feusent ancores vivans tous deux, aumoins le conte; par les-queles murmures se peusent estre eslevees nouvelles insurrections ou rebellions entre le peuple mal disposé.

1322. Comment la royne Margueritte et le Prince de Galles, son filz, retournerent de France en Engleterre, et de ce qu'il en advint. XXIX.

Aprez toutes ces choses ainsi advenues, ainsi que dit avons, le [jeudy apres Pasques], xvr jour d'apvril, vindrent certaines nouvelles au roy Edouard, que la royne Margueritte, son filz, appellé Prince de Galles,

la contesse de Warewic, femme au conte defunct, le Prieur de Saint Jehan, pour lors appelé le Tresorier d'Engleterre, le seigneur de Veulok et plusieurs autres chevalliers et escuiers de leur partie, qui par long tempz avoient esté hors du pays d'Engleterre, estoient arrivez au costé du Westland sur le jour de grans Pasques, à ung port qu'on appele illec Waimouth', lesquelz avoient longuement waucré sur la mer: car eulz entendant passer de Northmandie en Engleterre, prindrent premierement mer à Homfleu le xxuue jour de mars; mais, de là en avant, eurent ilz tousjours vent contraire jusques au xin' jour d'apvril, qui fut la veille de Pasques. Par quoy, ce tempz pendant, furent maintes fois constrains et rebouttez à terre. Mais quant le vent les accueilla, ilz arriverent lendemain, quy fut jour de Pasques, au port dessusdit. Et arriva tout premiers la contesse de Warewic, pour ce qu'elle avoit une nef advantageuse, à ung havre appelé Portemonth1: puis, elle descendue à terre, alla à Souhampton , adfin de trouver la royne Margueritte, qui, comme ov avez, avoit prins terre à Waymonth; auquel lieu de Souhampton elle eut nouvelles certaines que le roy Edouard avoit vaincu son mary en battaille, où il avoit esté occis : dont elle fut moult esbahie, doullente et courouchié en son ceur, dont elle ne fist nulle mention; anchois, sans plus avant aller de son droit chemin, passa une riviere et se tyra le plus secretement

<sup>1.</sup> Weymouth. . 2. Portsmouth.

<sup>3.</sup> Southampton, dans le Hampshire.

<sup>4.</sup> La rivière de Soutlampton,

<sup>11</sup> 

que elle peult en ung cloistre de nonnes qui prez de là estoit, pour estre en sceureté de sa personne.

Du dit port de Waimonth se partirent la royne Margueritte, son filz et leur compaignie; si s'en allerent logier à une abbaye, nommee Selles, où vindrent vers eulz, Emond, soy disant duc de Sombresset, Thomas Courtenay, soy disant conte de Dommeschiere, avec culz grant peuple, lesquelz bienvingperent la royne, son filz et tous les seigneurs de sa compaignie, les comfortant et mettant en bon espoir, non obstant la descomfiture escheue sur Warewic; eulz determinant qu'ilz assambleroient ung si grant peuple en diverses parties d'Engleterre, que point ne serroit an povoir du roy Edouard de à eulz resister, et que en celle contree où ilz estoient commenceroient à faire assamblee; comme ilz firent. Puis envoierent leurs messagiers portans leurs lettres, en la ducié de Sombresset premierement, aprez en Dorset et en Wiltheei, pour faire apointier le peuple en arroy d'armes, à ung certain jour prins entre eulz. Et adont la royne, son jenne filz, et toute leur compaignie, se tyrerent vers Cornuaille, proposant aussi là faire assamblee de peuple. Puis vindrent à la cité d'Excestre, et envoierent querir Jehan d'Arondel', sire Hugues Cour-

<sup>1. «</sup> But, secretly, gat ovar Hampton-water into the new forreste, where she took hir to the framehen of an abby called Beawley. which is at it is sayde, is ample, and as large as the franchesse of Westmynstar, or of Seint Martins at Loudon. — Beauline est sint à l'ouest de borde la rivière, à 5 milles de Southampton.
9. L'abbaye de Cerne ou Gernell, sur la rivière de ce nom, dans le

Dorsetshire, 3, « Somarsetshere, Dorsetshire, and parte of Wiltshere. »

Jean d'Arundel, fils de William, comte d'Arundel. Dugdale (I. 323) ne dit rien autre de ce personnage.

tenai', et plusieurs autres en qui ilz se fyoient le plus, et telement que, en substance, ilz esleverent toute la puissance de Cornuaille et de Dommeschiere'.

Àinsi, doncques, adcompaigniés de grant multitude de gens armez, se partirent de la cité d'Excestre\*, preant le droit chemin de Gastombery\*, et d'illec à la cité de Bache\*, [où ilz vindrent le xv\* jour d'apvril], et tousjours, en allant, eslevoient gens d'armes et tous les gentilz hommes qu'ilz povoient.

Le roy Edouard estant à Londres, et aiant congnoissance de tout le demené des devant dis, tantost il pourvey au relievement de ses gens qui avoient esté hurtez et plaiiez à la battaille de Bernet, lesquelz estoient en grant nombre, tant dedens Londres comme en la contree d'environ. Et aussi envoia il partout faire commandement, de par lui, que chascun feust prest pour le venir servir à ung certain jour qu'il v assigna. Si fist faire preparation de toutes choses apartenans à battaille. Et quant tous ses gens furent prestz et venus devers lui, il se party de Londres [le xix d'apvril], si s'en alla à Windesore pour là faire ses devotes priieres et oroisons à Dieu, et à Saint George; où il festiva la sollempnité du glorieux martir, demourant un peu plus longuement pour ceste cause ou dit chastel. Puis, au partir de là, prinst son chemin le plus droit qu'il peult devers annemis qui, comme raporté lui fut par ses espies, estoient es parties de Cornuaille,

<sup>1.</sup> Hugues de Courtenay figure sur la liste des seignenes déclarés rebelles par Édouard IV, le 27 avril 1471. (Rymns, V, partie m, 3.)

Devonshire.
 Exeter.

<sup>4.</sup> Glastonbury, sur les bords de la Brue, dans le Somersetshire.

<sup>5.</sup> Bath, sur le rivière d'Avon, à 107 milles de Londres.

tyrant vers Northirest. Si se hasta le plutost qu'il peult pour leur estouper le passage desdites partyes esqueles ilz tendoient aller, pour y faire assamblee nouvelle à son prejudice; lequel passage estoit par Gloncestre', par Tenosbury', et non par autre place'; pour quoy tousjours le roy gisoit auz champs, en tele maniere que nullement ilz ne povoient passer sans son rencontre. Sicque la royne, son filz et les seigneurs de leur compaignie, congnoissans l'approchement du roy, envoierent leurs estradeurs droit à Chastelbury': mais, eulz, ilz prindrent le chemin vers Tawuton' et Glastonbery, contendans abuser le roy en son aprochement wers eulz. Mais il n'estoit mie inadverty de ce, car il faisoit descouvrir chascun chemin, comme il appet par la matiere sequente.

1323. Comment le roy Edouard poursievy tant la royne Margueritte et son filz, le Prince de Galles, qu'il les descomfy en battaille. XXX.

Quant doncques le roy Edouard fut party de Windesore\*, poursievant ses annemis; il exploita telement qu'il vint à Bindon \* [le xxvn\* jour d'apvril], où il demoura une nuit; et lendemain alla à Cycestre\*, où il

<sup>1.</sup> Glocester.

<sup>2.</sup> Tewksbury, à 107 1 milles de Londres, près la jonction de l'Avon et de la Savern, dans le Glocestershire.

<sup>3. «</sup> Or farthar of at Worcestar. »

<sup>4.</sup> Shafstesbury, dans le Dorsetshire,

<sup>5.</sup> Tawton, sur la rivière Taw, dans le Devoushire,

<sup>6. «</sup> He departyd the Wedensday, the morne after Saynt Georgis day, the xxun. day of Aprell. »

<sup>7.</sup> Abingdon, à 56 milles de Londres, dans le Berkshire.

<sup>8.</sup> Cirencester, à 89 milles de Londres, dans le Glocestershire.

eut certaines nouvelles que ses dis annemis tyroient vers la cité de Bathe, et que proposé avoient venir vers sa battaille; pour laquele cause issit de la dite ville. luy et tout son ost. Si se loga, la prochaine nuit, en ung plain champ à trois lieues de là ': et, lendemain au matin, il oy certaines nouvelles que ses annemis, atendans son aprochement es marches prez de eulz, avoient laissié leur propos de lui donner battaille, et que ilz avoient prins ung autre chemin vers Bristow 1. une forte ville moult bien muree, en laquele ilz furent moult bien rafreschis et recueillies par ceulz qui estoient rebelles au roy, manans en ycelle; où aussi furent renforchiés, tant d'or et d'argent comme de peuple et d'artillerie; par quoy ilz furent moult rencoragiés. Si conclurrent et proposerent entr'eulz que, le joesdy ensievant, prenderoient les champz pour donner battaille au roy; entretenant lequel propos, envoierent leurs avant coureurs à une ville à dix milles de là. appelee Sudburi ', et par delà apareillerent un champ pour la battaille, en une place nommee Sudburihill . Et le roy, congnoissant l'intencion de sesdis annemis, prinst son chemin vers là; et tant fist, que lui et tout son ost y arriverent en bonne ordonnance le ioesdy\* dessus dit; lequel jour aussi issirent ses annemis de

le Glocestershire et le Somersetshire.

And, on the morow, be, having no certayne tydyngs of theyr comynge forward, went to Malmesbury, sekynge npon them. 3
 Bristol, à 120 milles de Londres, situé sur la rivière d'Avon, dans

<sup>3. «</sup> To a towne ix myle from Bristow.
4. Chinning Sodbury, a 110 miles de Londr

Chipping Sodbury, à 110 milles de Londres.
 Little Sodbury est à un mille de Chipping Sodbury. Sur le haut de Sodbury Hill se trouve un champ d'environ 12 acres; et, à un demimille au nord, un autre champ de 8 acres. (Ts. MOULE.)

<sup>6. «</sup> First day of May. »

Bristow, tyrant vers la place par eulz assignee. Mais quant ilz sceurent pour vray que le roy avec sa puissance, en grant voullenté de les trouver et combattre, les aprochoit si fort, ilz laisserent leur chemin et propos, et, traveillant toute la nuit, vindrent à Berlray et de là allerent à Gloucestra.

Quant le roy fut parvenu à la dite place de Surdburyhills, cuidant là trouver ses annemis, il envoia ses coureurs descouvrir le pays d'environ, esperant que par eulz serroit adcertené du lieu où ilz estoient. pensant qu'ilz feussent bien prez de là, comme bien eussent peu estre se leur droit chemin ilz eussent tenu : mais voiant que nulle certaineté il ne povoit avoir d'eulz, advancha sa battaille et loga son advangarde un peu par delà la dite place, en une vallee". Et lui, avec tout le residu de son ost, se logerent en la mesme place. Et puis le lendemain, au matin\*, le roy entendy par ses avant coureurs comment ilz n'avoient point tenu le droit chemin vers lui, ains s'estoient tyrez\* à Gloucestre; sur quoy il se conseilla de ce qu'il avoit à faire pour l'empeschement de leur passage es deux lieuz devant dis de Gloucestre et Teukesbury. Et, premierement, pourvey pour Gloucestre, envoiant illec ung sien capittaine' nommé Richard Beauchamp\*, filz [et] heritier du seigneur de Beau-

- 1. Berkeley, à 15 milles de Glocester.
- Towards the towne of Sudberye, and lodged hymselfe, with the remenant of his hooste, at the selfe hill called Sudbery hill.
  - 3. 

    Sonne aftar three of the cloke. 

    4. 

    By Barkley toward Gloucestar.
- 4 And sent thethar certaine servaunts of his owne to Richard Bewchamp.
- Richard Beauchamp, fils de John, lord Beauchamp de Powyke.
   (Dugdale, 1, 249, 250.)

champ, lequel il avoit commis capittaine de la dite ville et chasteau de Gloucestre, atout une bonne bende de gens d'armes, lui commandant qu'il gardast bien sa dite ville et chastel, en cas que ses annemis le volroient assaillir, comme l'en supposoit qu'ilz feroient; luy promettant de toute heure secours, se besoing en avoit. Adont se party du roy son seigneur ledit Richard' avec sa routte, et vint à Gloucestre, où il fut moult voullentiers recheu des manans d'ycelle ville, où il vint à si bonne heure que mieulz ne povoit, comme ses annemis eussent espoir determiné d'entrer en vcelle, pour eulz traire es contrees où ilz pensoient à estre puissamment assistez, tant des Gallois, lesquelz, comme ilz supposoient, feussent venus vers eulz par le moyen de Jaspar, conte de Pennebrocq, comme de ceulz de Lancastre et d'Excestre', esquelz especialement se fyoient; pour laquele cause avoient fort traveillié leur peuple : telement que, entour dix heures du matin, vindrent devant Gloucestre atout leur ost, où l'entree leur fut refusee par ledit Richard Beauchamp, qui, comme oy avez, estoit illec envoiez par le roy Edouard, jà feussent aulcuns des habittans grandement ediffiez devers eulz, comme bien scavoient: pour quoy ilz furent fort mal contentz de la resistence, durement manechant le dit Richard et tous ceulz de sa sequele, faisant maniere de la dite ville assaillir. Mais, quant ilz sceurent le roy et son ost estre si prochains de eulz, oncques n'oserent donner assault à ycelle :

Richard Beauchamp, selon le récit anglais, n'était pas auprès du roi, mais à Glocester, et c'est là qu'il reçut et accueillit avec empressement les envoyés d'Édouard.

<sup>2. «</sup> Lancashire and Cheschere. »

anchois prindrent briefve conclusion entr'eulz qu'ilz vroient vers Teukesbury', comme ilz firent; où ilz arriverent ce mesmes jour, environ v heures aprez midv. moult fort lassez, et non sans cause; car chevaulchié avoient, depuis le matin qu'ilz se partirent de Gloucestre, xxx lyeues angloises . Et pour ce que la plus grant partie de leur ost estoient de pié, ilz ne peurent chevaulchier oultre, se ilz n'eussent voullu perdre et laissier leurs pietons qui, en grant nombre, estoient derriere. Sicque, voulsissent ou non, furent constrains de là demourer, pour deux causes: l'une, pour ce que leur peuple estoit tres durement lassé, tant que nullement ne povoient plus endurer le chemin; et l'autre. pour ce que bien congnoissoient que de plus prez en plus prez aprochoit le roy de eulz, tousjours prest, en bel arroy, ordonnance et voullenté, de les combattre.

Pour toutes ces considerations narrees, les dessusdis determinerent illec atendre l'adventure que Dieu leur voldroit envoier, et, à ces fins, firent illec ordonner et fortifier leur parcq, ou champ de battaille, en tele maniere que la ville et abbaye de Teakesbury leur faisoient desience d'un costé. Et lors le roy les poursievant, ainsi que oy avez, se tyra en une champaigne, appelee Cottesvolde, où il desploia ses banieres, faisant de son ost ni battailles. Puis envoia ses chevaulcheurs d'un costé et d'autre, et ainsi, en bel arroy et ordonnance, vint à ung village ap-

<sup>1.</sup> Tewksbury, dans le Glocestershire.

 <sup>«</sup> XXXVI longe myles, in a fowle contrye, all in lanes and stonny wayes, betwyxt woodes, without any good refresslynge. »

pelé Citheuham , qui estoit à v lieues de Teukesbury, où il eut certaines nouvelles ses annemis estre arrivez ce mesmes jour, voire determinez de illec atendre luy et sa puissance. Pour quoy le roy, sans sejourner au dit village, prinst le plutost qu'il peult son droit chemin vers ses annemis; mais, quant il vint à trois lieues d'eulz, la nuit le sourprinst : si le convint illec demourer jusques au jour aparant bel et cler, quy fut par ung samedy, quatriesme jour de may, que le bon roy s'apareilla en bonne ordonnance, desploia ses banieres, fist sonner ses trompettes et commist sa querelle en Dieu tout puissant, sa Mere glorieuse, et monseigneur saint Jacques, saint George, et tous les benois sains et saintes de Paradis, advanchant son ost vers ses annemis et en aprochant leur champ. lequel estoit bien bastillié et seant en une merveilleusement forte place, moult difficille à assaillir. Non obstant laquele chose, le roy commenda qu'ilz feussent assaillis : et là commencerent la battaille les archiers du roy, qui à leurs annemis donnerent ung moult pesant assault, lesquelz vaillamment se deffendirent, taut de trait d'engins, comme de saiettes; et si avoit au front de leur parco parfons fossez, haves et buissons, par quoy ilz estoient maulvais à eulz aprochier main à main. Mais Emond, appelé duc de Sombresset, qui pour ce jour estoit conducteur de l'advangarde, lui et ses compaignons ennuyez en celle place, ou espoyentez du trait qui moult dru cheoit

<sup>1.</sup> Cheltenham, à 94 milles de Londres, est située sur le Chelt, rivière qui se jette dans la Severn. Les Cotewold Hills sont presque immédiatement derrière cette ville; et l'abritent au nord et à l'est. (Ts. Moula.)

sur eulz, ou par grant hardiesse et corage quy les sourmontoit, issirent hors de leur parcq; et lors, voians que nul ne se aparchevoit leur issue, s'en vindrent parmy une ruyelle mettre en belle ordonnance, droit à l'oposite de la battaille du roy, où liz encommencerent ung tres merveilleux estour, où le roy moult corageusement le recheut; et tant fist par sa vaillauce et proesse, et la vraye asseurance de ceulz de sa compaignie, qu'il entra dedens l'enclos, guaignant par force d'armes l'enclos et fosé; tant que constrainte fut à ses annemis eulz retraire de là la montaigne.

Icy est à ramembrer que quant le roy fut venu devant ledit parcq, il considera, avant qu'il les assaillist, que à la droite main de ce fort avait ung bois moult espes, dedens lequel il pensoit ses annemis avoir mis une grosse embusche, pour laquele cause il choisy deux cens lances des meilleurs de son ost, ausquelz il commanda eulz traire sur la costiere de ce bois, avans illec tousiours l'ueil, et que, se necessité estoit, ilz se y emploiassent et feissent bien leur debvoir : et, en cas qu'ilz ne veissent quelque apareuce d'embusche, qu'ilz retournassent vers la battaille, et que en la plus grant advantage qu'ilz porroient frappassent sur leurs annemis. Laquele provision vint aussi bien à point que possible estoit ; car les deux cens lances devant dites, depuis qu'ilz eurent une espace costoié le bois, et que nulle aparence d'embusche n'y veoient, parchevans où bien employer se porroient autre part, fraperent sur ledit duc de Sombresset et sa compaignie, telement que, par leur emprinse et la vaillance du roy Edouard, qui atout sa battaille les assailloit de l'autre costé, comme oy avez, ledit de Sombresset et toute l'avangarde qu'il menoit furent costetrains de fluyr, en laquele fuite fut faite grant occision. Et quant le roy eut descomfy l'avangarde de ses annemis, il marcha avant courageusement contre la battaille que menoit Edouard, appelé Prince de Galles, no di maintes belles apartiess d'armes furent faites, tand d'un costé comme d'autre: unas, finablement, la parfaite victore en demoura au roy Edouard, et la descomfiture tourna sur ses annenis.

En ceste battaille furent occis Edouard, soy disant Frince de Galles, Thomas, appelé conte de Dommessiere<sup>1</sup>, Jehan de Sombresset, nommé marquis Dorset<sup>1</sup>, le seigneur de Vennelok et plusieurs autres chevalliers et esculiers, en moult grand nombre. Toutes lesqueles choses ainsi faites et achevees, le Boy se tyra vers "Jabaye, pour rendre graces et loenges à Dieu de la belle victore que, ce jour, luy avoit eslargie, où il fut recheu et convoié à procession jusques au grant autel, où il fist ses offrandes et devotion.

En ceste abbaye estoient venus en francise plusieurs rebelles au Roy, qui à la bataille avoient esté, esperans illee estre en sceureté; mais, toutes voies, le Roy les eust bien peu faire tyrer dehors de la dite abaye et, comme trahittres à luy, faire excurer; car, en te cas, n'estoit tenue, observen e gardee quelconcque francise: mais, à la reverence de la benoîte Trinité, de la glorieuse Vierge Marie, et du vray martir monseigneur Saint George, les laissa

<sup>1.</sup> Cette bataille, dite de Tewksbury, se donna le 4 mai 1471.

<sup>2.</sup> Devonshire. Voy. ci-dessus, p. 119, note 4.

<sup>3.</sup> Voy. ci-dessus, p. 119, note 2.

sans aulcuu corporel mal leur faire. Et ainsi, par la reverence devant dite, commanda que le corpz Edouard, appelé Prince de Galles, et aussi se corpz des seigneurs quy avoient esté occis en la battaille, feussent ensepvelis, et, aprez leurs obseques fais, mis en terre, là ou ailleurs.

X 1324. Comment, aprez ceste battaille, le Prieur de Saint Jehan, le duc de Sombresset et autres furent prins et decapitez. XXXI.

Aprez ceste battaille achevee, advint que, en la ville de Tenkesbury, furent trouvez Emond, appelé duc de Sombresset, le Prieur de Saint Jehan', sire Thomas de Tressehem, sire Gervais de Cliston, chevalliers, et plusieurs autres nobles hommes; lesquelz furent prins et menez devant le duc de Clocestre, frere du roy Edouard, Connestable d'Engleterre, où là leur fut remonstré et declaré leur rebellion et desloyauté que long tempz avoient portee envers leur souverain seigneur : puis, ycelle dite remonstrance à eulz faite par le duc, ilz furent emprisonnez jusques à lendemain qu'on les ramena devant lui et le duc de Nortfod', qui estoient commis leurs juges de par le Roy, lesquelz, tout bien consideré, les condempnerent à estre decapitez, comme ilz furent, sur ung eschaffaut, present tout le peuple, la teste sur un blocq, d'une dolloire. Toutes lesqueles choses ainsi faites, se party le roy de Teukesbury par ung mardy, vint jour de may, tyrant

 <sup>«</sup> Called Ser John Longestrother, Ser Thomas Tresshem, Ser Gervaux of Clyfton, knyghts, squiers, and other notable parsonnes dyvers. 3
 John, due de Norfolk, Mort le mardi après l'Épiphanie, en 1476. (Dugmars, I, 1381.)

<sup>3. «</sup> The Twesday, the vii. day of May. »

vers la cité d'Orcestre<sup>1</sup>; mais gueres n'eut chevaulchié, quant certaines d'ouvelles lui vindrent que la royne Margueritte estoit trouvee, non pas loingz de là, en une povre religion, où elle s'estoit muchié pour la secureté de sa personne, de laquele il fut saisi à sa voullent.

Quant le Roy fut arrivé à la cité d'Orcestre, il eut aussi certaines nouvelles que ses rebelles des parties du North recommencoient commotions de peuple à son contraire, en la querelle de Henry, soy disant Roy. Pour quoy il se delibera, pour ad ce obvier, tyrer à Conventry, comme il fist; où il, et sa compaignie, arrivez le x1º jour dudit mois de may, se rafreschirent trois jours entiers\*, durant lesquelz le Roy envoia ses lettres par toute la contree d'environ, à ceulz en qui plus se fioit, leur commandant que ilz le venissent servir à restraindre la maulvaise voullenté de ses rebelles, qui, es parties du North, s'esmouvoient. Mais bien est vray que, pendant le tempz que le Roy reparoit son armee, il oy certaines nouvelles que les dis du North, adcertenez de ses victorieuses emprinses, se desistoient de toute rebellion : pour quoy le conseil du Roy porta qu'il ne lui estoit ià besoing soy traveillier de tyrer celle part son armee. Et. à ceste heure, sourvint à Conventry ung messagier aportant lettres au Roy de par le Maisre de Londres, contenans comment le bastard de Faucquenbergue<sup>1</sup>, lequel avoit paravant esté commis sur mer par le conte de Warewic, comme j'ai dit

Worcester. > — Est situé sur les bords de la Severn, à 114 milles le Londres.

<sup>2. «</sup> And thethar was brought unto hym Qwene Margaret. »

<sup>3.</sup> Voy. ci-dessus, p. 32, note 2.

cy dessus, où il desreuba divers marchans Portugallois, en rompant l'alyance qui de long temps s'estoit tenue entre les roiaulmes d'Engleterre et de Portugal, avoit assamblé grant quantité d'escumeurs de mer par tous les portz d'Engleterre, et estoient descendus au port de Sanduich, où, de jour en jour, accroissoient leur puissance parmy la conté de Kent, entendant faire auleun meschief. Et tant fist ledit bastard auz aulcuns par manaces, et auz autres de beau parler, qu'il assambla bien de xvi à xvin<sup>m</sup> hommes, puis prinst son chemin vers la cité de Londres, où il arriva es faubours d'ycelle le xviº jour de may, prenant la querelle du roy Henry, lequel il pretendoit, à celle empainte, tyrer hors de la tour de Londres. Pour laquele cause il fist parler auz Maisre et Eschevins de la ville, disant, pourveu qu'ilz luy rendissent le roy Henry, que son intencion estoit passer parmy Londres paisiblement, sans faire grief à personne, et aller tout droit combattre le roy Edouard où plus tost le pourroit trouver : à laquele chose ceulz de Londres ne vouldrent entendre, ains francement lui refuserent l'entree de la ville et à force luy dessendirent.

Journelement venoient nouvelles au Roy, de par les Londriens, de ceste chose, lesqueles forment l'inciterent aprochier en toute haste la dite cité, pour la deffence d'ycelle, et aussy de la royne sa femme qui, pour lors, estoit en la tour de Londres, avec elle monseigneur le prince de Galles, son filz, et les seigneurs et dames qui les servoient.

Quant le bastard de Faucquenbergue vey que, par priieres, belles parolles ne manaches, il ne impetreroit des Londriens sa requeste, il fist samblant de passer la Thamise atout sa compaignie, par le pont de Kingston, à dix mille prez de la cité, laissant ses nefz emprez Sainte Katherine, non gueres loingz de la tour de Londres, pretendant retourner parmy le pallaix de Westmoustre pour ycellui destruire avec les faubours de Londres, adfin de prendre vengance du deueement' de son entree."

1325. Comment le roy Edouard, atout son armee, poursievy le bastard de Faucquenbergue: comment il prinst tout son navire au port de Sandvich; et comment ledit bastard fut recheu en la grace du roy. XXXII.

Le roy Edouard, doncques, adverti de ces choses, envoia une partye de son ost pour aidier et conforter ceulzde Londres; aprez lesquelz seullement deux jours, se parti' de Conventry pour venir à Londres: mais ses annemis, sachans sa veuue, rapasserent la riviere de Thamise. Si s'en allerent assaillir la cité, tyrans de Resches dedens ycelle, avec canons et serpentines, et mesmes boutterent les feuz en aulcunes maisons sur le pont de Londres, et à deux portes tout à une fois; mais les contes d'Excestre et de Rivieres, avec aulcuns autres serviteurs et amis du Roy, par l'ayde des cytoiens les reboutterent et tournerent en fuite';

<sup>1.</sup> DENERMENT, DENIEMENT, refus.

<sup>2.</sup> Ce qui concerne, jusqu'ici, l'entreprise du bitard de Pauconbridge aéée un peu abrégé par Wavrin; mais dans ce qui suit, il cesse entièrement de traduire. La fin de cette expédition hasardeuse porte, dans l'ariginal anglais, un sommaire, et paraît être une partie ajoutée au récit de l'arrivée d'Étanuard IV en Angleterre.

<sup>3.</sup> c The xvi day of May. s

Van.: « A l'ayde des cytoyens issirent sur eux et les assaillirent si radement qu'ilz en occyrent plus de deux mille et les autres mis en fuite.» (Bibl. imp., Mas., Fonds Sorbonne, n° 432.)

lesquelz se retrayrent es montaignes, à quatre lieues prez de Londres, où ilz se tindrent en grant nombre trois ou quatre jours; mais quant ilz sceurent que le Roy venoit vers eulz, ilz se trayrent vers la mer.

Aprez toutes ces choses, le roy Edouard entra en sa cité de Londres le xx1º jour de may, grandement adcompaignié des seigneurs et gen lz hommes de son rovaulme: sieque ilz estoient bien xxxm hommes à cheval. Et, tantost aprez, furent amenez devers lui la royne Margueritte et plusieurs autres capittaines ' de sa partie, de laquele Royne le Roy voiant la tribullation, en eut pitié. Pour quoy il lui relaxa la vie, et lui presenta estat honneste en quel lieu qu'il lui plairoit, dont elle se contenta pour ce qu'elle veoit tous ses adherens mors. Si requist au Roy avoir son estat en la cité de Londres, sa vie durant; auguel lieu le Roy lui bailla ordonnance de xv nobles personnes, hommes et femmes, pour elle servir à l'hostel du baron Dondelai\*, où elle eut sa demeure : de toutes lesqueles choses oyr, le roy Henry, estant lors en la tour de Londres, en prinst si grant desplaisir qu'il en morut Le xxun' jour de may ensievant, se party de Londres le roy Edouard, à grosse armee, pour tyrer aprez ses annemis, lesquelz s'estoient separez en diverses partyes, dont le dit bastard de Faucquenbergue, atout grant nombre de vaisseaulz, estoit entré en la ville de Sandvich; car il estoit illec chief de xLIII navires. Mais, sitost quilz sceurent que le Roy les aprochoit, ilz envoierent de-

<sup>1.</sup> Van.: e Autres capitaines de la partie du Prince de Galles, son filz, jà mort, comme dit est. Qu'il en fist, je ne scay encores. » (Id., ib.) 2. Dudley. Voy. tome II, p. 185, note 3.

vers luy, adfin de estre remis en sa bonne grace et avoirapointement devers lui, lequel ilz obtindrent : et de
fait restablirent en sa [puissance] la dite ville et tout
leur navire le xxxr' jour dudit mois. Et fut ce bastard
de Faucquembergue, pour toute sceureté, mis en la
main du due de Clocestre, tiere frere du Roy, lequel
il fist mener en une place nommee Merlan'; auquel
il fist mener en une place nommee Merlan'; auquel
il set ind, allant et venant avec les autres serviteurs, sans estre lyé, ne lui faire grief: mais, comme
homme mallingue' qu'il estoit, se cuida esconser', et
recouvrer navire pour de rechief grever le roy
Edouard. Mais son fait fut descouvert et sceu par
ledit due de Clocestre, quy luy fist la teste trenchier.
Ainsi, comme vous oez, recouvra son rovaulme le

on Secretary son to see, recover son toyane te roy. Edouard, quart de ce nom, en moins de trois mois, par la faveur, port et ayde du duc Charles de Bourguoigne, son beau frere'; moyennant aussi sa vaillance et hardie entrepresure; voire, touteffois, par la grace et bonté de Dieu, qui donne les victores à qui qu'il luy plaist. Laquele victore est bien tourner à la grant confusion de ses hayneux et malvoeillans.

Toutes ces besongnes ainsi faites et achevees que oy avez cy dessus, le bon roy Edouard escripvit une

<sup>1.</sup> C'est évidemment Molands des cartes de Blaeu, de Hondius e autres anciens géographes. Cet endroit u'existe plus mijourd'hui.

Nous ue trouvons mallingue dans aucun glossaire. Peut-être faut-il lire maling, qu'ou voit dans Joinville et Marot, où il a le sens (qui couviendrait fort ici) de malin, rusé, subtil.

<sup>3.</sup> Esconsum (d'abscondere), cacher.
4. Le passage qui concerne le duc de Bourgogue n'est pas dans le texte anglais.

lettres' moult amiables à ceulz de Bruges, dont la teneur s'ensieult.

« Edouard, par la grace de Dieu, roy d'Angleterre et de France, seigneur d'Irlande, à nos tres chiers et especiaux amis les nobles hommes, Escoutette, Burgmaistres, Eschevins et Conseil de la ville de Bruges, et à chascun d'eulz, salut et dillection. Très chiers et hien especiaulx amis, nous vous mercyons, tant et si cordialement que faire povons, de la bonne chiere et grande courtoisie que, de vostre tres begnivolente affection, vous a pleu de nous faire et demoustrer gracieusement et largement, au bien et consollation de nous, et de nos gens, pendant le tenipz que nous estions en vostre ville. Nous nous en tenons grandement tenus à vous : ce que nous recongnoisterons par effect, se chose est que jamais puissons faire bonnement pour le bien de vous et de la dicte ville, vous signifiant qu'il a pleu à nostre benoit Createur, de sa grace, nous donner, depuis que partismes de la dite ville et arrivasmes en cestui nostre royaulme, si bonne prosperité et gracieuse fortune, que nous avons obtenu la victore de tous nos annemis et rebelles de par de chà, et sommes paisiblement resaisis et possessez de nostre royaulme, couronne et regalité, et bien deuement obey, comme par le porteur de cestes en norrez estre adcertenez plus amplement; dont nous rendons tres singullieres graces et mercis à Nos-

Cette lettre manque dana l'imprimé anglais; mais on la retrouve à la fim d'un autre récit du recouvrement da royaume d'Angleterre par Édouard IV (Voyez les Mémoires de Philippe de Commynes, III, 381); Cette dernière narration parsit être un abrêgé de celle qu'on vient de lire dans Wavrin.

[1471] SIXIÈME PARTIE, LIVRE VI, XXXII.

tre Redempteur, lequel, tres chiers et especiaulz amis, prions vous avoir tousjours en sa sainte garde.

« Donné soubz nostre signe, en nostre cité de Canterbery, le xxxx\* jour de may, l'an mil IIII LXXI. » Ainsy signé: EDOUARD.

1. Lei 'Arrête notre manuecti, masque rien indique l'achèrement de louvre. Si On perela parte qu'à la tète et à la find te treate-ting livres qui précèdent celui-ci Warrina se le soin d'étonocer minnteunent qu'it commence et la finit et lon el livre, où se crisir fondé, pout-étre, à penser que l'unique copie des Anciennes chroniques d'hamperer qui soir réputé complète est expendant inachére? Nois ne partageons pas cet aris. Le nombre de chapitres finnesse i au commence du aixinée l'ire (voy, c'é-éssesses, page ) et complèt, et, sui-van nous, c'est à la seule inadvertance du copiate qu'il fant attribuer l'habence de l'inficiention que nou svons signifies.



## PIÈCES JUSTIFICATIVES

## PIÈCES JUSTIFICATIVES.

ſ

(Voy. t. II, page 58, note 1.)

L'an mil ccccxL (sic) monseigneur de Bourgogne estant à Chalon, vint à luy ung ambassadeur de part l'ampereur de Constantinoble, qui luv presenta, de part le dit ampereur, pluseurs reliques, et luy requist aide et secours contre les Turs, lesquieulx luy faisoient grant guerre, et s'aparailloient de faire ancores plus grande. Et, apres pluseurs remonstrances et requestes, mon dit seigneur luy accorda, pour aler à son secours, sa grosse nave armee, sept gualees et une gualiote; lesquieulx yroient en son aide, avec ung legat et armee que nostre saint Pere Eugene y anvoioit. Et pour armer quatre gualees, anvoia mon dit seigneur monseigneur de Wavrin à Venize, et anvoia messire Joffroy de Thoisy à Nice, en Provence, où estoit sa dite grosse nave et trois gualees, et une gualiote que là avoit fait faire, lesquelles le dit messire Joffroy de

Thoisy fist prestement tres bien armer; et, pour ce qui scavoit que la dite armee de Venize n'estoit ancores preste, courut toute la Barbarie, depuis One i jusques à Auffrique', où y guaigna pluseurs navires; et de là traversa à Corfo, y cuidant trouver la dite armee de nostre saint Pere et le dit monseigneur de Wavrin, lesquieulx ancores n'v estoient; mais là, fut acertenés le dit Jossroy de Thoisy que le Souldan, atout grande puissance, anvoioit asseger Roddes, lesquieulx avoient tres grant besoing d'estre secourus; car, sans avoir secours, estoient en voie d'estre perdus. Pour quoy le dit Josfroy, avec les trois dites gualees et la gualiote moult bien armee, tyra ativement celle part, et trouva la dite cyté tres devisee; car monseigneur le Maistre du dit Roddes n'avoit des freres de son Ordre pas deux cent, que vieux que jones; et les sodoiers, lesquieulx estoient de pluseurs nacions, gueres n'avoient bonne voulenté d'atendre le dit siege; et pour avoir couleur de eulx en aler, pour ce qu'ilz scavoient que mon dit seigneur le Maistre n'avoit point d'argent, luy demandoient la paie de quatre ou sinq mois, ou aultrement ilz s'en vouloient aler.

Le dit Joffroy, arrivés en la dicte ville, fust prestement informés des choses dessus dites; pour quoy anvoia devers mon dit seigneur le Maistre luy dire que ly vouloit aler faire la reverence, et luy dire aucunes choses, presens les nacions et les principauls de la dite ville, en luy priant que il les feist assambler. Et, ce fait, presens tous, luy presenta, de part monsei-

<sup>1:</sup> Bone, en Algérie. 2. Africa, en Tunisie.

gneur le duc, mile combatans estans en ces navires, et que, supposé que tous eulx abandonnasse la dite ville, à l'aide de Dieu, il la garderoit, et en randroit bon compte. Desquelles paroles tout le peuple fust reconfortés, et ceux des dites nations confus. Et, pour ce que vls ne scavoie ou estoit la dite armee du Souldan, le lendemain se party le dit Joffroy, pour scavoir où elle estoit; laquelle il trouva en Turquie, à Lx miles de Roddes, où ilz avoie deschargés et affutee leur grosse artilerie, affin qui n'y failly riens quant ilz viendroie au dit siege. Et tautost les gualees du dit Joffroy s'aprocherent d'eulx, à la sye, la poupe devers eulx, lesquelles gualees estoient tres bien artilee, et especialment de canons, desquieulx toutes les chambres estoient paillees et propres pour chacun canon; et ne tyroient que des canons de la dite poupe, et s'aidoient de toutes les chambres des aultres canons; pour quoy de chacun canon ilz tyroient presque aussy tost que d'unne arbalaste : cy en tirarent tant que ilz leur » tuerent assez de leurs gens ; et, entre les autres, ung de leurs amiralx : car à tyrer en leur flote: laquelle estoit sarree, ne povoient faillir, et les nostres gualces estoient esparse, pour quoy ne les povoie cy bien assigner. Pour laquelle chose, toute la most rechargerent leurs chevalx et leur dite artilerie, et, au matin, fyrent voele et vindrent devant Roddes, où ilz myrent le siege; et l'aultre jour ensuivant, leurs bonbardes et bricoles prestes pour gecter, et tout ainsy que ilz se logoient, le dit Joffroy logoit ces gens devant eulx, entre la fausse et la vraye muraille, et ly se loga devant leur capitaine : et chacun jour y eu saillies esquelles furent mors pluseurs d'ung costé et d'aultre, plus

beaucopt desdits Sarrasins que des nostres; car durant le dit siege, qui dura xL jours, n'y eu ung seur homme pris à mercy.

Or avint que, apres pluseurs jours, de pluseurs bonbardes ilz eurent batuz ung grant pan de muraille, tellement qu'elle estoit en cheoir, et, elle cheue, eulx tous prest pour assaillir. Pour quov le dit Joffroy, toute la nuyt, fist apourter de grans sacs de coton, et les fist par cy bonne maniere atacher à la dite muraille, que depuis cos1 de leurs dites bonbardes n'y povoie grever; et les dits Sarrazins veans se, fyrent affuter partie de leurs dites bonbardes sur le mole Sainct Nycolas, pour destruire les naves et gualees estant au port du dit Roddes. Et là les faisoient garder par aucun nombre de gens, esperant que, se grant charge leur venoit de la dite ville, que par ung passage, qui estoit pres de la tour, l'ost les povoit secourir. Or fu, par necessité, conclute la saillie nour gaigner les dites bonbardes; car, aultrement, tous les dits navires estoient destruis : et. pour ce que le dit passage estre bien gardés, on povoit seurement gaigner les dictes bonbardes, on bailla au dit Joffroy et à ces gens la charge de garder le dit passage ; lequel ne l'andura refuser. Et pour secourir, quant la grant charge viendroit, on ordonna le chastellain d'Anposte, atout six vins hommes, lesquieulx se tiendroient à my voie de la dite ville et du dit Jossrov, pour estre...... La dite saillie fust sur le vespre; et chacun ala où il estoit ordonnés, et toute la puis-

Cops, coup.

<sup>2.</sup> Cinq ou six mots ont été coupés par le ciseau du relieu

sance des dits Sarrazins vint au dit passage; et dura tant le debat, que trait failly d'ung costé et d'aultre. et tellement que, apres le dit trait failly, ilz combatirent plus d'unne heure au dit passage, aux lances et aux espees, et cy longuement, que les dites bonbardes furent ammenees en la dite ville, et que le dit castellain, qui les devoit secourir, fut retrait, cuidant, pour la multitude des dits Sarrazins, que le dit Joffrov ne ces gens ne se peussent jamais retraire en la dite ville. Toutesfois, par la grace de Dieu, ilz se retrairent sans grande perte, et apourterent Pierre de Moroges, nepveu du dit Joffroy, lequel estoit bien fort blessé; car, en la dite besoigne, ilz fist tres vaillamment, et fust, ce dit jour, deux fois pris et recos. Le seigneur de la Hamaide, le dit Joffroy de Thoisy, Guillaume de la Baulme1 ilz furent (faits?) chevaliers, et pluseurs aultres.

Se fait, les dis Sarrazins conclurent d'assaillir, et firent leurs abillemens et fagos pour amplir les fossés : et ung jour, au soleil levant, venoient pour assaillir à grant son de trompectes et de tabors, et leur capitaine tout le premier; lequel, devant le dit Joffroy de Thoisy, droit sus le bort du foussés, d'unne colovrine int tués leur dit capitaine, lequel ilz amporterent. Luy mort, les aultres eurent le courage perdus, et sans faire grant samblant, chargerent leurs haghes, et de nuyt montrent en leurs navires; et atnots furent en

Guillaume de Baulme, seigneur d'Erlan, chevalier d'honnieur de dachesse de Bourgogne, Marguerite d'York. Assistait, en 1478, au haptense de Philippe, filis de Maximilien et de Marie de Bourgogne (Moszwy, II, 160). Chevalier de la Toison-d'Or: était mort en 1500. (In., V, 141).

leurs contrees, car ilz eurent bon vent. Le dit siege levé, le dit Joffroy de Thoisy ammena les dites gualees à Constantinoble, vers le Legat et monseigneur Wurain', pour leur aider à garder le destroit : et là furent tout l'iver, faisant guerre aux Turs, auxquieulx ilz eurent pluseurs estarmuches. Et l'eté ansuivant, coururent toute la mer Maior, et prinrent sur les dits Turs, pluseurs navires et ung chasteau nommé Ouvo'. lequel ilz brulerent. Et. de là, alerent veoir l'empereur de Trapezonde, et passerent oultre en ung lieu appellé l'Onaty<sup>a</sup>, cuidant là prandre pluseurs Tartres, lesquieulx amainerent là, de Sammaqui' les soies; et ce soir là v estoit arrivés le prince du pais, atout anviron six cens hommes, lequel prince on appelle Patano Guoriely: et, au point du jour, descendy (en la ville) le dit Joffroy de Thoisy, atout deux cens hommes, cuidant forny son anprinse. Y ne fut gueres jours, quant il trouva le dit seigneur avec ces gens au devant, tous prest pour combatre; et, pour ce que les dits gualees estoient loing, furent contraint de les combatre; car ilz ne s'y povoient retraire. Et tellement combatirent, que le dit seigneur et ces dites gens furent desconfis, et s'en fuirent, et deux de ces principaux batars mors avec plusieurs aultres; et depuis se ralierent et vindrent, de rechef, combatre. Et pour ce que les dites guales estoient aprochees les navres des nostres, cy commanserent à retraire, et aucuns aultres,

<sup>1.</sup> Wavrin

<sup>2.</sup> Honio, des cartes du moyen age; aujourd'hul Eunieh, dans 'Asie Mineure.

<sup>3.</sup> Vaty. Voy. ci-dessus, tome II, p. 96, note 4. 4. Samarcand, en Boukharie.

<sup>4.</sup> Samarcand, en Bouknari

et tellement que, à la fin, ilz laisserent le dit Joffroy de Thoisy tout seul, lequel fut prins et navrés; et, depuis sa prinse, fut doucement traictiés; car, non obstant que en ce dit pais, que l'on appelle Mygrelye, soient estranges gens et d'estrange vie, toutesfois entre eulx cely seroit deshonnorés qui aroit mal traicter, ne fait vilonnie à ung prisonnier. Le dit Joffroy de Thoisy y demoura prisonnier tout le mois de may. Et, pour la doubte qu'ilz avoient des dites gualees. lesquelles faisoient grant guerre au dit pays, et par le moien du dit ampereur de Trapezonde, le dit Joffroy fust delivrés, movennant que il promist que des dites gualees ne seroit faicte guerre audit pais. Et, de là, retournerent à Trapezonde, vers le dit ampereur; lequel les receu tres honnorablement, et leur fist de beau present : en laquelle cité trespassa Pierre de Moroges, d'unne plaie qu'il avoit eue en Turquie.

De là, alerent les dites gualees en la mer de Latane, en ung lieu nommé Copa', où ilz prinrent anviron quatre cens tartres; et, de là, retournerent à Cafa et à Constantinoble, où ilz trouverent lettres, par lesquelles mon dit seigneur le Legat et monseigneur de Waurin le mandoient; lesquieulx estoient en la Dunoe, où ilz alerent et aiderent à prandre aucunnes places que les dis Turs tenoient, ou grant prejudice des Hongres et des Walacques. Et, de là, retournerent au Tenedon, et se departy la dite armee; car le dit Legat et mon dit seigneur de Wavrin alerent à Venise desarmer; et les

<sup>1.</sup> La mer d'Azov.

<sup>2.</sup> Aujourd'hui Kopani, dans le pays des cosaques de la mer Noire.

dites gualees de mon dit seigneur le duc alerent courre toute la coste d'Egipte et de Surie, où ilz prinrent pluseurs navires. Et devant Barut', à ung matin, trouverent la gualiache du Souldan, laquelle estoit à la voele : et, tantost qu'elle les vist, s'en retourna au dit Barut. Et là, la tirerent le plus pres de terre qu'ilz pourent et le plus pres de la tourt, et y entra des gens de la dite ville tant que y leur sambloit que en y avoit asses pour la dessendre de dix gualees, consideré, aucy, que de la dite tourt et de la terre les deffandojent de trait, de canons et de pierres. Les dites gualees des Bourguignons s'armerent et myrent en point pour assaillir, et s'assaillirent, par l'espasse de sing eures, et tellement que, apres se que tous eulx estans en ladite gualiache furent mors ou blessés, ilz la guaignerent et ammenerent en Chipre : dont entre les dits mores de tout le dit pais fut grande renommee de l'oultrageux assault que ilz avoient veu faire en prenant la dite gualiache; car, consideré les gens y estant et qui la dessendoient, james n'eusse pensé que trois ne quatre gualees l'eussent ozer assailly, ou lieu où elle estoit. Et, de là, les dites gualees prinrent leurs chemins pour venir desarmer à Marsaille; et, en venant, coururent la Barbarie, depuis le mont de Barque' jusques ou gouffre de Tunes, où ilz prinrent pluseurs petis navire; et, à ung matin, trouverent deux grosses paves de mores, et ne faisoit goute de vent, L'assault fut donné à la plus grosse, et tantost fut prinse : et ceulx l'aultre dite nave, quant ils virent

<sup>1.</sup> Beyrouth.

<sup>2.</sup> Monts de Barcah, dans le pays du même nom

leur conserve prinse, mirent le feu en la leur et ou palesquarme s'en fuirent en terre.

(Bibl. imp., Mss. français, nº 1278, fol. 127-129.)

II

(Voy. t. II, page 220, note 2.)

Mon tres honnouré et doubté Seigneur, je me recommande humblement à vostre bonne grace. Et vous plaise savoir que aujourd'ui Jehan Piercon, serviteur et poursuivant, est retourné d'Angleterre : et, pour ce que Piercon m'adit que je vous rescrive et fache savoir des nouvelles d'Angleterre, mon dit serviteur m'a certiffié que la nuit de le Panchecouste il arriva à Londres, où le roy d'Angleterre estoit, auquel, le lendemain, il parla, et vey qu'il faisoit tres bonne chiere. Le mardyensuivant, nouvelles lui vindrent que ung nommé messire Rasse Grey, qui, paravant, avoit tenu son parti, et avoit en garde deux ou trois places, l'une nommee Anuy', s'estoit retourné du party du roi Henry, et lui avoit rendu les dites places, qui sont au party du Noort. Desquelles nouvelles les gens du pays furent moult esmeu, et, incontinent, Mons' de Warwich envoia son frere, Mons' de Montagu au Neufchastel' pour le garder, lequel chastel le dit mes-

<sup>1.</sup> Alnwick.

a, Mencasqu

sire Rasse Gray cuida avoir. Et le roy Henry et la royne, avec eux Mons' de la Varenne, sont venu à Bambourg et ont environ IIm hommes. Depuis, vindrent nouvelles au roy que devant Neufchastel avoit eu une escarmuche, où demourerent aucuns des gens du roy Henry; et aussi y avoit eu aucuns pavires de Franche qui y estoient pour ravitailler Bambourg1, dont ceulx de Neufchastel prinrent quatre des plus gros navires. Et dist l'on que l'une est la quervelle de mons' le conte d'Eu.

Le vendredy ensuivant se parti mons' de Warwick et mons' de Stanlay, son beau frere, à grant foison de gens, et le seigneur de Scales les devoit suivre incontinent pour mectre les garnisons à l'encontre des dites places : et ont intencion de les avoir recouvrer en brief temps, pour ce qu'ilz (sous) mal et peu avitaillié: parquoy le dit de Warwick a empensé de tantost retourner.

Au fait de l'ambazade, les seigneurs s'appoincterent, et mesme mons' de Warwick a intencion de en estre : toutevoyes, y seront mons' son frere, le Chaucelier d'Angleterre , mons le Boursier, conte d'Excez, monst de Hastinezt, chambellan du roy, messire Jehan de Wenlock, messire Wastel Blond', tresorier de Calais, messire Jehan Clais, messire Thomas Abouron', ung docteur', et maistre Loy

<sup>1.</sup> Bamborough.

<sup>2.</sup> Georges Nevill. Voy. ci-dessus, t. II, p. 193, note 2.

<sup>4.</sup> Water Blount, Voy. ci-dessus, t. II, p. 405, note 1.

<sup>5.</sup> Thomas de Burgh ou Borough. Voy, ci-dessus, t. II, p. 406, note 4.

<sup>6.</sup> Voy. ci-dessus, t. II, p. 310, note 5.

Galet': et desjà ont aprester le poursuivant du seigneur de Wenlock, pour venir querir leur saufconduit.

Ces choses m'a mondit serviteur rapporté et certiffié. Avec ce, m'a dit que la mutation et debat qui a esté à Londres entre le peuple contre les estrangeres nacions, est apaisié, et les yous envoie par ce porteur.

Mon tres honnouré et doubté seigneur, j'ay fait mectre à poinct et a prester les chambres de vostre chastel de Renti, comme Piercon m'avoit chargié. Quant aux autres nouvelles de par deca, tous vos serviteurs et amis sont en bonne santé, bien desirans vostre venue.

S'îl est chose qu'il vous plaise moy commander, je suis cellui qui les desire de bon cuer acomplir, priant Dieu, mon tres honnouré et doubté Seigneur, qu'il vous doinst bon vie et l'acomplissement de vos. haulx desirs.

Escript à Sainct Omer, le xix de juing 1463.

Au dos il y a : « Le bailly de S' Omer à mon tres homouré et redoubté seigneur, mons de Croy, conte de Porcien et de Guines, grant maisre d'ostel de Franche, conseiller et premier chambellain de mons le duc de Bourg", conte de Flandres et d'Artois. »

(Bibl. imp., Mss., Fonds Baluze, nº 9037, fol. 81.)

<sup>1)</sup> Louis Galet est qualifié maître des oppostes de l'hostel de Roy dans une lettre du duc de Sonnamert au roi Charles VII, en date du dernier jourde férrier (1448), Nyiller (V.), 1618 lei cies un ombre des unbassédeurs caroyès, le 4 juiller 1463, par Éclouard IV veus le duc de Bourgojne-Peut-drei est-es sois habitel diplonatique qui le fait traitre de notales trompere par Charles de Métun écrivant au conte de Gharolais, (14 avril 1463, Voy, Consaryass, III, 300.)

## 111

(Voy. t. II, page 220, note 2.)

Mon tres honnouré et redoublé Seigneur, tres hunblement à vous je me recommande. Et vous plaise savoir, mon tres honnouré et redoublé Seigneur, que
aujourd'huy, à ce matin, est arrivé dedens le halle de
ceste ville ung des pescheurs de ceste ville, lequel vient
d'Engleterre, et a amené dedens son navire ung Engles,
nommé Colin Herevé, lequel est clere de Wettell',
lieutenant de Guisnes, et est le dit Herevé bien gracieulx compaignon et veritable. Si m'a dit pour vray
que lundy, saus faillir, son maistre Wettel, sire Waltier
Blout et Ourselay 'seront à Calais pour preparer tout au
devant de l'ambassade qui vient; car elle part pour vray,
comme il dit, lundy de Londres pour venir à Sandwik.
Lê roy d'Engleterre est parti dés il y eubt jeudy
vun jours, et s'en va vers le Nort.

Au regard des nouvelles du Nort, messire Pierre de Bresey; messire Raphe Gray et aultres avoient assigié une place assez prez de Henewik, mais le seigneur de Montegu, frere au conte de Warwick, messire Rebert Alwang et autres sont venu lever le siege: mais les autres ne les ont point actendu; ains se sont retrais. Ledit conte de Warwich, atout 'grosse puissance' de

<sup>1.</sup> Witell.

<sup>2.</sup> Audley? Voy. ci-dessus, t. II, p. 206, note 1.

gens, estoit dedens le Neufchastel, et disoit on pour vray, au partement dudit Herevé, qu'il n'aresteroit tant qu'il fust en Escoche. On dist que le roy le sievra atout grosse armée.

Au regard des nouvelles d'Escoche, on dist que la royne d'Escoche 'est remarie à ung seigneur du pais, nommé le seigneur de Heyller, et qu'il y a, pour ceste cause, grande discencion; car le dit seigneur de Heyllé a osté à l'evesque de Saint Andrieu 'et aux trois Estas du pais le roy d'Escoche, qu'ilz tenoieur de leurs mains. Le conte de Douglas' maisne tousjours forte guerre en Escoche et se tient es montaigne de Gabois': et dit on que le dit seigneur de Heylli et autres gros seigneurs luy ont promis qu'ilz seront de, son party.

<sup>1.</sup> Marie de Gueldres, veuve de Jacques II, ne jonismit pas d'une vive-lonne renoumé. Findeton (2, 425, note ?) dit que se l'éputras de Hales, plus tard de Bothevell, estigit beaucoup à la réputation de cette princesse. Adont lifepture de Hales est accessé par Mini (237) d'un commerce adultére avec la 'cinie, à laquelle un auteur contemporais, l'évoluteur, de pour mêmet fait qu'es d'acteur, 11, 487), d'onne pour amout le duc de foommeries, lequel cett l'indisertion ple en vasare 1 Louis XI. le dec.

<sup>2.</sup> Sur ce personnage, voy. ci-après, p. 165, note 2.

Lechipsoriem s'accordent skire que le commencement de la régune fur très-ceples; un sais Buchana en le secul que nous actions, qui ait mentionné (XII, 23) es fait de la soustraction du jume roi d'Écouse à la surveillance de l'échque de Saint-André, l'Inderion à cette coassion, le unace vertennet (f. 286); il trais son rôci de faible qui ne supporte par l'examen. L'évienneme dont il s'agit, abor Diactrous, serim posterieur l'examen. L'évienneme dont il s'agit, abor Diactrous, serim posterieur l'examen. L'évienneme dont il s'agit, abor Diactrous, serim posterieur de la document que nous publicon est de 1463; il reidat l'auchieurent du roi d'Écouse, et nous donne pleire conflace en Buchana.

Voy. ci-après, p. 172, note 1.
 Galloway.

<sup>4.</sup> O.L.

Au regard des ambassadeurs d'Engleterre, certainement ilz ne fauront point d'estre cy à toutte haste.

Mon tres honnouré et redoubté Seigneur, ce sont toutes les nouvelles que ledit Colin m'a dictes. Se autres choses sourvient de nouvel, je le vous feray savoir à toutes diligence. Ce set Dieu, qui vous doinst ce que vosite noble cuer desire.

Escript à Boulloingne, ce samedy matin, xv\* jour de juillet 1463.

Vostre tres humble serviteur,

CRAN.

A mon tres-honnouré et redoubté Seigneur mons' le conte de Porcian et de Guisnes.

Au dos: « Copies des lettres de Philippe de Cran à mons' de Crouy, du xv jour de juillet 1463. — Receu à Orguil, le xvvi jour de juillet mil un' LXIII. » (Bib. imp., Mss., Fonds Baluze, N' 9037, fol. 182.)

III bis.

(Voy. t. II, page 2891.)

Instructions a messsie Guillaume, seigneur de

- Comme il n'y a dans le texte aucune indication de renvoi à cette Pièce, nons croyons utile de transcrire ici le passage précis anquel elle se rapporte:
- « En ceste mesmes nuit, doncques, la royne et les siens, zians tronssé tout leur baguage portatif, se partirent en grant haste de la cité d'Yore; si s'eusuyrent en Escoce, »
  - 2. Cette pièce révèle plasieurs faits curieux. Celai qui concerne le

MENYPENY' DE CE QU'IL A A DIRE A TRES HAULT, TRES PUISSANT ET TRES CRESTIEN PRINCE LE ROY DE FRANCE DE PAR L'EVESQUE DE SAINT ANDRIEU' EN ESCOSSE.

. Et premierement.

Premierement, à luy presenter les lettres du roy, mon souverain seigneur et les miennes, avecques les salutations et recommandacions acoustumez.

Item. En apres luy remonstrer et exposer comment mon cousin, le Prevost de Saint Andrieu\*, et Vermandoiz le Heurault furent par sa haultesse envoiez par devers moy, à Bruges\* en Flandres, avecques certaines lettres et charges de tres noble et glorieuse memoire

passage de Hani VI en Écose nous a déterminé à l'insérre les 'hais, outre l'importance de ce rassignement qui nous parist voir échapé à la phapart des historiers, ces instructions sont toutes, par elle-sa-fres, d'un très-grand intérré pour l'histoire, énaises qu'elles sont de l'homsé le plas émisent de l'Écoses à cette époque, et dout la vérseités se peut étre mise en doute. Sa haute missance, son intégrité, as produces, soft habileté et sa sagues à dirigre les affires de gouvernourel, joint à a charité chrétiense, fout de la l'homse le plus accepighi. Les histories faccordent à d'en que sa mort fest un deuil giráral pour l'Écose.

 William Monypenny, créé lord Monypenny le 1er mai 1450, mort vers 1464. (Douglas, Poerage of Scotland, 487.)

3. June Kunnch, the de Junes Kunnch, et de Marié Streut, fille du cel d'Esses Robert III; promu neigre d'Embelde et 1488 et transfèré à l'évébré de Sinis-Andrews en 1489; nomme chanceire d'Écones en 1444. Consultée de Soujes III, if fin nommé, après la nor de ce dernier, un des régents du royames durant la minopité de Juneus III. Poulgare d'appliegé de Soule-Surver à Souis-Andrews, il le dons richement Mort à l'û mit 1460, il înt enteré dans la chapelle de sun collège, (Douzus, Pureu, qu'és collands, 433.)

2. John Kennedy. (PINERRTON, I, 242.)

8. L'esque, nomme chef d'une ambassade que le roy d'Écose en voyait en Fance en 1460, afia de ératendre avec les avoyés du roi de Danemark, au sujet d'une contretation entre ces deux princes, et dont Carles VIII d'excij d'ere le jage, tomba sulade à Bregres, syant en sa posession le doplicata original des conventions, dont les Danois ne purent produire la copie. (In., 18., 283).

le feu roy, son progeniteur, que Dieu absoille, en moy exhortant que, toutes aultres choses delaissees, je m'en alasse en Escosse pour tenir la main et aider au roy Henry', son cousin: à laquelle exhortseion et charge j'estope prest de obeyr, en espoir d'estre tousjours, de plus en plus, en sa bonne grace, comme ma parfaite fiance estoit d'avoir esté, s'il eust gueres vesti.

Item. Pour luy remonstrer comment, après que je feuz arrivé ou dit royaulme d'Escosse, je trouvay une grant división ou dit pays mise par la royne, que Dieu pardoint, par laquelle il en vint une grant discencioné, entre ladite royne ét moy, et grant apparance d'occision de noz parens et amis de chacune part et, et en obstant, je me gouvernay bien parciement pour luy complaire, en entencion de tirer son eouraige à l'aide du dit roi Henry, si comme je feix, en tant que je la tratroye à faire fiansailles entre sa fille ét le filz du dit roy Henry, le prince de Galles, contre la culentégraus, de tous les grans sejecurs du royaulme, lesquelx disoient que, pour complaire au dit roy de Prance, j'estoy te taillé de mectre le dit royaulme d'Escosse en pérdicion.

<sup>1.</sup> Henri VI.

<sup>2.</sup> Crost a niệt de la régapez. Jacques II vesaid de moniri (3 hoất 1460) Bachama, lên plart-le cette d'uvion (X1, 6.47), est accusé par Finkerton (4, 247, note 3) d'arois inventé nue fisible pour servire la ficience de Marry contre Marie de Ouddres, et mérite en ceta, ajonte-t-il, met sériere réposibilent, oc. Ce denné nit, reconte per celti qui a été am des printipaxa acteurs dans ces dissentions, est encore une firevie irrâpable de la vireit de Bachama. Des historieras a tiense sur les troubles de la régence. Pinkerton dit (m, ib., 247) que le commancement est est na peco houre.

<sup>3.</sup> Marie de Gueldres, mariée en 1449, morte le 16 novembre 1463. 4. Marie, mariée 1º au lord Boyd, et 2º an lord Hamilton.

Item. En apres, la royne fut conseillee, par aucuns qui estoient contraires au dit roy Henry, de mener le rov son filz devers les marches d'Escosse; et ilecques vindrent au devant d'eulx, le conte de Warwyk' et plusieurs autres seigneurs du conseil du roy Edouart, lesquelx communiquerent ensemble pour avoir longues treves et de faire doubles aliances et amitiez. Sur lesquelles choses ilz eurent advis à delayer leur conclusions jusques apres le prochain parlement, lequel fut ordonné estre tenu à Sterling, comme il a esté. Et illecques tous les seigneurs furent d'accord de tenir la dite journee, parmy ce, toutesvoves, que je alasse avecques eulx en personne. Et aussi les Angloys disoient que, si je n'y aloye, ilz ne vendroient jà à la dite journee; à laquelle je reffusay expressement d'aler : et, par ainsi , faillit leurs dictes assemblees.

Item. Et bien tost apres furent envoiez troys ou quatre chevaliers d'Angleterre en Escoce, pour cuider trouver, par soutilles persuasions, aultres convencions et appoinctemens pour parvenir à la fin qu'ilz desiroient: toutes lesquelles choses je feis rompre et mectre au neant, comme devant.

Item. Et tantost apres le tres crestien roy, qui à present est, envoya ses lectres exhortatoirés à mon souvérain seigneur et à moy, pour assister au dit roy Henry

<sup>1.</sup> Jacques III, mort en juin 1488.

<sup>2.</sup> En avril 1482, selon Wyrcestre (483), Warwick récountra Marie Dumfries, pour offaires de mariege. Finhecton dit (1, 281) que Warwick avait artiliceusement détaché Marie de la cause de Henri VI, en lui proposant d'épéuser le néouveau monarque anglais, et que la reine avait été mémé à Carliele pour avancer les négociations.

son cousin, comme dit est, avecques aultres ses lettres comment il assistoit au dit roy Henry en toute puissance, avecques tous ses subgetz et amis, en faisant faire inhibicion à tous ceulx de son royaume que homme ne feust si hardy d'avoir communicacion avecques ceulx du party dudit roy Edouart, ne de iaire marchandises avecques eulx, ne aucune aultre conversacion, avecques plusieurs aultres articles, bien favorarables pour le dit roy Henry, contenuz en ses dites lettres.

Item. Et, peu de temps apres, vint le conte de Maulevier, qui aporta à mon dit souverain seigneur pareilles lettres closes et patentes, de par le dit tres crestien prince, avecques tres cordiale recommandacion et creance : lesquelles lectres, comme disoit le dit seigneiur de Maulevrier, estoient proclamees en France publicquement, par son de trompe, en plusieurs bonnes villes, citezet pors de son royaume. Lesquelles lectres, et la publicacion d'icelles, me causoient de plus en plus de montrer ma bonne voulenté au dit roy Henry, son coussin.

Item. Et quant la dite royne et les seigneurs de ce royaume virent que le dit tres crestien roy de France

<sup>4.</sup> Chastelliai (219) cite cette partie de Pordonanace same na donner la date : a De garrer avoit (Locia) XI) a nulluy, for a tra trallement que lai meisme s'en balli an roy Edonart auquel il fit ceire et palhier a ben de trompe par tout son realme inminité mortelle; est que nuls, nur painede mort, de ceux de son realme, communicassent na en marchandica me ne alterment avec la naglair de partie du diet Edonart. La Counte de Maulerviré faunt porteur de semblable lettre pour le roi d'Écones, pe partie en rentret a ce primer qu'après le mois d'ectobre 1462, car ce fut à cette époque qua la reiue Marquerite revint en Angleterre accompagnée de es ségenre. (Lacasan, 11, 358.)

ne mist point à execution sa dite proclamacion pour le dit roy Heury, comme ses dites lettres portoient, leurs coursiges se refroydirent et leur bon vouloir se changa, et se mirent à complaire au dit roy Edouart et à ceur de son party, voyant qu'il prospera de jour en jour en son fait, et l'aultre n'avoit point de aide ne confort, fors que, tant seulement, le royaume d'Escoce. Par quoy le dit roy Henry et son conseil se doubtoient à demourer si pres des Marches, comme à Edembourgh', paour que les Anglois et aucums Escossoys, qui mieulx aymoient le party contraire que luy, ne feissent aucune convencion ou prejudice de luy et de son beau filz, le Prince. Par quoy il desiroit, pour la seuret de sa personne, venir en ma place de Saint Andry, là où il fut bier recueilly, selon ma petite puissance, et?

<sup>1.</sup> William Maidand (II, 634) dit qu'après la perte de la brault de de Tewton, Henri VI, sa femme et un fils réaliurent, et geneires Berévick, puis à Élimbourg, où ce maihenreux prince trouvs un asile passe norable. James Kennecky, éréque de Saint-Anqueve, fut ils promiss laquetle le roi fugirif fut le plus redevable en cette occasion, par l'influence de ce dignet et vénérable présit.

On peut voir, par la lettre qui suit, que le roi Henri VI stait à Édimbourg le 28 mars 1461, v. s.

<sup>«</sup> A tres hault et puissant prince nostre tres chier et tres amé cousir germain de France.

<sup>«</sup>Tees hauft et puissant Prince, tres chier et tres aisé coulti germain de Prauce, nons avons gith hime amplement informer par plusieurs foir que tousjours vous estes meantre nortre bon cousin et anny, et vous estes rousjours hieu encline en toutes les affaires d'évoises et la reconvrance de noutre dit royamme, à roy grans countz et despeus, tant de gras, d'argen comme antirement, dont tres fonça nous en reputons tenux à vous, comme antirement, dont tres fonça nous en reputons tenux à vous.

<sup>«</sup> Nous envoyons presentement par devers sous plusieurs de noz geus et ambaxadeurs, comine plus à plain porrez veoir par noz autres lettres que vous rescripvous entre lesqueix noz gens et ambaxadeurs y est nostre amé et feal chancellier Jehan Fortescu, chevalier, auquel sommes fort atenuz,

bien reconforté, tant dedens, comme de luy prester or et argent monnoyé et a monnoyer, et aultres choses à luy necessaires, en luy faisant aussi bonne chiere comme je luy ay sceu ne peu faire : et d'illecques le convoyay en une aultre de mes places sur la

car à ses despens nons a tousjours entretenn nostre estat et fait plusieurs aultres services, dont luy sommes fort atennz. Pour lesquelles choses, tres hanlt et puissant Prince, tres chier et tres amé cousin, nous vons prions, tant et si affectueusement que plus povons que icellay nostre chancellier, en nostre faveur et prieres, vous vneillez favorablement traicter et luy secourir et aider comme à nostre propre personne en toutes les necessitez et affaires qu'il peut avoir, tant pour nous et noz affaires, comme pour luy mesmes, afin qu'il puisse congnoistre que noz prieres lny aieut prouffité en aucure maniere. Et quant Dieu plaira que nous aious la joissance et recouvrance de nostre dit royaume, nous ferons avecques vous en telle maniere que tonte vostre noble royalle Magesté n'ara jamais eause de s'en douloir : en vous priant que vueillez tousionrs de mieulx en mieulx continuer ainsi, comme bien y avons nostre singuliere et parfsite confiance, aidant le benoist filz de Dien, tres hault et puissant Prince, tres chier et tres amé consin, qu'il vous vueille avoir et tenir en sa saincte et benoiste garde.

« Donné à Edynburgh , le xxvue jour de mars.

Les lettre suivante , prise à la même sonrce , semble un appendice naturel à celle qu'on vient de lire.

# « Au Roy, nostre souverain seigneur.

« Notre souvenia Seigneur, nous nous recommandom à vourte bonne grace tant et il pris humblement comme plus porone. Et vans gluise savoir, notres ouvenia Seigneur, que au jourfuy so son entre pae nous l'un de Rouge, le cesa de l'authentée et mouire delant Foresca, de la conte ville de Rouge, le cesa de l'authentée et mouire delant Foresca, derreit sous, et nous ent renounté que, de par le dit rey Henry, il ter-derreit sous, et nous ent renounté que, de par le dit rey Henry, il ter-derreit sous et nous ent renounté que, de par le dit rey Henry à tout se soulée de la confédere de coujé general d'alter et voir par vou pus, qu'il vous peut et correr en la faveur duit trey Henry à tous es subjet exans son party; mais, pour ce qu'ils avoient seu, enh estaus en Flainer, la défense generalle faite aux Aughois de non ent touveré en

mer, et de là le transmis seurement en son royaume. Et tout ce luy feys, pour l'onneur du dit tres crestien roy de France et pour luy complaire, lequel m'avoit sur ce tres gracieusement escript et requis, et si,

vostre royanme sans avoir saufconduit, ils estoient tournez devers monseigneur de Charolois, qui leur avoit octroyer, pour leur seurté, certaines lettres requisitoires à tous voz justiciers et lieutenans, lesquelles ilz nous monstrerent, ensemble unes lettres missives que nous escripvoit en leur faveur mon dit seigneur de Charolois, pour les laisser passer, ainsi que porez veoir, se c'est vostre bon plaisir, par icelles lettres missives et mesmes par double des lettres requisitoires de mon dit seigneur de Charolois, cy dedens encloses; et nous requeroient de seurté de aler devers vous, disans qu'ilz avoient lettres que mon dit seigneur de Charolois vous escripvoit pour leur fait. Sur quoy, Sire, apres que avons dehatu la matere avec aucuns de vostre conseil estans par decà, avons remonstré an dit conte et chancellier que, an regard de la deffense qui faite avoit esté, elle estoit generalle pour tons les Auglois, tant de cenix du costé du roy Henry, que de l'autre part, par complaintes qui vous avoient esté faites des inconveniens qui estoient advenus et povoient advenir à voz subgiez par courses et pilleries, pour raison de la frequentacion que avoient ene par deca ceulx du party dudit roy Henry, dont aucems s'estoient tournez de l'autre costé, et pour antres causes qui à ce vous avoient men : c puis que ainsi estoit que la deffence avoit esté faite, et par cry publique, que à nous n'estoit pas de y toucher; mais, tontes voys, que, consideré leur cas et qu'ilz affermoient aler devers vons, et anssi qu'ilz disoient porter lettres de mon dit seigneur de Charolois, ne leur donnerions ancun empeschement, et advisassent à ce qu'ilz avoient à faire. Par quoy, Sire, ilz ont prins le chemin pour tirer devers vous, comme ilz dient : et, pour ces causes, envoyous ce message en toute diligence devers vous, afin que en soiez adverty avant leur venne, en ensnivant ce qu'il vous a pleu nous escripre et commander, de vons advertir tousjours de ce qui surviendroit des nouvelles des dits Anglois pour, ou surplus, ordonner vostre bon plaisir. Nostre souverain Seigneur, nous prions le benoist filz de Dien qu'il yous ait éu sa saincte garde, et vons doint tres bonne vic et longue, et acomplissement de voz tres nobles desirs.

e Escript à Rouen, le xime jour de juing (1462).

Vos tres humbles et tres oblissans subgiez et serviteurs,
 L'evesque de Saint Briene, Lonys d'Estouteville

et Jehan Arnoulfin. E. Picast. >

(16., id., fol. 177.)

savoye bien que le dit roy Henry n'avoit de quoy me recompenser.

Item. Et voyant par le dit roy Edouart la grand division qui estoit entre nous, s'efforsa de toute sa puissance de nous venir courir sus, pour nous cuider mectre en subjection, et, par especial, tous ceulx qui estoient amis et bien vueillans du dit roy Henry. Et, sur ce, envoya devant luy le traictre de Douglas1 a tout grant quantité de finance, pour recueillir et souldoyer gens de legier couraige, pres des marches; et lequel traictre, par aucuns moyens qu'il trouva et dons qu'il donna, assembla grant nombre de meschantes gens qui firent grant dommaige ou pays. Et si estoit bien taillé, à l'aide du dit roy Edouart et de son host, qui estoit pour icelle cause assemblé, d'avoir mis le royaume en voye de perdicion, mesmement veu et consideré le temps de l'aage du dit roy, mon dit souverain seigneur, et la division qui estoit ou dit royaume, se Dieu, de sa grace, n'y eust mis remede. Et tout ce mal et peril fut imputé sur moy, par quoy j'estoye bien taillé d'estre finablement destruit par les gens du pays, pour ce que j'estoye cause de l'interrupcion des journees devant dictes pour enfraindre les accords qui appoinctés estoient entre le royaume d'Escoce et le dit Edouart. Et, non obstant ce que n'estoye pas bien disposé en ma personne, ne accoustumé d'aler en guerre, encores me preparav y aler en personne, avecques mon souverain seigneur, à l'encontre du dit traictre, en grant dangier de noz personnes et de toute sa com-

<sup>1.</sup> James IXe du nom, comte de Douglas, mort le 15 avril 1488. (Douglas, Perage of Scotland, p. 188, 189.)

paignie, considerees les choses dessus dictes : et à la parfin, ainsi qu'il a pleu à Dieu, l'entreprinse du dit roy Edouart fut rompue, et le dit traictre rebouté, et justice faite de son frere et de plusieurs aultres ses complices.

Item, Et apres toutes ces choses, nous avons entendu comme le dit tres crestien roy de France avoit prins abstinence de guerre avecques ledit roy Edouart, sans ce que ce dit royaume y fust comprins en aucune maniere, de quoy tout le dit royaume en estoit bien esbay et esmervueillé, veu et consideré la division d'icelluy et le temps de l'aage du dit roy, comme dessus est dit, et aussi le grant dangier en quoy le dict royaume estoit en icelluy temps : par quoy il fut advisé et trouvé expedient que l'envoisse aucuns de mes gens especiaulx, comme de mon propre mouvement, et non point de par le roy ni le royaume, au conte de Warwyk, conduiseur dudit royaume d'Augleterre dessoubz le dit roy Edouart, pour trouver moyen avecques luy d'avoir treves et abstinance de guerre, Laquelle charge je accomply, et envoyay ang chevalier et ung escuier, lesquelx appoincterent et prindrent certaines abstinances pour aucuns temps, et jour mis

<sup>1.</sup> Les historieus ne fout nulle mention de cette prise d'arres d'Édouard IV contre le joure rei d'échoes, ni de la présence du conste de Douglas et de la juntier qui fot faite de son frère. Le conte n'en avait plan q'un seul a comment, nommé John lord Balvary, Cette entreprise n's pu avoir lieu que peu après le 15 juillet 1453, puisque, comme on le vin dans la Prèse quisdictaire III, le comme de Douglas mondi sière roit dans la Prèse quisdictaire III, le comme de Douglas mondi sière d'autre de la comme de la contra de la comme de la comm

Probablement la trêve du 27 octobre 1463. (RYMER, V, partie III. p. 117.)

pour faire assembler certain nombre de seigneurs, tant d'un cousté que d'aultre, pour eulx trouver et assembler en certain lieu et temps nommez ; c'est assavoir au Neufchastel, en Angleterre, le vi jour de mars1, au quel jour les Anglois faillirent de venir : et, ce non obstant, je renyovav les dessus dictes gens de rechief, de mon propre mouvement, par souffrance, toutesfoiz, de mon souverain seigneur, lesquelx alors appointerent ung jour non doutable, si comme j'espoir, là où certains seigneurs des dics deux royaumes se doyvent trouver et assembler, comme devant, audit lieu de Neufchastel le xxº jour d'avril prochain venant à laquelle journee au plaisir de Dieu; bon appoinctement se trouvera pour le bien des dics deux royaumes. Et, par adventure, aucuns moyens se trouveront pour avoir longue paix entre iceulx royaumes, comme expediant sera veu aux seigneurs qui envoiez seront de tous les dics deux coustez; car en verité de Dieu, le royaume a souvent esté mis en grand peril de perdicion, à l'occasion des guerres qui si longtemps ont duré entre les dics deux royaumes, ou temps passé, comme il peut aparoir par maintes raisons qui longues seroient à escripre.

Item. Et, finablement, pour remonster au dit tres crestien roy de France comme j'estoye serviteur de son feu progeniteur, à qui Dieu pardoint, de toute ma puissance; et, se je savoye que mon service luy feust agreable, tres voloniters et de bon cuer luy seroye, en pareille forme et maniere comme j'estoye à son dict feu

<sup>1.</sup> Cette date et celle qui suit prouvent évidemment que le prélat donna ces instructions entre le 6 mars 1463 (v. s.) et le 20 avril suivant (1464),

progeniteur ou mieulx, se mieulx povoye, et devant tous vivans, excepté mon dit souverain seigneur et le bien de son royaume; et quelque chose qu'il adviengne, je seray et suis tousjours de bon vouloir, et de toute ma puissance m'enploieray et tendray la main que les anciennes aliances des royaumes de France et d'Escoce soient inviolablement observez et gardez, devant toutes treves, confederacions et aliances qui se porroient jamaiz trouver entre les dicts royaumes d'Escoce et d'Augleterre, en suppliant et requerant sa haultesse et royale Magesté qu'il ne vueille pancer le contraire en moy, supposé que voulentiers je me voulsisse emploier à la bouter pour le bien et transquilité du dict royaume, dont je suis de la Maison descendu; car, quant le dict royaumese portera bien, le dict seigneur en ara plus d'amis et serviteurs, et quant il sera en tribulacion et adversitez, ceulx du dict royaume ne luy pourroient si bonnement faire service comme leurs ancestres ont fait à ses progeniteurs roys de France. pour le temps passé, ne comme lui feroient de leurs propres couraiges, voulentiers et de toute leur puissance, quant il ara besoing d'eulx. Et, par ainsi, je repute sa haultesse ayant grant tresor en ce royaume des loyaulx couraiges des gens, se sa haultesse le voulsist bien considerer, si comme je croye fermement, sans doubte, que sa prudence et discrecion le saura mieulx considerer que je ne sauroye deviser.

(Bib. imp., Mss., Fonds Baluze, nº 9987, fol. 19 rect. — 21 verso.)

## ıν

(Voy. t. II, page 316, note 2.)

Nos Margareta, regina Anglie, fatemur nos recepisse ab illustrissimo et serenissimo principe cognato nostro germano Francie Ludovico viginti milia libras turonensis monete nunc currentis in Francia, ad quorum viginti milium librarum turonensium solucionem, virtute commissionis et potestatis nobis date a serenissimo principe domino meo rege Anglie, obligamus dicto cognato nostro, per expressum, villam et castrum Calesie sub forma que sequitur, videlicet : Quod quam cito dictus Dominus meus rex Anglie recuperaverit antedictam villam et castrum Calesie, vel aliquis de suis pro eo et in ejus nomine ea recuperaverit, Dominus meus antedictus constituet ibi predilectum fratrem nostrum Jasperem, comitem Pembrochie, vel dilectum consanguineum nostrum Johannem de Foix, comitem de Hendâle, in capitaneum, qui jurabit et promittet reddere, tradere et deliberare antedicta villam et castrum Calesie in manus illustrissimi principis cognati nostri Francie antedicti, vel in manus suorum commissariorum infra annum ex tunc venturum, vel alias reddere et restituere eidem consanguineo nostro Francie antedicto predictam summam viginti milium librarum infra annum prédictum. Ita tamen quod si dicta summa viginti milium librarum non fuerit predicto cognato nostro Francie infra annum, ut premittitur, soluta, obligamus nos per presentes, et in vim prefate nostre commissionis facere tradi et deliberari predicto cognato nostro villam et castrum Calesie antedicta: cum hoc quod idem cognatus noster solvat domino nostro regi Anglie antedicto quadraginta milia scutorum ultra viginti milia libras prenominatas. Ac eciam promittimus per presentes quod dominus meus rex Anglie antedictus obligabit seipsum ad omnia premissa ut premittitur ohservanda, et super hiis deliberare faciemus litteras convenientes in manus comitis de Maulevrier, vel alicujus alterius persone, ad complacenciam dicti cognati nostri, apud Dominum meum antedictum pro ea re transmittende. In cujus rei testimonium signetum meum presentibus manu nostra propria subscriptis apposuimus.

Datum apud Caynonem, xxiij die mensis Junii, anno Domini millesimo cccc<sup>me</sup> Lxii<sup>o</sup> et regni Domini mei antedicti quadragesimo.

MARGUERTE. Manfeld.

12

Sceau en cire rouge sur simple queue.

(Archives impériales, Tuéson des Chartes, J. 648, nº 2.)

#### V

(Voy. t. II, pages 316-3171.)

COPPIR DES INSTRUCTIONS BAILLÉES (déchiré) A MESSIRE
COUSSINCT (déchiré) ET AUTRES ARTICLES DONT (déchiré) CHARGE OULTRE SES DITES INSTRUCTIONS.

Oultre mes instructions. Pour ce que la royne d'Angleterre avoit escript plusieurs lettres au roy Henry et à ceults de son conseil, les uns par ung nommé Jehan Bron, et les autres par ung nommé Willem Bacquier, qui fut au duc de Xestre, lesquelles lettres contenoient, entre autres choses, qu'elle avoit eu de bonnes nouvelles du duc de Bretaigne et de monseigneur de

<sup>1.</sup> Voici le passage des Cronieques auquel la présente pièce justificative serattache :

t Donoques, on mois d'assant de l'an axun, le voy Loy de l'érance, voissis a coussie, la royse Margaerite, e atre venue devere luy en si porve estat... ilsy fist délivrer deux mille combatans de bonne estoffe, desquele il list capitaine messir Pierre de l'irey... Il s'y ports ai seguenti que à ous commencement qu'il fui entrer en Engleterre, il y concepita plates plates l'aites qu'estem secons du dus de Soubrewer, des l'estemp alters, l'esquelle il list, questrus secons du dus de Soubrewer, d'Escone, qui enamble se devoient joindre avec la dite troyne et les François, 2.

<sup>2.</sup> Guillaume II Cousinot, seigneur de Montrenil, chambellan de Louis XI, seit employé successivement par ce prince daus toutes les affaires ardnes de son règne, il accomplit également an déhors diverses ambassades. 3 Il mourat en 1448, IM, YALLER DE VISTIFILE, Chronique de la Pueclle, p. 22-32.) Il fut fait chevalier en 1449, à la prise de Rouen, et bailly de cette ville. (MARTIEU PÉROCHEY, X, 1900 et 204.)

Charolois, et qu'ilz estoient tout ung ensemble, et tous fermez et joings pour secourir le roy Henry en tout ce qu'il leur seroit possible : et avec ce, estoit venu devers le dit roy Henry ung nommé Preston. qui demeure avec mon dit seigneur de Charollois. lequel lui avoit apporté lettres du dit mon dit seigneur de Charolois, bien gracieuses et confortatives, avec creance de bouche pour lui donner toute l'esperance qu'il estoit possible taut de secours et aide que de bon vouloir qu'il avoit à luy; et qu'il tendroit tousjours son parti sans varier. Et aussi il estoit venu ung navire de Bretaigne à Quicombri', en Escosse, duquel les Bretons qui estoient dedens, en disoient autant touchant Bretaigne, et qu'ilz avoient charge, de par le duc, de bailler au dit roy Henri tout ce qu'il leur demanderoient de leur marchandise, il fut advisé par le dit roy Henri et ceulx de son conseil que, apres ce que l'aurois esté devers le roy, je m'en iroye devers la dite royne d'Angleterre pour ces matières, et lui declaireroie l'estat d'Angleterre et ce que monseigneur de Sombresset avoit rapporté; c'est assavoir qu'il avoit le serment et scellé de xvn hommes de Galles des plus grans qui feussent ou pays, lesqueix il nomma au roy Henri, et pareillement luy nomma plusieurs autres qui sont devers le West et devers le Su, qui semblablement estoient tous joings et fermez ensemble pour icellui roy Henry. Et, à ceste cause, avoye charge de dire à la dite reyne d'Angleterre que, en entretenant les choses qui estoient entre elle et les dits duc de Bretaigne et monseigneur

<sup>1.</sup> Kirkudbright.

de Charrollois, elle voulsist tendre à troys fins cy apres declairees.

La premiere, qu'il y eust bonne amour et bonne eliance entre les dits duc de Bretaigne et monseigneur de Charollois; et que par vertu du povoir que la dite royne d'Angleterre avoit elle y comprensist le dit roy Henry, se jà ne l'avoit fait, en telle forme et maniere comme elle adviseroit à faire pour le mieuk, et qu'elle en baillast telles seurtez comme les autres voudroiest avoir; et le dit roy Henri les ratiffieroit.

La seconde fin à quoy la dite royne d'Angleterre devoit tendre, estoit que icelle dame trouvast fasson, par le moien du roy de Secille et des dist duc de Bretaigne et monseigneur de Charollois, que tous les seigneurs de France voulsissent supplier au roy qu'il ne prensist aucunes treves ne appoinctement avec le roy Edouart.

La tierce fin estoit que la dite dame trouvast moien avec mon dit seigneur de Charolloys qu'il envoiast aucun-secours à Bambourg' d'artillerie ou de vitailles, et que le roy de Secille y envoiast des canomiers et des culuvrynes, et avec ce que icelle dame trouvast quelque fasson pour avoir ung peu d'argent pour entretenir ceulx qui estolent au dit de Bambourg et es autres places.

Et, d'autre part, que la dite dame envoiast devers le duc de Bretaigne, et que moy mesmes y vousisse aller pour ceste cause : c'est assavoir pour trouver maniere

<sup>1.</sup> Cette place fut rendue par le duc de Somerset, le 24 décembre 1463. Voy. ci-dessus, tome II, p. 287, note 1.

qu'il envoiast en Galles mons de Pennebrok ; avec quelque armee, et ne fust elle ores que de mille ou v'hommes, et que en faisant ces choese et domant à faire au roy Edouart par les deux boutz du royaume, avec les faveurs que le dit roy Henry ne faisoit dedans le dit royaume, le dit roy Henry ne faisoit point de doubte que le peuple ne se levast de tous coteze et qu'il ne le remist sus ainsi qu'il estoit auparavant; et avoit ferme esperance le dit roy Henry, veu ainsi que lui avoit esté mandé auparavant, que le dit duc de Bretaigne feroit pour luy ce que dessus est dit, et toutes choese qui luy seroient possibles, et en ce ne meetoti aucune d'iffeuté'.

(Bibl. imp., Mss., fonds Baluze, nº 90371, fol. 184.)

1. En 1462, le comte de Pembroke était en Irlande, essayant de proeurer assistance à Henri VI. (Fenn's letters, t. I, 266, note.)

2. Cette pièce ne porte ancune date; mais, selon toute apparence, ces instructions doivent avoir été données durant le court séjonr que la reine Marguerite fit en France; c'est-à-dire entre le 16 avril 1461 (v. s.), et le mois d'octobre 1462. (Pinkearon, I, 249, 250.)

Le 16 noût 1482, Louis XI écrivait au vicomte de Routstudemer, c «Comme pais régence», par certains appointements faits entre nous, d'une part, et tres haute et puissante princesse noure tres cherre et res men countie la royse d'Angleterre, pour en an nou flet erba une et puisporter et favoriser la part de nou dits counis et cousies à l'encourte de Edonard de la Marthe, subject rebelle et desobiessant exers noure dit cousie, soy efforeant de luy oster sa seigneurie, pour la recouvrance de leguelea noure fiele cousie es soit disquese évan rétourer d'eres nou fit espont se grasde difigence, pour le passage de lapselle, et de sa compagie, nous vois mandons que vous routs tramporires par tous les ports maistres de avrice que ils vous haillent les navires que leur requerres, et à tous matoite et mariners que les vous haillent les navires que leur requerres, et à tous matoite et mariners que lis vous haillent les navires que leur requerres,

« Donné à Rouen , le 16 d'aoust 1462. » (LENGLET, 11, 373.)

## VΙ

(Voy. t. II, pages 310-3191.)

« Mon souverain Seigneur, tant et si humblement que plus puis je me recommande à vostre honne noble grace. Et vous soit plaisir de scavoir, mon souverain Seigneur, que, depuis mes dernieres lettres que vous ay envoyees, j'ay esté à Guisnes devers Richart Witel pour oyr de toutes nouvelles touchant les maieres que scavez: duquel, obstant l'atente de monseigneur de Lannoy en Angleterre, lequel passa la mer le xvii jour de ce mois, je n'ay peu riens scavoir de luy sinon ce qu'il vous pourra apparoir par une lettre que M' de Warvich luy a rescriptes que vous envoie, ensemble la copie d'icelles translatés d'anglois en franchois de la main dudit Richart Witel, cy dedans enclose. Outre plus, m'a dit le dit Witel vous dire et avertir les novelles oui s'ensuit.

Premier, que l'ambassade d'Espagne qui estoit nagueres partie de devers le roy d'Angleterre, est retournee par devers luy.

<sup>1.</sup> La pièce se rapporte au passage suivant des Cronieques :

Item. Est le roy d'Angleterre deliberé, ces Pasques passes ou tost apres, aler mettre le siege devant Bandebourg' où est le roy Henry, et deux autres places de son obeissance.

Item. Est le peuple d'Angleterre mal content de ce que ung nommé Pierre Cousinot, qui est vostre subget et de vostre royaume est au dit lieu de Bandebourg à l'aide et tenant le party du dit roy Henry.

Item. Est conclud que monseigueur le chancellier d'Angleterre vendra sans quelque faulte à la convention qui se doit tenir pour l'apaisement des différens, combien que le dit Witel m'a dit que M. de Lannoy pourra si bien besoguer par de la qui ne sera besoine de tenir la dite journee.

Item. M'a monstré le dit Witel unes lettres qu'il vous a pleu luy envoier touchant ung nommé maistre Estienne, nagueres detenu prisonnier au dit fiéu de Guisnes, et, avec ce, la deposition par luy faite sur plusieurs poins et articles qu'il dit avoir esté interrogié, luy estant au dit lieu de Guisnes; par le dit Witel, dont le contenu en icelle : il se donné grant merveilles, et m'a chargié vous dire qui véret besoing que de ceste matiere en escripviez au roy d'Angleterre pour l'excusation des charges baillees par ledit maistre Estienne, et congnoist bien que ce ne sont que menchounes et choses controuvees, en quoy faisans semble audit Witel que icelluy maistre Estienne est digne de grant pugnition.

D'autre part, mais je n'ay point charge du dit Witel

<sup>1.</sup> Bamborough fut reprise le 25 avril 1464 par le comte de Warwick. (Lengard, II, 560, 561.)

le vous dire, moy estant au dit Guisnes, auquel lieu j'ay sejourné sept ou huit jours, sont venus aucuns de Calais pour deviser et composer à y faire deux boeuvres pour la fortification de la dite place, à la facon desquels l'on besongne journellement à grant diligence. Et si a aussi nouvellement venu es dits lieux de Calais et de Guisnes beaucoup de menu artillerie. comme ceux de la place m'ont dit; font aussi grant provision de bled, doubtant avoir le siege, les treves passees, dont ils voudroient bien estre assourez du contraire; car ils dient qu'ils n'ont, quant à present, que deux chiefs en Angleterre, dont M' de Warwich en est l'un, et le second ay oublié le nom. Et, pour leur donner bon couraige, leur respondeis que le cas advienne qu'ils ne se scaueront où bouter; car, de prime face, vous avez vos garnisons à Gravelines, à Ardre, à le Montoire, à Fresnes, à Hardenthun et à Boulongne, qui sont toutes places voisines et frontieres de leur pays, dont ils ne furent gueres joyeux, et, au propos, me respondirent ung mot que ne vous puis dire sinon de bouche : ce que feray moi estre par devers vous.

Item. Se sont partis, jusques au nombre de xxx ou xx hommes de guerre de, la garnison de la dite ville de Calais, et s'en vont, tant soubz M' le Bastard comme autrement, sur le Tarcq!

Item. Quant au Besgue de Bizemont, il se tient en un village qui s'appelle la Rouge Moustier, à une

e Au dit an soixante quatre, le vingt uniesme jour de mai, Antoine, bastard de Bourgogne..., accompagnié de..., se partirent du dit lieu (de l'Eucluse) et singlerent en mer sur les ennemis de la foi chrestienne... (Ducanaco, XIV, 341.)

lieue de Guines, qui est terre Englesse, et d'illec ne se part, pour doubte d'estre aprehendé, et se garde fort, car, à ce que j'ay peu scavoir, il est assez adverty.

Item. Je vous envoye ung advis dont il vous pleut moy chargier, vous estans à Saint Riquier<sup>1</sup>, pour instituer et faire acheter en vostre pays de Picardie.

Mon souvain Seigneur, j'ay esté adverty que M' d'Auxy vous a demandé, ou a intention de demander, vostre hostel en ceste ville d'Abbeville, qui est le lieu ouquel, a cent ans, vos receveurs de ceste vostre conté ont accoustumé faire leur residence, et à ceste cause s'appelle Hostel de la recepte, ouquel mes predecesseurs en office ont demouré et demeurent quant à present, et en icelluy ont eu et ay aussi en garde tout le tresor des chartres et registres de vostre dit comté de Pontieu, vons suppliant, en toute humilité, mon souverain Seigneur, me entretenir en mes droits, libertés et franchises qui appartiennent à mon dit office, selon la fourme et teneur de mes lettres de receveur, à cause de mon estat de vostre officier et receveur de vostre dit comté. Et combien que mon dit s' d'Auxy ait par cy devant tenu la dite maison, toutesfois il en rendoit à mes dits predecesseurs, chacun an, par manière de louage, xx ou xxv frans, dont messeigneurs de vos finances sont bien du tout advertis, consideré aussi les grands ouvrages et mises que ay faites à reparer et remêttre à point le dit hostel. Si vous supplie de rechief, mon souverain Seigneur, attendu ce que dit est, moy avoir en

<sup>1.</sup> Louis XI était dans cette ville le 19 décembre précédent, 1483. Il s'agit ici du rachat des villes de la Somme.

ceste partie pour recommandé, et moy commander vos hauts et nobles plaisirs pour les faire et accomplir à mon povre et petit povoir, comme faire doy, à l'aide de Nostre Seigneur, ouquel je prie, mon souverain Seigneur, qu'il vous doint entier accomplissement de vos desirs.

Escript en vostre ville d'Abbeville, le dernier jour de mars (1463)<sup>1</sup>.

Le dit Richart Witel m'a chargié, apres ce que aurez veues les lettres de mon dit seigneur de Warwich, de les luy reporter ou envoyer. »

(Bib. imp., Mss., Suppl. fr., n° 2875", pièce 188. LEGRAND, t. XII.)

## VII

(Voy. t. II, page 344, note 2.)

Lettre de William Menypeny\*, ambassadeur de France auprès d'Edouard, au roi Louis XI.

« Sire, maistre Robert Neuville et moy primes terre à Sandevic en Angleterre le jeudy devant Noel, car le

1. En 1464, le premier jour de l'année tombait le 1er avril.

<sup>2.</sup> Divera actos et quitances existant au Cabinet génélogique de la Bibliothèque impériale nous montrer Goillaume de Merapena yssensiement qualifié (15 juillet-20 octobre 1430) écuyer d'écurie de 1009, fils du roy de France, daubhio de Vinancius, 160 mars 1436-16 juavier 1437) écesalier, conseiller et chambellan du Roi, seigneur de de Cangersaubt; (10 octobre 1473) sécéchal de Xaintouge aus lieu de Patris Foucard, decedie ; 124 justices 1473) eigneur de Mempremay, de

vent nous estoit sy fort contraire que nous ne pouvions aller par mer, là où estoit monseigneur de

Concressault et d'Aubin, vicomte d'Anville. Une quittance de ses gages ponr l'office de sénéchal de Saintonge est datée du 22 novembre 1479. C'est le dernier document dans lequel nous apparaisse son nom.

Nous croyons ntile de rapporter en son entier l'acte suivant, dans lequel sont vidimées des lettres patentes du roi Charles VII relatives an seigneur de Concressault.

A tous coult qui ces presentes lettres verrous, Olivier Sainton, garde du seel rovait establi et dout l'on me aux contrate a la ville, shatellenie et ressort de Tours, salut, Savoir faitons que les nottaires ey dessonhier cerripts conso et cerriffée, doube leure saing manarde, avoir au jour d'uy ven, tenn, leu de most à mot et diligement repardé unes lettres quarattes du roy noters sire, seclles en simple quene et circ james, avec une auxeb de Mescigneurs les generants consoillers sur le fait et gon-remencé de toutes es finances stated à saudies lettres coult l'un de leurs signet en circ vermeille, feelles lettres et atache saines et entires en seel et escripture, d'apsendles absorbes et aux et est exterior, d'apsendle solutions lettres et atache saines et entires en seel et escripture, d'apsendle solutions lettres et auxelle saines et entires en seel et escripture, d'apsendle solutions lettres et auxelle saines et entires en seel et escripture, d'apsendle solutions lettres et auxelle saines et entires en seel et escripture, d'apsendle solutions lettres et auxelle saines et entires en seel et escripture, d'apsendle solutions et se saines et autres en seel et escripture, d'apsendle solutions et se se server a causer seul.

« Charles, par la grace de Dieu, roy de France, à noz amez et feaulx les generaulx conseilliers par nons ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, saint et dilection. Nostre amé et feal conseillier et chambellam Gnillanme de Menypegny, chevalier, seigneur de Congressault, nons a fait remonstrer que puis aneuns ans en ca il fut par nous envoyé avec autres noz conseilliers on pais et royanme d'Escosse pour certaines grans matieres qui tres grandement tonchoient le bien de nostre royaume et de la chose publique d'icelluy, au retour duquel voyage ilz furent par certain graut orage de vent et par la tourmente de la mer portés sur la coste d'Angleterre, et illec rompi leur navire et perdirent tous leurs biens, et avec ce furent prins et emprisonnés par poz anciens ennemis et adversaires les Angloys et par eulx longuement detenuz et mis à tres grandes et excessives finances, et mesmement nostre dit conseillier exposant, pour laquelle païer il a employé tont le sien, et, ce non obstant, n'y a peu fournir, mais en doit encores grant somme de reste, ponr seureté de laquelle il a baillés certains ostalges entre les mains desdits Angloys, qui y ont jà longuement demouré à sa tres grant charge et despence, et ne hiv seroit bonnement possible de païer sadicte finance ne de tirer sesdits ostaiges sans nostre aide, ainsy qu'il nous a fait dire et remonstrer, requerant humblement que attendu qu'il estoit allé oudit voyage par nostre ordounance et commandement et pour le bien de la chose publique de nostre royaume, et que, se il n'avoit surce aide de nons, il serait contraint à retourner tenir prison en Engleterre et illec finer ses Varvic; et, de là, primes notre chemin jusques à Londres, où nous trouvasmes le conseil de mon dit

jours en povretté et misere, il nous plaise sur ce lny impartir nostre grace. Pour ce est il que Nous, ces choses considerees, bien recors dudit voyage fait par ledit exposant oudit royanme d'Escosse, qui fut par nostre ordonnance, et pour le hien de la chose publique de nostre dit royaume, considerant aussi que quant ancun de noz serviteurs a esté ou est prins par nosdiz ennemis, luy estant on service de la chose publique, est hien raisonnable chose que par nous luy soit aidié, audit sire de Congressault, pour ces canses et par l'adviz et deliberacion d'aucuns des gens de nostre conseil, avons donnee et dounons par ces presentes la somme de quatre mil escus d'or à present aians cours pour lny aidier à pairr sadiete finance et raencon et retirer sesdiz ostaiges des mains de nos ennemis les Auglois. à icelle somme de quatre mil escus d'or avoir et prendre par descharge du receveur general de noz finances en la maniere cy apres declairee, c'est assavoir sur chascun minot de sel qui sera vendn ès greniers à sel establis de par nous à Angiers, Saumur, Chinon, Tours, Blois, Orleans, Snlv. Gien , La Charité, Cosne, Nevers, Disise , Mente, Yenville, Chartres, Chasteandun et à Vendosme la somme de dix deniers tournois onltre nostre droit de gabele et eelui du marchant, et vonlons que le sel qui sera vendu esdiz greniers soit vendu à la dite creue, à commencer du jour que ces presentes seront mises à execucion insques an premier jour d'octobre prouchainement venant, et dudit premier jour d'octobre jusques en ung an apres ensuyvant, et avec ce semblable somme de dix deniers sur chascun minot de seel qui sera vendu en noz greniers de Normandie à eommencer du jour que expireront certaines noz lettres de certain octroy que avous fait pour pareille cause à nostre amé et feal conseillier Guillaurae Cousinot, chevalier, bailli de Ronen, sur le sel vendu en iers de Normandie jusques ad ce que ledit sire de Congressault soit entierement paré et parfourny de ladite somme de mu mil escus d'or, laquelle somme il aura et prendra par descharge de noz receveurs generaulx selon l'ordre de noz finances, c'est assayoir de ce qui se livrera sur lesdiz greniers de nostre pais de Normandie par descharge de nostre receveur general de Normendie, et ce qui se liefera es autres greniers dessus diz hors Normendie de maistre Matisieu Beadvallet, Sy vous mandons et enjoingnons par ces presentes que, en faisant nostre dit com lier exposant jonir et user de nostre present don et octroy, vous frictes vendre le sel esdiz greniers à ladite creue de dix deniers tonrnois oultre chascuu minot, et icelle crene bailler par les grenetiers desdiz greniers à nostre dit conseillier exposant en la maniere dessus desclairee, jusques à fin de paie de ladite somme de mim, escus : et pour ce qui sera beseigneur de Varvic, quy estoit là demouré pour entretenir ceulx de la citez, et estoit avecques eulx monsei-

soing sulfi exposus faire apparair de noutre presente volunit et cordonmance en chascus média grazieras, nous soulous que au vidinan dedicires presentes, fait sonhs sed royal, plaine foy nit adjoustee comme à ce presentes, fait sonhs sed royal, plaine foy nit adjoustee comme à ce mars, l'un de grace mil cocc cinquante et sia, vaux l'aspass, et de noutre y regule exxev. Ainsi gigle, par le roy, le duc de Bourbon, le conne de Disnoys, le sire de Lohnes, l'admiral, le sire de la Forest, maistre Pierre d'Oriole et autres presens. J. é la Lozux.

« Les generaulx conseilliers du roy nostre sire sur le fait et gouvernement de toutes ses finances, venes par nous les lettres dudit sire, ausquelles ces presentes sont atachees soubz l'un de noz signetz, par les quelles et pour les causes plus à plain contennes en icelles, ledit seigneur a donné à messire Guillaume de Menypegny, chevalier, sire de Congressault, la somme de quatre mil escus d'or à present aians cours pour lny aidier à paier sa finance et raencon qui luy convient paier aux Anglois, desquelz il fat prins prisonnier avec antres conscilliers du roy en retonrant de devers le roy d'Escosse, où ilz estoient allez par l'ordonnance dudit seigneur et anssy pour luy aider à retirer des mains desdiz Anglois certains ostages qui y sont pour luy, à icelle somme de quatre mil escus d'or avoir et praudre par descharge du receveur general de ses finances en la maniere cy apres declairee, c'est assavoir sur chascun minot de sel qui sera vendu ès greniers à sel establis de par icellui seigneur à Augiers, Sanmur, Chinon, Tonrs, Blois, Orleans, Suly, Gien, La Charité, Cosne, Nevers, Disise, Mente, Yenville, Chartres, Chasteaudun et à Vendosme la somme de dix deniers tournois oultre et pardessus le droit de gabele appartenant audit seigneur et cellui du marchant, à commencer du jour que lesdites lettres seront mises à excecucion jusques an premier jonr d'octobre prouchainement venant, et dudit premier jour d'octobre jusques à ung an apres en suyvaut, et avec ce semblable somme de dix deniers tournois sur chascun minot de sel qui sera vendn ès greniers dudit seigneur ou pais de Normendie à commancer du jour que expireront certaines autres lettres d'icellui seigneur de certain octroy par by fait pour pareille cause à messire Guillaume Cousinot, chevalier, bailli de Rouen, sur le sel vendn esdiz greniers de Normendie par descharge du receveur general dudit pais de Normendie; et ce qui se lievera ès autres greniers dessus diz hors Normendie de maistre Mathieu Beanvallet, consentous l'enterinement et accomplissement desdites lettres, en mandant aux grenetiers desdiz greniers dessusdiz que ladite creue ilz lievent et icelle baillent et delivrent audit seigneur de Congresgneur de Venloc et maistre Thomas Quent, lesquieulx nie demanderent se il estoit vray que l'ambassade de Bourgongne estoit allee devers vous et devers vostre frere et le duc. Je leur dit que ouy; quant j'avoye veu à Honnefleu messire Olivier de la Marche et d'autres du conseil dudit duc de Bourgongne. Ils me respondirent que c'estoient les meillieurs nouvelles qu'ils povoient avoir pour le bien de mon dit seigneur de Varvic, et aussy me conseilloient, come qu'il first, que je passasse par là où estoit le roy d'Engleterre; come je fitz pour beaucoups de raisons, et le trouvé en une ville nommee Coventre, qui estoit bien à quatre journees, où monseigneur de Varvic tenoit sa feste de Nouel.

En oultre, me dit monseigneur de Wenlof et messire Thomas Quent, que le roy avoit eu nouvelles que les dits embassadeurs s'en aloient devers vous. Plus fort, disoient que le roy de Cecylle, le duc de Bourgongne et mouseigneur le comte du Maine estoient joins ensamble, et tous à une voulenté de apaiser les debas et questions qui estoient entre vous et vostre frère, et tôutz vos aultres parens et suges du royaume de France; et aussy dissoient que ils avoient entendu que on parloit tres foret du mariage de une de Madames vos filles et du prince de Galles : de quoy

ssult par la maniere dessus declairee à fin de paiement de ludite somme de quatre mil escus d'or, tout ainsi el par la forme et maniere que ledit seigneur le veult et mande par icelles lettres. Donné sonba nodás signetz le xxx jour d'avril l'an de grace mil ecce cinquante sept après pasques. Ainsi signé : La Courxa.

e Donné à Tours, par maniere de vidimus, sonbz le scel royal establi et dont l'en use aux contractz dessusdiz, le xxje jour de janvier l'au mil cece cinquante sept.

tous estoient, par de câ, les plus effraiés que oncques gens fuirent; en disant par tous les tavernes de Loudres, et partoit le pays avec que il floit coupé la teste à tous ces trestres quy avoient conseillé leur roy de laisser de apointer avecques vous, et de prendre aliance avecquez le duc de Bourgonene.

Aussy, Sire, par leur conseil, je m'en allé par là où estoit le roy : lequel, incontinent que je fits arivé, m'envoya querir pour parler à luy, et m'enquist des nouvelles de vous, en me demandant se avoye aucunes laitre à luy adresantes.

Au regard des nouvelles, luy respondy que, Dieu mercy, estoit le roy en bonne prosperité, et que faisiés tres bien vos besognes et que vous [avoie] laissié aussy bien accompagnié de seigneurs et gens d'armes que oncquez fust Roy de France.

Au regard des lettres, luy respondit que n'en envoyé à luy adresantes et que m'en aloye à mon pays pour aucunes de mes aflaires. M'enquist se en avoye aucunes adressantes à monseigneur de Varouic: luy dit que ouy.— Me demanda se aucunement avoye du contenu de icelles: luy dit que bieu pensoie que aucunement, ne contenant que avoiés grant merveilles que lis n'avoit enyoé devers vous touchant la responce que il debvoit faire sur la proposition de vostre desgrainiere enbassade, consideré que par vos enbassadeurs il vous avoit averty et ausy par ses laittres que en toute diligence il vous envoyret enbassade pour vous faire responce sur icelle proposition.

Me respondy que son entention estoit de vous envoyer gens bientost, par l'avis et conseil de mon dit seignieur de Varouic, pour besongner avecques vous:

en quelle maniere, Sire, je ne le sorois dire; mes bien me dit, en jurant un serment qu'il a acoustumé, par la mercy Dieu, que il vous aideroit encontre vostre frere, present son chambellant et les sires d'Escelles et v ou vi autres, en disant que il savoit bien que vostre dit frere n'estoit que ung fol, et que les seigneurs le vouldroient avoir entre mains pour gonverner le royaume à leur voulenté. Je luy respondy que se ne seroit pas son proffit que ainsy fust que il eust le gouvernement du royaulme; car luy et tous les seigneurs se joindroent ensemble pour vons deffaire. Ainsy que je puis entendre, il me semble qu'il n'est pas bien seur de aulcunes promesses à luy faictes par aucuns des seigneurs de vostre royaulme, combien que mon dit seigneur de Bourgongne luy ait comprins, par ung sien secretaire venu depuis que je suis arrivé, que, touchant la conclusion du mariage dudit de Bourgogue et la seur dudit Roy, il luy fera, sur la fin de ce present moys, plaine responce, son enbassade retournee de devers le Pape, et en disant que luv duisié (nuisié?) fort touchant la dispensation à la court de Rome.

Sire, se auleun moyen se peult trouyer, devers le Pape, de differer la dite dispensation du djis mariage, je n'eu fais nulle doubte que, au platis de Nostre Seigneur, vous ne metés tout cest royaume d'Englettrere encontre le dit seigneur de Bourgonger, car luy presuposera que tous ses fais ne sont que dissimulations, et, par ce moyen, destruirés en toult ceuls qui, par desà, ont tenu son party. Sire, il me semble, soubz correction, que par telz moiens que bons vous sexulbera et deveriés faire entretenir le dit monseigneur

de Bourgongne sans rien conclure; car se ainsy le faictes, pour ce, sans aulcune doubte, venir au dessa de vos besongnes; car depuis..... a ledit monseigneur de Bourgongne en grant jelosie, seulement pour le treve quy de v1 moys et l'enbasade quy de fran...... devers vous et vostre frere et le duc.

Ausy, Sire, landemein des trois Roys, le roy d'Engleterre envoya ung mesagier devers monseigneur de Varouic, et luy menda qu'il vint devers luy, lequel, par grant deliberation de son conseil, respondit tout court qui n'y entereoit jà, isuques à tant que voz mortelz anemis, quy estoient entour luy, fussent dehors, comme le tresorier Herbert, d'Escelles et le seigneur de Sodovic (Oudeville, autrement Widwille), et sy a envoyé devers le dit roy son enbasade; c'est assavoir M'' Seroup, sire Oualtre Oisele, son chambrelanc, maistre Guillaume Apres, son maistre d'ostel, quy est boreue.

Ausy, Sire, le jour de l'an, une partie du commun du parti de Quent (Kent) sont levés et allés à une place que tient le tresorié, pere de la royne, au dit pays de Quent, et ont abatu ses parques et tué tous ses daims qu'il y avoit dedens; et avoit entention, le lendemain, de assembler plus largement de gens et de le piller; mes ses gens s'en furent de nuit avecquez les meilleurs besoignes qu'il avoit dedans. Ausy, à ung autre pays, nommé Surforchier', sont levés bien trois cens archiers et ont fait ung capitaine come Robin ... (Riddesdale) et ont envoyé devers monseigneur éde Varouic pour savoir se il estoit temps de besongnier,

<sup>1.</sup> Suffolkshire, évidemment

et que tous leurs voisins estoient près. Il leur a mandé quy se retiroient chacun à son hostel, et quy n'estoit pas encores temps de besoigner, mès il leur fera assavoir quant mestier en sera.

Ausy, Sire, ce monseigneur de Varouic retient encore avecques luv maistre Robert Neuville jusques à tant qu'il est parlé et conclue avec son frere le comte de Northonbelant; lequel fera, come j'entemps, jeudy prochain, et apres ilz vous envoyra à toute haste avecquez seu que vous savés, et je demoure par deca, et enteteudray, au mieulx que je pourray, le fer au feu; mès ne lessés point pourtant de entretenir monseigneur de Bourgongne et de empeschier, en ce que vous pourrés, le mariage. Et cela rompu, il n'y a femme ny enfant de Engleterre quy ne courent sur luy, et me semble que vous avés bonne occasion de le faire; car, par le traicté d'Aras, il est obligé au contraire, ouv ne se peut marier ne là ny alieure, ne de faire aulcunes bendes ny aliances quy soit contre de vous ne de vostre royaulme.

Ausy, Sire, depuis naguieres le duc de Bretaigne a envoyé de par decà au roy d'Engleterre, en luy offrant de quatorze ou quinze places quy disoit qu'il avoit ganié sur vous en la duché de Normendie, moyennant, toutefoys, que on luy envoya troys mille archiers pour luy aider à deffendre ses dites places et son pays, et, sy on ne luy bailloit les dits archiés, qu'il metrat ses places en la main de monsieur vostre frère; et je vous assure que sesy est veritable; car moy mesme ay veu le double des laictres que monsieur de Varouic luy a monstrees.

Ausy, Sire, monsieur de Varouic s'en part demain

de une place où il a tenu sa feste de Noel, nomé Cherchaoz', à un mil de Hiorc, et va sur la frontiere de Escosse où son frene le comte de Northonbrelane se doit rendre au devant de luy et tous les gens de frontiere, et a entention, se le roy se tire plus devers le North, de se dessende de luy. C'es de tout estre maistre ou varlet, et m'a assuré que tout tant quy a esté par le present, monsieur l'amiral quy le tendra, et sur mon arivé (ame?) je croy quy n'y a en se monde plus envers vous plus loyal homme qu'il a esté; mès il est tres long en ses besongnes et bac (bien?) ung peu lache, mès l'eure est venue quy ne pourra plus dissimuler.

Aujourduy, il est venu ung de ses gens devers le voj d'Escosse, quy luy aporte lettres quy s'aproche devers la ville de Varouic, qui est droictement sur la frontiere d'Escosse, et là, le roy d'Escosse e rendra, et parleroient ensemble de plusieurs matieres pour le bien d'eulx deulx, et me envoie ativement devers ledit roy affin quy se haste de venir audit Varouic. Sire, je me tiendroy tousjours avec mon dis seigneur et ne l'oiray point jusques atant que je voye la fin; mès, Sire, sy vous plaist, vous me voyrés par mon pourseant porteur de ceste que quelque chose pour venir par deca sy voit les nouvelles que je verroye par deca, je le vous fairé assavoir, car je retiens, ung messagiers tout prest de vous envoyes, en priant le

<sup>1.</sup> Ce nom de lieu, é-tidemment altéré, resemblernit auex, en tenant compte de la corruption que le mot a pu sibir en passant d'une langue dans une autre par l'intermédiaire d'une personne qui a cherché à reproduire les sons qu'elle a cru entendre, à Chardelsous : mais existe-t-il, a-t-il existé une place nonmée Churhhouse? Nous ne trouvons à le distance indique d'Orat, que D'imphonse.

benoist filz de Dieu quy vous tienne en sa sainte garde, et vous dointe tres bonne vie et longue.

Escriptà Cherenton', le xvi° jour de janvier (1467, v.s.) Vostre humble et tres obeissant subjet et serviteur.

P. MENY PENY. »

(Bibl. imp., Mss., Suppl. fr., n° 2875", pièce 3. Le Grand, t. xvi.)

#### VIII

(Voy. t. III, page 41, note 1)

INSTAUCIONS de ce que le roy, nostre seigneur a charge et ordonné à tres reverend pere en Dieu Loys de Harccourt, patriarche de Iherusalem, evesque de Buyeux, Tanguy du Chastel, viconte de La Belliere, gouverneur de Roussillon, Guillaume de Menypeny, seigneur de Congressault, Yvez, seigneur du Fou, chevaliés et chambellans du roi nostre dit seigneur, maistre Nicole Michel, docteur en theologie, penitancier et chanoien else réglises de Baieux et Conflan, Guillaume de Cerisav, greffier de la court de Parlement, tous conseiliers du roy, de faire et besonger particulierement avec monseigneur conte de Warenych, nuquel il les a expressement chargé eukt aîteşser pour toutes les maiteres pour lesquelles il tes euvoye en Angleterre.

Premierement. Apres la presentation des lettres et salutacions acoustumees, diront à mon seigneur de

1. Sherrington?

Warvych que le roy le remercie tant affectueusement qu'il peut des bons et favorables termes qu'il a teu et tient envres le roy et ses subjects, depuis qu'il est veu en sa prosperité; de laquelle le roy a esté et est ususi joieux que de chose qui lui peus en ce monde avenir; car il n'y a homme vivant auquel le roy ait plus d'amour et confiance qu'il a en mon dit seigneur de Warewych; lequel il tient et repute le meilleur amy qu'il ait au monde et son propre pere, et peut estre certain que le roy, tant qu'il vive, portera et soustendra mon dit seigneur Warevych, les siens et si querelle, sans jamais l'abandonner pour chose qui puisse en ce monde avenir.

Item. Diront que incontinent veues les lettres de mon dit seigneur de Warevych, le roy a mandé par tous les lieux de son royaume où il a navires, pour iceulx faire armer et advitailer pour aller servir à l'entention de mondit seigneur de Warevych et ja y en a bien grant partie sur mer.

Item. Et, semblablement, par ses lettres patenticàpe a fait faire commandement à tous marchans et
autres du pais de Normandie qui sont puissans de ce
faire, de incontinent charger blez et autres vivpes et
cieuls envoyer à Calais, afin qu'il n'y en ait faule. Et,
en oultre, a envoyé gens tous exprès pour en faire Jadiligence et y contraindre tous euls, qui pour ce seroin
à contraindre, et afin qu'il n'y aut faulte, le roy, a fait
asseurer tous les marchans et autres qui porteiont vivres au dit Calais que ce, par rencontra d'a enemis ou
autrement, ilz les perdoient sur le chemin, de les rembourser et resittuer de leuis petres. Et dellement y a
le roy pourveu qu'il croit què ja l'on en a mené à

Calais une bonne quantité, et à eulx ne autres qui tiennent le party de mon dit seigneur de Warevych ne fauldra de chose qu'il puisse.

Item. Et dès sitost que le roy a sceu la victoire de mon dit seigneur de Warvych et que le royaume d'Angleterre tenoit son party, il a fait crier et publier partout que tous les marchans et autres du pais d'Angleterre tenans le party du roy d'Angleterre Henry et de mon dit seigneur de Warvych qui vouldroient venir au royaume de France, y feussent benignement receuz, recueilliz et traictez en aussi grant faveur que ses propres subgectz, et avec ce que de toutes les denrees et marchandises qu'ilz ameneroient, acheteroient et chargeroient en tous les pais que le roy tient en sa main, ils feussent tenuz francs et quictes d'icy à deux ans de toutes traictes, peages, passaiges et autres trehaz qui seroient deuz tant au roy que à autres, par môien desquelles choses les gens de tous estatz du royaume d'Angleterre pourront congnoistre que, en fenant le party de mon dit seigneur de Warevych, ilz pourront plus prouffiter, et leur fait de marchandise et autrement se pourra mieulx et plus seurement conduire.

Hem. Diront à mon dit seigneur de Warevych que le rof est et sera toujours en la voulenté et propos de toutes les choses qu'il lui dist derrenierement qu'ilz parletent ensemble à Angiers. Et, en especial, le roy veult et desire proceder et avoir bonne amour et aliance avec l'ons ceulx que mon dit seigneur de Warevych advisera, tanf envers le roi d'Angleterre Henry que autres, tous ainsi et en la forme qu'il verra estre à faire.

Item. Et apres diront à mon dit seigneur de Warevych que, en suivant ce que le roy lui a nagueres fait savoir par Poictou, il envoye presentement par de là ses ambassadeurs dessus nommez, et combien qu'ilz aient lettres adrecans au roy d'Angleterre charge de le visiter lui remonstrer la joye et consolation que le roy a de sa prosperite; et aussi le remercier des bons termes qu'il a tenuz et fait tenir aux subgetz du roy. pareillement lui remonstrer les grans services que lui a fait mondit seigneur de Warevych et comme il est tout le moyen et fondement de sa ressourse, et que sur toutes choses il le doit amer et entretenir. Toutefoiz, les dessus dicts ont espresse charge de monstrer toutes leurs instructions à mon dit seigneur de Warevych et clerement lui dire toute l'entenciou du roy et ne y faire chose quelconque ne y tenir autres termes ne parolles, fors telz qu'il advisera.

Iem. Et la principale cause pourquoy le roy enovpa ses ambaxadeurs par de là , c'est pour plus à plain savoir de l'estat et disposition de mon dit seigneur de Warevych, et pour conclure et appoincire avec lui tout ce qui est à fiire pour le bien digen attieres, lesquelles le roy a remis et remect entre ses mains et en sa conduicte.

Item. Et pour venir à la matiere, les dits ambaxadeurs ont charge et puissance de par le roy de,traficter et conclure avec le roy d'Angleterre et mon dit seigneur de Warevych aliance especialle contre le duc de Bourgnoigne, et que la dite aliancessoit telle et si bien et seurement fairete, que nulle des parties ne puisse jamais faire traicté, paix, accord ne appoinctement, treve ne abstencion de guerre avec ledit duc de Bourgoingne, ne en tenir parolle pour quelconque chose qui puisse avenir, l'un sans l'autre et sans le secu et l'expres vouloir et consentement l'un de l'autre; mais seront chacune des parties tenues de poursuivre tou colltre, conduire et continuer la guerre jusques à la fin de la conqueste du dit duc de Bourgogne et de tous ses pais, terres et seigneuries, et que cellui qui premier aura achevé de son costé, partant ne laisse ladite guerre, mais soit tenu d'aler avecques toute sa puissance aider et secourir à l'autre jusques toute la conqueste soit achevee, et de ce seront faictes lettres et scellez d'un costé et d'autre, les plus fors et les plus expres qu'on pourra adviser.

Item. Aussi ont charge et puissance lesdits ambaasdeurs de conclure et appoincter quelle partie et porcion chacun aura de la conqueste qui sera faicte sur le dit duc de Bourgoigne, et feront ouverture que mon dit seigneur de Warevych ait pour sa part les pais et Seigneuries de Hollende et de Zellande.

Item. Et affin que les matieres se puissent mieult et plus seurement conclure sans delay, le roy a chargé expressement les dessus dits ses ambassadeurs de promectre, appoincté et accorder pour et au nom du roy tout ce que par mon dit seigneur de Warevych et euls sera advisé touchant. Les terres et seigneuries que tient-ledit duc de Bourgoigne, et ont plaine puissance d'en fairé et bailler lettres et seuretez toutes telles qu'il verra estre à faire.

Item. Et pareillement ont charge de pratiquer et appoincter à gueles despens se souldoieront les gens qu'on menera pour faire la dicte conqueste, et, sur ce point, semble que les gens d'armes de France doivent estre souldoier par le roy et à ses despens, et les gens d'armes d'Angleterre doivent estre souldoiez par les Anglois, veu mesmement la part qu'il zuront en la dicte conqueste. Et aussi, en ce faisant, ilz desferont le dit de Bourgongne qui s'est declairé et monstré formel ennemy du roy d'Angleterre et de mon dit seigneur de Warevych.

Item. Les dessus dits adviseront et pratiqueront avec mon dit seigneur de Warevych comment et en quelle forme se fera et conduira ladite guerre, laquelle semble estre à conduire par l'une des trois manieres cy apres declairees. La premiere, de faire venir descendre les Anglois par le pais de Caux, et joindre toutes les puissances ensemble, tant de France que d'Angleterre, pour faire dès le premier perdre les champs au duc de Bourgongne, et puis pourront departir comme l'en advisera. La seconde, que le roy face la guerre de son costé devers la Picardie, et mon seigneur de Warevych et les Anglais descendent à Calais vers Saint-Omer ou es marches d'environ, et que le roy envoye cinq ou six cens lances pour joindre avec mon dit seigneur Warevych. La tierce, que les puissances soient en trois parties : c'est assavoir, le roy, en une partie, devers Compiengne et Novon : monsieur le grant maistre, en une autre partie, devers Caux, et mon dit seigneur de Warevych et toute sa puissance devers Calais et Saint Omer.

Item. Et de l'autre costé le roy de France a ordonné que mons' le conte Daulphin, mons' le conte de Perigot, mons' le conte de Comminge et autres grans seigneurs soient devers la duclié et franche conté de Bourgongne avec si grant puissance de gens d'armes que le dit de Bourgongne n'en saurait tirer ung homme.

Item. Aussi appointeront avec mon dit seigneur de Wareveylo combien de gens chacune des parties menera pour le fait de la dite guerre, et, sur ce point, semble que chacun en doit mener tout le plus qu'il pourra, afin de lui faire des le premier perdre les champs, car son peuple se mectra en rebellion et in-contiuent se mectrout contre lui.

Item. Conclurront et appoincteront le jour, le temps que chacune des parties sera preste et sur les champs pour marcher afin que de tous costez la guerre soit faicte en ung mesmes temps, et il n'y aura point de faulte que le roy ne soit prest, de soit costé, au jour et temps qui sera entreprins, et traicteront que ce soit le plus brief que faire se pourra, en remonstrant à mon dit seigneur de Warevych qu'il rat besoing de ainsi le faire pour plusieurs causes.

Item. Et se, entre deux, quelque ung voioit son advantaige sur ledit de Bourgongne, le roy ne vouldroit pas que mon dit seigneur de Warevych le delayast, et aussi, s'ily voit son bon, il ne le delaiera pas de sa part

Item. Les dessusdits adviseront avec mon dit seigneur de Warevych les grans personnaiges du royaume d'Angleterre qu'il fault gaigner et entretenir pour le bien de toutes les matieres, et sur ce pratiqueront les moiens qu'il semble à mon dit seigneur de Warevych qu'on y doit teuir, soit pour leur donner des terres et seigneuries de la dite conqueste, ou autrement.

Item. Et en ce, et en toutes les autres choses dessus dites, le roy ne veult ne entend faire si non ainsi que mon dit seigneur de Warevych conseillera, et pour ce le prie qu'il advise à tout, et afin qu'on puisse tout conclure par dela, et qu'il n'y faille point retourner, le roy a donné toute plaine puissance et commandement à ses dits ambaxadeurs d'y faire, promectre et accorder tout ainsi que par mon dit seigueur de Warevych sera advisé, et non autrement.

Item. Diront à mon dit seigneur de Warevych que le roy le prie tant affectueusement qu'il peut qu'il le advertisse le plus au certain qu'il pourra de tous les traictez faiz par le dit de Bourgongne avecques le dit Edouart, tant par aliances que autrement, et de toutes les machinacions et entreprinses qu'il a faictes contre le roy, et mesmement touchant le traicté par lequel Edouart devait bailler audit duc de Bourgongne la duchié de Normandie moiennant qu'il lui devoit aider à conquester Guvenne, et certaines autres choses accordees entre eulx, et generallement de toutes autres choses qu'on trouvera avoir esté faites et machines contre le roy et le royaume par le dit duc de Bourgongne ou autres subgetz du roy, mesmement depuis le traictié de Peronne : et aussi que se l'on peut recouvrer quelxconques lettres signees de la main du dit duc de Bourgongne, d'aucuns de ces secretaires, seellees de son seel auctentique par notaires ou autrement, et semblablement des autres subgetz du roy, qu'il les vueille envoier au roy pour mieulx l'advertir de tout.

Item. Et, avec ce, les dessus dits s'enquerront par tous les moiens qu'ilz pourront de toutes les choses que le duc de Bourgongne et autres subgetz du roy ont traicté, machiné et conspiré avec ledit Edouart et autres Auglois ou prejuedice du roy et mesmement depuis le temps dudit traictié de Peronne, qui fut le dix ou unziesme jour d'octobre mil III LXVIII.

Fait aux Montils lez Tours, le xur jour de novembre, l'an mil cccc soixante dix.

Signé: Loys. J. Bourré.

(Bibl. imp., Mss., fonds Baluze, 9037, 186-188.)

#### IX

#### LA VILLE D'AIRE VENDUE A LOUIS XI EN 1482.

(Voy. t. III, page 68, note 6.)

Assigée par les troupes du roi Louis XI, Aire leur fut rendue, no plutêt vendue, le 28 juillet 1842, après quelques jours d'une défense simulée. Jean de Berghes, séigneur de Cohen, principal captaine de la Ville, est signali par deux historiens dignes de foi, Commynes 'et Molinet', comme conpuble de cette traition envers l'archidenc d'Autriche. L'accusation est-elle assiste sur des fondement assurré? Goddrey' ne le pense pas. Il essaye de dénontrer, suns produire toutient sacrems et l'appui de ser raisonnements, que la robicion da site en de Cohen est immégature. Il a été vivement et, nous le croyons, victorieusement réfuté, a été vivement et, nous le croyons, victorieusement réfuté, Ajorqu'i Milletque un étaze cichete du beffrit à Aire<sup>1</sup>. Nous même vaions et déjàc es 1643, l'occasion de nous promotere contre le avaions et déjàc es 1643, l'occasion de nous promotere contre le

<sup>1.</sup> II, 237.

<sup>3.</sup> Voy. LEBELET, IV, partie I, page 83.

<sup>4.</sup> Voy. Memoires de la Societé des Antiquaires de la Morinie, t. VII, (1844-1846), pag. 233-255.

sentiment de Godérioy <sup>1</sup>. Nous persissons plus que jamais dans noter airs, en prience d'un document, récemment trouvé par nous, qui moutre Jean de Berghes, naguère emnemi passionné da roi de France<sup>2</sup>, en possession, des le 6 janvier 1683, de 100tile de conseiller et chambellan de ce prince, et pourru, par don, du gouvernement et capitainerie de Melun, ainsi que du revenu de ces fonctions.<sup>4</sup>

Il nous semble impossible de ne pas voir dans ces places lucratives une partie, tout au moins, des récompenses qui durent être stipulées.

Le seigneur de Cohen, au dire de Molines, avait demandé » la somme de dix mille sessu par na, recent lainces d'ordonance. » Cela est-il exact? Nous ne saurions le dire; mais, si le fait est varia, et si Louis XI tint religieusement le traité, es qui ne nous est pas prouvé, il bénéficia d'assez fortes sommes et se procurs d'autres avantage en acceptant le marché de Jean de Berghon', car un seigneur bien plus poissant et en meilleure position que le capitaine d'Aire, élevais, comme de juste, des prétentions beaucoup plus hautes pour la même trahison. Le seigneur de Cohen, placé sous les ordres de monseigneur de Bevres, gouverneur de Artois, out probablement connaissance des pourparters existants entre les confidents de ce gouverneur et les emissaires du roi au sujet de la livraison d'Aire, comme aussi du prix de 1 wente. Il

- 1. Mémoires de Philippes de Commynes, II, 237, note 3.
- Monseigneur de Bievres et monseigneur de Cohen nouvrissaient en amour (de la cause de l'archiduc d'Autriche) Saint-Omer et Aire..., et.... se conduirent si chevalereusement qu'ils ont acquis auréole de perpétuel houneur. » (Molener, II, 72.)
- 3. e Don à Mºº Jean de Berches (sic), chºr, seig' de Cohain, conº et chambellan du Roy, du gouvernement et capitainerie de Melun et du revenn. D. au Plessis, le six jº 1482, » (Tobulae libri memorabilium camerae compotorum dai regis, meuse mai 1481 et faiti 1483, fol. Ilº xxxx, verso. Bibl. imp., Mass., Fondi Gaginitre, a PTI, p. 227.)
- 4. Le nom de Jesu de Berghot que portait le seignem de Cohen nom le fait confonde (voy Coustrus), Il, 238, note 2) avec un autre Jesu de Berghot, son contemposán et son parent, dont vedt parier Commynto à l'endroit cité. Celli-ci- était seigneme de Médiain (Moustru, II). Olivous saisissons avec empressement exte occasion de reconnuître notre erreur.

fit alors, en tenant pour réd ce que rapporte Moiinet, une sorte de soumission au rabais. Puisqu'aussi bien la cause bourguignone allait étre trabie, ponrquoi n'aurait-il pas tiré profit de cette circonstance? C'est le raisonnement, sinon très-loyal, du moins trèsjuate u point de vue de l'intérêt personnel, du Chien qui porte au con le dânce de son maître.

La pièce qui va suivre nous fera connaître les exigences du seigneur de Bevres. Nous y retrouverons quelques-unes de celles que Molinet attribue au capitaine de la ville d'Aire.

Un autre document, qui se rapporte également à la reddition d'Aire, nous a paru bon à produire à la suite de la pièce principale.

I

Pour advertir le roy de ce que Dents de Geresme a trouvé avecques Jacques de Compignys, envoyé devers luy de par mons' de Beuvres pour savoir la responce qu'il plairoyt au Roy lui faire sur les demandes que ledit de Beuvres a fait faire au dit seigneur pour lui bailler Ayres.

Apres que le dit Denis eut remonstré au dit Jacques de Compignys comme le Roy estoit deliberé de entretenir de point en point toutes les demandes que le dit de Beuvres luy avoit fait faire en luy baillant le dit Ayre, le dit de Compignys luy demanda qui estoient ceulx qui avoient la clarge de par le roy de besoigner en ceste matiere, et s'îlz avoient, entre autres choese, charge pour mectre la dite ville en nutralité, comme le dit seigneur de Beuvres à tousjours demandé.

A quoy luy respondit le dit Denis que le roy avoit

donné charge à mons' de Maigné' de besoigner avec le dit de Beuvres pour ses seuretez touchant les amandes qui luy avoit fait faire, mais que de la nutralité nesavoit point se le dit de Maigné en avoit charge. Et apres ces choses oyes, et que de la nutralité on ne s'asseura point, monstra le dit de Compignys semblant d'estre fort mary, en disant qu'il ne veoty point que la chose peus sortir effect sans nutralité, et que quy le vouldroit faire pour Ayre, qu'il esperoit que pareillement on le feroit pour Saint Omer.

Item. Dit le dit Jacques de Compignys que se la nutralité se faisoit, que le dit de Beuvres vouldroit bien que le roy luy paiast cent lances qui seroient es deux villes qui feroient avec le dit de Beuvres le serment au roy, en recevant le payement, et qui y feroit quelque double en culx jusques ad ce que on les eust essayex, que on ne les paiast que de quinze jours, ou ung movs.

Et dit ledit de Compignys que ce qui meut le dit de Beuvres de demander la nutralité est pour essayer à faire au Roy plus grant service que de lui faire avoir les deux villes; car il dit que sy unesfois du tout il se declairoit francos, qu'il ne pourroit plus faire le service qu'il a desir de faire, soit d'autres villes ou à gaigner gens, et semble bien au dit de Compignys que le dit de Beuvers ne sera... en la nutralité qu'il ne le dit de Beuvers ne sera... en la nutralité qu'il ne

<sup>1.</sup> Antoine de Chourses, seigneur de Maigné et d'Échiré, fils de Guy de Chourses, seigneur de Malicerne et le chef d'une des principales et des plus anciennes familles du Mine. Il épous Calherine de Coëtivy, fille d'Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg, et de Marie de Valois, fille anturelle de Charles VII. Par conséquent Catherine était nièce de Louis XI, et Antoine, seigneur de Maigné, son neven.

se declaire pour le Roy, et jusques à aller devers luy, ou mons' son pere'.

Et au regard des demandes que le dit de Beuvres a fait au roy, tant de la conté que des cinquantes mille escuz et des vingt milles francs de pancion, le dit de Compignys dit qu'il n'en demande riens qui ne vouldra jusques ad ce qu'il soit devers le roy, et se contentera d'avoir unes lettres par lesquelles le dit seigneur luy promectra entretenir les promesses qui luy ont esté faictes, et que nommement les dits ouffrez soient declarés par les dites lettres.

Et apres ce que le dit Denis eut oy ainsi parle le dit de Compignys, luy demanda si le dit de Beuvres en vouldroit point escripre au roy; à quoy luy fit responce que le dit de Beuvres n'oseroit, doubtant que les lettres tumphassent es mains de gens quy en porroient advertir les flamens; mais que sy le plaisir du roy estoit luy escripre premier, il luy feroit responce ad ce qu'il luy plairoit mander; et si le dit seigneur doubtoit que le dit de Beuvres voulust monstrer ce qu'il luy escriproit aux flamens ou autres, quy face mention par ses lettres des desmandes que le dit de Beuvres luy fait pour luy bailler les deux villes. Et est tout ce que le dit Denis a, pour ceste heure, peu tyrer du dit de Compignys.

(Bibl. imp., Mss., fonds de Béthune, nº 8448, fol. 33.)

#### .

- « Monsieur de Bouchaige, je me recommande à vous tant comme je puis. Vous savez comment Aire
  - 1. Antoine, bâtard de Bourgogne.

est en la main du roy, de quoy je suys tres joieuse. Mons' de Gapanes' et moy sommes demourez pour faire au roy, à l'ayde de Dieu, tout service à nous possible : je suys seure que mon dit seigneur de Gapanes le servira bien et lealment. Mon cas est tel que j'ay perdu tous mes meubles, bagues et habillemens; car tout estoit en Flandres. Je vous prie qu'il vous plese à me ramentevoir au roy, affin qu'il ait pitié de moy et que je puisse avoir quelque provision de vivre tant que je me puisse ung peut revestir et remeubler. J'ay renvoié, depuis la prinse d'Aire, à Saint Omer une femme et ay escript à Jacques de Compignys, lequel m'a remandé qu'il n'estoit pas heure de parler et que son maistre estoit trop courchié; mais en briefz jours il me feroit savoir de bonnes nouvelles et tout par le consentement de monseigneur de Magnyé. Je vous prie qu'il vous plese à me escripre ce que j'ay à faire, et je le feray à l'ayde de Dieu, lequel je prie qu'il vous veuille avoir en sa saincte garde.

Escript à Ayre, ce xi\* jour d'aoust.

La toute vostre, Anthoinette de Contay. »

(Id., ibid., nº 8452, fol. 84.)

1. Voy. ci-dessus, page 72, note 2.

#### X

(Voy. t. III, page 127.)

Lettre de Marguerite d'York, duchesse de Bourgogne, à la duchesse douairère de Bourgogne, Isabelle de Portugal, sur la victoire remportée par le roi Édouard d'Angleterre, son frère, contre le comte de Warwick et ses adhérents. (Sans date. Avril 1471.)

Ma tres redoubtee dame et mere, tant et tres humblement que plus puis je me recommande à vostre bonne grace. Et vous plaise savoir que aujourd'huy est arrivé ung homme natif d'Eugleterre, qui fu prins par les Austrelins et ament à Zelande, lequel parti de Londres lundi, lendemain de Pasques, aprez disner, derrain passé, et dist et afferme pour vray les nouvelles qui s'ensyvent estre vrayes.

C'est assavoir que monseigneur le roy et frere, venant atout ses gens ung malin, mon frere de Cre, venant atout ses gens ung malin, mon frere de Crence, qui venoit aussi atout grant puissance vers lui, se trouverent aux champs prez l'ung de l'autre, assés prez d'une ville nommee Brambri. Lors clucun mist ses gens en ordonnance, et se tira mon diet frere de Clarence à petite compaignie arriere de ses gens, aprochant mon dit seigneur et frere, lequel, se veant, vint vers lui, et mon dit seigneur frere de Clarence se mist à genoult, tellement que mon dit seigneur et frere, vent son bumilité en parolles, le leva et baisa plusieurs fois, et fisrent grant chiere. Et lors ilz crierent: « Vive le roy Edouart l» et jusques, vla mon dit seigneur et frere n'avoit fait und cri comme roy.

Si se tirerent pour venir à Londres; et aucuns leurs bons serviteurs et amis, de ce advertis, entreprirent, le merquedy de Tenebres au matin, de prendre la porterne de la tour de Londres, et de fait le tinrent et gaignerent la tour. Ceulx de la ville, ce veant et aussi sentans le roy estre pres, n'oserent eula esmouvoir, ne faire aucun semblant, et laisserent entrer paisiblement en la dite ville mon dit seigneur et frere, joeudy ensuyvant. Et alerent en l'esglise de Saint Pol, où estoit le roy Henry et l'archevesque d'Iorc, auquel roy Henry mondit seigneur et frere tendi la main: mais le roy Henry le vint embrachier, en disant : « Mon cousin d'Iorc, vous soiés le tres bien venu : je tiengs que ma vie ne sera pas en dangier en vos mains. » Et mon dit seigneur et frere lui respondi qu'il ne se soussiaist de riens, et qu'il povoit faire bonne chiere. L'archevesque d'Iorck s'excusa moult enverz mon dit seigneur et frere, en disant que oncques il n'avoit esté contre lui, mais qu'il avoit bien esté consentans de la venue de son frere de Warwicque, quand il estoit en France, non sachant que mon dit seigneur et frere deust estre deboutez du pais; et mesme qu'il fust vray, s'en raportoit au peuple et a chascun se en nuls prestemens il avoit dit aucune chose, touchant le droit de la couronne, qu'il deust apartenir à autre que à lui. Et finablement, aprez ses excusacions faictes, mon dit seigneur et frere s'en ala vers madame et mere, laquelle, ensemble la royne et son fils, le mena en la dite tour de Londres.

Et lendemain, qui fu le bon vendredi, faignant le roy que Warwicque s'estoit parti de Conventry, et se devoit joindre avec son frere le duc de Excester, le duc de Sombresset et le conte d'Ouchefort, et qu'il avoient grant puissance et intencion de le trouver rurer jus en chemin, mon dit seigneur et frere fist crier en ladite ville de Londres le pris d'aucunes monnoies, aussi que l'escut de France ne vauldroit que uns sous de gros, et le lion v sous; aussi que nul ne fust sy hardi qu'il meffesiat à nulz subjectz des pais de monseigneur, et semblablement que tous hommes à piet, que povoient porter bastons, yssirent dehors. Et se commencherent à partir le dit vendredi.

Lendemain, la nuit de Pasques, fist aussy crier mon dit seigneur et frere que toutes gens à cheval yssissent la ville avec luy. Et de fait il se parti, et avoit en sa compaignie le roy Henri et mes autres freres, et n'estoieut ensemble environ xn<sup>®</sup>x hommes.

Et ainsi que le jour de Pasques, bien matin, le dit Warwicque et autres dessusnommés, aiant bien de xx à xxim", et sachant la venue de mon dit seigneur et frere, se joindirent aux champs : il faisoit si grant bruynne qu'ilz se trouverrent si prez les ungs des autres en un champ que, avant qu'ilz peussent estre du tout mis en ordonnence, iz frapperent les ungs sur les autres. Et s'estoient assemblés les archiers de corps de mon dit seigneur et frere, et ceulx qui soloient estre en garnison à Callaix, que Warwicq a fait bouter hors, de viii à ix cent, qui firent sarement de non fuir du camp, mais combatre jusques à la mort, lesquelx s'i porterent vaillamment. Et finablement commencherent a viii heures du matin, et dura la bataille jusques à x heures ou plus; et jusques tant mon dit seigneur et frere se porta si honnestement que, là où il avoit le visage vers le vilage où Warwicque estoit parti, qui est à dix mil de Londres, nommet Vernet, il se trouva le dos en le fin contre icelui village. Et furent pluiseurs tués, et l'on ne set pas encore le nombre; mais peu du costé de mon dit seigneur et frere. Et illec fu tués le frere de Warwieq, marquis de Montagu; et iceluy Warwieq, ce veant, et sentant qu'il avoit le pire, monta sus ung cheval, soy cuidant sauver; et ainsi qu'il s'en aloit, fu ratains d'ung homme qui le print, et comme il le remenoit, aucuns le congneurent et le tureent. Mon dit seigneur et frere, de sa prinse adverti, acourut vers lui, le cuidant sauver; mais il le trouva mort, dont il fist grant regret. Et lesdits ducs d'Excester et Sombresset et conte de Douchefort s'enfuirent.

Et ce meisme jour de Pasques, mon dit seigneur et frere revint à Londres, acompaigné comme dessus. On avoit raporté qu'il estoit rués jus, et continuerent ces nouvelles bien m heures. Et le vinrent recepvoir hors de la porte le lieutenant du Maire de Londres, ensemble les haudremans, auquel leur fist grant chiere, et de là s'en ala en ladite esglise de Saint Pol en celle ville faire son offrande, et aprez à l'ostel madame ma mere. Et, pour ce que mon dit seigneur le roy entendi que aucuns de la ville ne creoient pas que le dit de Warwicq et son frere fuissent mors, il fist aporter leurs corps. lendemain lundi matin, en ladite esglise Saint Pol, où ilz furent couchiés et descouverz de la poitrine en amont, et là veu d'ung chascun. Et à l'eure de x heures, ou environ, le dit homme, qui est venu, le vit et le leissa en ladite esglise.

Et n'en set plus avant : car le jour mesme se parti, et entra en son bateau, pour aller Nasfort, dont il est, cuidant aporter les premieres nouvelles. Mais il trouva les Austrelins, qui le prirent en Zellande.

#### Les mors et prins :

Le due de Excester, le conte de Warwieg et son frere, marquis de Montagu, le conte de Guiffort, bien blechiet et prins; mons' Richart d'Ouscal, chevalier, mous' Jehan Griselle, fort blechié et prins; mons' Guillaume Thierret et ung de ses freres, de mons' le conte d'Oexenfort, mors; Thomas Stocphart, fort blechié et prins.

#### Les prisonniers au roy Edouart:

Le roy Henri; l'archevesque de Yorck; l'evesque de Vincester; l'evesque de Lincol; l'evesque de Saint Denis; l'evesque d'Ecester, et encor pluiseurs autres gens nobles, thués en bataille.

#### Les mors du costé du roy Edouart:

Le s' de Cornaille; le s' de Say; mons' de Bourset; Thomas Perquier; Ferby Testiner; Gesfray Gurnat.

### Les aliés du roy de France :

L'empereur de Romnie; le roy d'Espaigne; le roy Henri d'Engleterre; le roy d'Escosse; le roy de Sezille; le duc de Ghiennes; le duc de Millan; le duc de Calabre.

#### Les aliés de monseigneur de Bourgogne :

L'empereur de Romme; le roy de Portingal; le roy Edouart d'Engleterre; le roy d'Escoce; le roy d'Arragon; le duc de Bretaingne; le duc de la maison de Savoie; le duc de Jullers; le duc de Venise; le duc de Bauviere; le coute Palatin; l'archevesque de Cologne; l'archevesque de Mayenche; l'archevesque de Treves.

(Archives de l'État de Namur : Registre aux reliefs des fiefs du souverain bailliage de 1407-1477, fol. 72 et suiv. — Compte rendu des séances de la Commission d'histoire de Belgique, tome VII, page 47, 2° série.)

FIN DES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

## APPENDICE.

Voyez ce que nous avons dit de la chronique qui forme cet Appendice dans notre premier volume, note 5 de la Préface.

# HISTOIRE DE CHARLES

DERNIER DUC DE BOURGOGNE.

#### PROLOGUE.

Comme nouvellement me soient advenus pleurs, angoisses et empirement pour la mort du tres excellent prince l'auguste duc Phelipes, le grant lyon, le grant duc de Bourgongne, le pillier de l'honneur de France et la perle des princes crestiens, et que, avec le grant interest que je y avoye, je consideroye aussy la perte universelle qui s'en faisoit entre tant de haulz nobles hommes ses serviteurs et ausquelz la vie desormais, par samblant, estoit ennuyeuse et desesperant; à ceste cause, moy voeullant donner lieu à ma dolleur, et pour icelle tant myeulx povoir demener à par moy, fut en pleurs et en regretz, ou fut en mains destordre, ou en parolle, me mys seul en lieu clos; doncqz, comme doeul droit là demené à mon aise en longue espace me donnoit turbation en l'esperit, et, par la vexation trop longuement continuee, pesanteur en l'entendement et fatigue, me escheit alors de me as-

sommeiller. Et comme non tant seullement la mort de ce noble duc, mon maistre, me avoit esté impectoree, mais egallement le grand doeul du tres noble fils et heritier, lesquelles pesanteurs infinies tournoient sur moy par ceste mort, et lesquelles ie avove escogitees et maniees en mon entendement, par amour que j'avoye envers luy, advint lors que je chey en vision estrange. Et comme je realment veisse alors des veulx corporelz et non dormant, ce me sembloit, me trouvay en chambre close, là où estoit ce josne nouvel duc, le duc Charles, tout seul dedens, sur ung hancq assis, sans arme nulle et vestu de robe de doeul, ung bonnet seullement en teste, qu'il pensoit et musoit durement, ne scavoye à quoy : mais prestement, comme se ce eust esté fantommerie ou chose d'illusion, me percheuz de multitude de personnages d'hommes et femmes qui droit là naissoient, et sans y estre entrez par huys, par fenestre, ne par toict, ne par soubzterre, en ung subit et tout à ung flot, et à tous lez, l'environnoient et en prindrent saisine toute estroicte avoient touttesfois tant en veis ayans tous et toutes sur eux tiltres et escripteaulx en divers lieux, par lesquelz donnoient à congnoistre leurs noms et leur estre, et desquelz aultre que moy en deduysaut le mistere fera narration : tant seullement me loist parler de deux, d'un jouvencel et d'une dame, dont la dame gisoit devant lui à genoulx avec ung miroir en sa main, et le jouvencel se tenoit droit devant luv. vestu de blanc sandal, à chevelure comme or et la face comme perle, lequel, comme je le perceuz le dernier et le derrain monstrant, et doubtoie bien que l'effect de tout ce mistere, en la plus grant part, debvoit tourner sur luy, comme il fist, je oys alors et si le veys à l'oeul, qu'il commenca ceste parolle en disant:

« Charles, nouvellement duc de Bourgongne, prince de grant venue et de haulte attente, fils d'un pere qui n'a pareil, et d'un duc dont le nom ternist les couronnes, que siez tu droit cy et te maintiens morne et pensif, et es en dedens toy encombré, ce me samble. en l'esperit, et au dehors tout alteré visiblement en tes moeurs et en tes manieres? droit cy, à dextre et à senestre, t'environnent multitude de gens, diversité d'hommes et de femmes qui te travaillent, te estonnent les oreilles, te encombrent la veue et l'entendement, te tirent par le mantel et par la robbe, et, couchié au lict, te hochent l'oreiller de ton repos, Les vecy, Charles, les vecy : je les te monstre. Ce sont personnages de nouvel affaire et de grant note, et lesquelz, posé que sambler porroit qu'il te deussent inferer passion, si sont ilz neantmoins de l'essence de ton nouvel estat et de la congruité aujourd'huy de ta haultesse. Regarde en mov. o prince pensif, reprens vertu et vigueur devers toy, et entends et prens escout à mon estre. J'ay, à mon cler entendement, luminaire et estor le plus precieux de l'homme, qui, en la perplexité où je te' vois ahers et assis, quasy tout entrepris entre faire et non faire, te viens à confort et monstrer que là où maintenant, poeult estre, te tiens à vexé de ceste diverse gent non aprins, tu tiendras à salut et grant fruict leur venue, et, cy apres, la presse qui te livrent à grant jove : si ne te esmaye en rieus, je te prie, ne de chose que tu voves ne fais murmure. Touttes ces personnes droit cy ont leur nom, leur nature et singuliere operation à toy servantes, sont de ta necessité hodierne et quasi ce mesmes que tu es, quierent ta personne et ton approce, desirent à estre veuz et ouvs, et grant part de tes interiores vertus envers eux tournees. Leurs noms viendront cy aprez piece à piece, là où, par singulieres qualitez, par doctrine, et, comme le present mistere requiert que je commence et que je le te declaire, expositeur ung apres aultre; dont, et pour ce que une dame, entre touttes aultres, droit cy se est mise à genoulx devant toy, et, comme la derniere venue, se est approchié à toy par importun langage, desirant avoir le premier escout, moy argue aulcunemeut en son importunité. Et, pour ce que l'impression m'en est plus ague, feray mon commencement sur elle; et, jà soit ce que les aultres soient de substance tres grande et de grant effect, et trop plus, poeult estre, que ceste, touttesfois, comme il convient avoir entree en touttes choses et en touttes matieres convenable addresse, ceste cy, la derniere venue, sera portiere et ouverture à touttes les aultres : laquelle, comme je la trouve baptisee de propre nom, et, avec son miroir qu'elle te monstre, se nomme Cognoissance de tor meismes. Et de ceste cognoissance, telle qu'elle est, et du fruict qu'elle t'a porté pareillement, et de son agreer si chauldement ta personne pour avoir le premier escout, et de la cause pourquoy, je te voeul assouffire, si que il te plaise tourner cy à benigne oreille et là où tu poeulx avoir diverse ymagination en cestuy acte, entens à la sieute du mistere.

« Cognoissance de toy meismes, doncqz, te vient premier adherdre; voire, et par samblant, voeult estre la premiere ouye, quant par singulier signe, à genoulx te fait singulier honneur: et en est la singularité du faire, ce sembleroit, aussi de singulier mouvement qui à ce la maine. Si convient ainsy entendre qu'elle sent aulcune chose estre en elle, par laquelle elle entend te povoir donner singulier fruict et advantage aussy, en la deduction d'aultres choses de singulier effect. Or, comme pour son dernier venir et de son ostencion droit cy porroit donner admiration de son importun semblant ne que à cela la porroit mouvoir si aigre, je, en son excuse, la declaire debvoir faire ainsy, et, devant tous aultres personnages, de combien haulte nature ilz soient, debvoir obteuir ton audience. Soves en juge toy meismes et regarde que voeult dire le mot, et, le mot bien entendu, regarde quel lieu il doibt avoir emprez toy, premier ou dernier. Le mot te admonneste que, pour entree de tout salut et de tout bien, tu cognoisses et prende cognoissance de toy meismes, qui tu es en substance, quel tu es en fortune et en tous accidens; et certes, quand tu le regarderas et considereras, et vouldras cognoistre et entendre ce que tu es et quoy, ne dont tu viens et procedes, et ce que tu es advenir en temps futur, ne fait aultrement à croire que de tout ce present encombre droit cy de ceste gent que tu ignores que tu ne les sache bien desvoleper, et de tout ce que t'en poeult venir de fruict et de bien tu n'en saches bien faire ton preu-

« A venir, doncqz, à cognoistre qui tu es ne quoy, tu poeulx dire et juger toy meismes que tu es le filz du plus hault duc de la terre, le plus illustre et le plus fameux, le plus reputé de mille ans en çà, et de qui, en cas de fortune et de haulx et glorieux fais, se debvra et porra plus escripre. Tu es doncqz le filz d'un duc de

Bourgongne, dont le nom a esté grant en ton pere : si estoit il hault et redoubtable en ton grant pere, le duc Jehan, et, tiercement et plus avant encores, en ton ave. là où le oignon du royal lis dont tu es yssu prist ton essource. Quant doncqz tu regardes et consideres que tu es celluy, et que tu faiz et encommences la quarte generation de tels glorieux hommes, qui si haultement et si glorieusement ont regné en telle redoubtance. que te doibt il sembler aultrement, fors que regner et prosperer sur terre te sievent et doibvent appartenir de nature, et aussy naturellement de tes peres, comme leur patrimosne? Raison evidente va et bon argument; car, de ce dont separation n'a esté faicte en ton ave. en descendant, ains annexation plus et plus ferme de pere en filz, c'est de haulte fortune à haulte maison, pe se fera point fait esperer en toy le quatriesme sep, le grigneur des aultres. Considere meismes en quoy et par quoy ils ont regné et dominé : ceste vertu, tu en as aussy devers toy la possession et habondance. Ton ave, filz du roy Jehan de France, en la dignité de sa nature se acquist par commune voix le tiltre du bon duc; et. combien que touttes aultres vertus y estoient, cestuy nom seullement luy estoit attribué par une preminence sur les aultres de son temps, car sa bonté vaincquoit et passoit toultes aultres par singulieres oeuvres, Luy, le plus josne et dernier des quatre, florissoit et parcreut : et se disposa et tourna son entendement à preudhommye à touttes ses oeuvres, et conclusions à l'integrité de ce royalme et de publicque salut : avoit le cœur à l'honneur de Dieu et du sien, et, en ce regard, gouvernoit seul ce royalme dessus son frere, et portoit le trosne de France, dont il estoit pillier,

sur ses espaules. En luy se maintenoit beaulté et preudhommye, reverence vers Dien et envers son tronc; et. en celle qualité, il merita benediction, non pas de Dieu tant seullement, mais des hommes, et de quoy les rays encores redondent et resplandissent sur toy. Vint apres luy le noble duc Jehan, son successeur, prince de reputation tres excelse, ne forlignant ne soy estordaut des graces de son pere, ne de ses moeurs; mais, par contraires oblicques fortunes, circui de tribulations et de divers dangiers, fut compellé et constrainct de regner tout son temps en armes, efforceemeut encontre ses ennemis, et à quoi les greigneurs pers de France, ses contraires, ne pooient mettre remede, tenoit Francois soubz să vergue et Engletz en filiere. Si n'avoit en luy delicate condition ne molesse de char par quoy, à toutte heure jour et muict, ne fut prest à belliqueux encombre, avoit grant sens et peu de vices, veritable et prompt à tout bien faire : dont enfin, par envie et par dol, il enchei en piteuse mort, plus glorieuse pour lui, ainsy perpetree, que non. De luy sailly, et ainsy le vault Dieu, le grant lyon et duc ton pere, celluy en qui Dieu a doublé et mys en ung les benedictions de ses deux peres passez, et de qui si je volloye comprendre de reciter et raconter les haultes graces, singulieres beatitudes et glorieuses adventures que Dien luy à données et envoyees, luy regnant, et de quoy poeuple et longtaines regions, livres et memoires des hommes sont comblez et pleines, ce nie seroit trop-eslongnance de ma voye et de nia matiere : mais tant en soeuffre bien dire, et moy je l'ose aiusy, sans encore la glorifier en ses vertus, et desquelz je laisse disputer entre Dieu et les hommes. En la terre n'avoit nul plus beaulx hommes de luy, ne myeulx doé,

plus cler ne plus eslevé en fortune, ne à qui fin a esté gardee de meismes à la nature de son regue. Que diront de luy poeuples, ne que porront dire nations voisines ne foraines? n'est mort icelluy seul, qui a esté en la bonté et recommendation de tout le monde, et de qui. pour la felicité de sa personne, pour la transquilité de ses terres et pays, pour l'affluence des biens en iceux, pour la grande extencion de ses terres, pour ses victoires et battailles et haultes conduictes en guerre et en paix les hommes out fait admiration, le ont deifié quasy entre aultres hommes, et le ont volu recognoistre quasi meilleur que homme. Or est il finé comme ses peres et t'a laissé en son lieu son successeur. Il avoit glorieux peres et tres fameux par devant luy, et luy ne a point empiré leur tiltre dont il te soit moindresse : il te a laissé seul leurs trois beatitudes, leurs trois benedictions et grandesses dont leurs regnes ont esté estorez. Il adaisse le regne d'un preudhomme, ton ave, le bon duc et le sage, le bien voulu de tout le monde, le sens, la béaulté de France et le parement, et l'honneur de crestienté en son temps : il a laissé en ton decorement encore le regne du plus vaillant prince de regnans, celluy à quirfer estoit annexé à sa cliar comme par nature, qui onegz ne craignit effort, ne à qui peur oncqz ne donna mutation, et lequel, puissant en regne comme sou pere, le ensievant de ses moeurs et conditions, ne luy fist point de blasme. Puis est vehu ton noble pere, jà deffunct, que Dieu absolve, et t'a laissé le sien regne avec le decorement de ses peres. Quel? certes de tous celluy perce les nues et transvolle, et circuit les grandes mers, celluy dont il n'est nul pareil ne semblable entre les roys, ne entre les empereurs

qui y approche de long temps. De celluy haultement regnant tu es l'unicque filz, et de ceulx glorieux hommes tu as receu trosne et regne. Tu es doucqz ton ave, le tres cler viellart, de qui tu empruntes splendeur, et tu es le tres redoubté prince ton grant pere, de cuy main tu l'augmentes; et tu es ton pere, le souverain de tous, en cuy gloire avec la tienne tu m'esblouvs la veue, en luy tu rechoipz les trois benedictions passees, trois cleres fortunes de felicité et telle multiplieité de graces, que je ne scay se mieulx en loist le taire que le dire : le dire en pouroit tourner à excez et le taire à non reprise. Qui doncqz ce vois et te cognois tel homme, tel prince si gloriensement dirivé, de tronc en tronc, par pere du glorieux trosne de France, par mere du royal tronc de Portugal, cler comme estoille, et en as la sieute et les haultes possessions, les honneurs et les aornemens du monde, avec infinité de biens, et te vois josne prince, florissant et vert, bien doé de nature et excellentement pourven en dons de grace, nulle part ayant voisins ne ton pareil, que doibs tu inger de tov aultrement, fors que tu es celluy seul en la terre le plus henreux et de qui Dieu, par benefice receu, doibt avoir de graces? N'y a roy en la terre, tant en dis jebien de si hault coeur que tu es, ne de qui la fortune me samble estre reculee empres la tienne. Si, touttesfois, aulcuns d'iceulx te precedent en dignité de couronne, tu en precedes pluseurs et beaucoup en dignité de plus hault tiltre; tu as en toy la meule de leur envie, et sur laquelle ils aguisent leur convoit : c'est le hault regne de tes peres, duquel, touttesfois, comme ils s'en sont glorieusement chevy, tu te cheviras à leur exemple et y mettras peine.

« Comme doncqz tu cognois presentement et sens qui tu es en puissance et en gloire, et de qui tu les as tirees, et cognois aussy que à ung tel et si tres hault homme, et en telle dignité comme tu es, il y appartient avoir pensees et operations de meismes, avec saine et bonne volunté en bien, non merveilles, certes, se toutte ceste gent droit cy, qui sont connaturelz et une meismes chose avec toy, te circuisent et advironnent, et te donnent presse et vexation en ton esperit, chacun selon sanature; car n'y a nnl qui, en sa presentation devant toy et en son office faire, ne te serve et profitte. Exemple : velà Soing, ce bon chevalier, homme tres agu et pressant, ensemble Soussy, sou frere, avec leur soeur, dame Cure, qui te naissent de l'ame tous trois, et te viennent soliciter le coeur et les esperis de ton affaire. Certes et ce font ilz deuement et bien, comme qui poisent et regardent, au jourd'huy, que soing et soussy, grant cure et grant solicitude te doibvent estre prochaines, et tenir touttes les veines de ton cœur enferrees en leurs ferremens; car en accroissement de seignourie sieut voluntiers mutacion de corage, du meismes à l'estat. Qui est en la terre celluy qui ne dit que curieux somg et grant soussy, au jourd'huy, ne te soient propres et de ta necessité, et quasy impossible de les te fortraire, quant tu as le fardeau de l'honneur du monde entre les mains, la clef pour clorre et ouvrir humain salut, et l'auctorité de povoir faire ou deffaire ta propre benediction et l'aultruy? Voirement, et non sans cause, te duict bien cy avoir cure et grant soing comment to besongneras en ces trois choses, et comment tu tiendras en estat l'ancien edifice que tes nobles peres y ont fondé dessus. O non plaise à

Dieu que ce ne te soit immobilement en l'oeul, et que ce glorieux edifice, de si longue main fabricqué et faict, tu n'ayes plus chier que ta viel Tes press, helas! le out cuydé ediffier perpetuel, et tu, se Dieu plaist, ne frustreras point leur haulte expectation par petit y entendre.

« Vient apres ces trois cy ung aultre, et d'aultre presentation, et se nomme Paour : et le remonstre icelluv que, naturellement, il doibt avoir lieu emprez toy et continuel siege, disant que sans luy tu de legier te porroyes tordre et tourner à la voye oblique, et par luy to tiendras en balance et en longue suspence ton election, de paour de mal conclurre, comment il te remonstre. Et me samble que vray dit que paour, au jourd'huy, te sert merveilleusement et te est de fruict, et ne fust tant seullement que pour garder à sa necteté le trosne de tes engendreurs, lesquelz, par paour qu'ilz ont eu de mal faire et de ternir leur nom, le ont eslevé plus cler que fin or par curieux entremettre. Paour, telle comme droit cy, en hault homme est une salutaire vertu: elle a ung ocul eslevé en Dieu et l'autre en soy meismes, l'un en la garde d'aultruy honneur, et l'aultre en son propre, et ne soeuffre jamais prendre fourvoy à homme noble. Ceste paour ne acompaigna mve le roy Boam au decez de son pere, mais tost et follement la dechassa en arriere de luy, et, habandonnant le conseil des vieulx et des sages preudhommes, declina au conseil des josnes, à sa dure meschance; car, heritier du trosne sur douze ligniés, pour le povoir regir prestement, en perdit les dix par son oultrage. Son pere les avoit gouvernez soubz vergue de jong, et luy se presumoit de les conduire soubz vergue de fer : si failli

à son pretendre, et les Manassiés s'en rebellerent et prindrent ung aultre roy à son contraire. O comme fructueux exemple droit cy, et comme proffitable à la bien gouster! Salomon estoit filz de David, et leal et feable, à cuy Dieu avoit faict sempiterne promission, et en cuy faveur il conferma au dit Salomon, son filz, son regne et son trosne. Le trosne de David avoit esté faict et acreu à diverses foiz, à diverses cures et labeurs de battailles, et de grandes chevauchiés contre les ennemis de Dieú, et non oncqz, fors an dernier de ses jours, tout viellart, n'avoit en quietude : tout son temps avoit maintenu les guerres encontre les estranges nations, avoit esté plain de soings et de cures toutte sa vie, et de ce de quoy oucgz il ne avoit eu fors sueur et travail. pour le mettre en ung, le laissa à son filz tout paisible et transquile. Le filz maintint son regne glorieusement, s'asseist ou trosne que son pere luy avoit preparé: ne luy besongna d'emprendre armes ne escuau col, tout trouvoit transquile et tout sien, en paix et en concorde, ne fit ne cà ne là deschirement ne fraction nulle : mais. comme se Dieu l'eust avmé, comme il fist, d'une singuliere amour, et faveur non jamais veue ailleurs, toutte la benediction du ciel et de la terre luv affluoit, ce sambloit, et luy felicitoit son regne, et tout en l'amour et en la bonté de son pere David, lequel-avoit pris en grace. Se desvoya touttesfois ce Salomon en sa felicité, à tout son grant sens : et, en l'yvresse de tant de biens et de gloires, il oublia Dieu, perdy ceste paour que j'ay icy ramentue et courouca Dieu. Dieu n'en prist pas toutefois la vengance sur luy en son vivant, et tout pour l'amour de son pere : mais en son hoir luy promist dissipation et decadence de son regne. Oui est

ce David icy? le prince de travail et de grandes cures portees, qui, à tant de diverses fois et encores tant de diverses mains, a ediffié et construict son trospe en ung entier : c'est le noble duc ton pere. Et le noble Salomon, qui tout treuve paisible, tout reflamboiant d'or et de perles, tout plain de benediction et de humain convoit? c'est ta haulte et heuree personne, que Dieu a volu beatifier ainsy en l'amour de ton pere espoir et pour estre le pillier de son poeuple, en quoy il te troeuva vdoine. Dea! si Salomon se oublia et se tordi. ne s'ensieut mye pour tant et n'est de necessité que tu faces ainsy: mais l'advertence en est fructueuse, pour tant qu'en l'affluence de tant de felicitez comme la sienne, la desvoyance y fait fort à craindre. Or es tu le vray ymage de ton pere David, et Dieu, en la sienne promesse et en la vertu qu'il t'a donné, te confermera ton regne en ton trosne sans le courroucer, et ne seras pas Roboam en cuy mains tout dissipa et rompi par confusion.

« Auprez de ceste Paour, dont j'ay fait mon compte, je voy ung personnage qui se nomme Desir: et icelluy, an samblant qu'il monstre, te quiert durement à tenir de pres et de te avoir en main, comme se sa nature portoit forte convenience et samblableté avec la tienne, donegz moy, qui de ce me perchoy et me cognois assez en ton inclimation, je luy loe de faire son office et de souvent te poindre et boutter avant, affin que ceste paour, qui te tient d'un lez, ne te tienne trop longuement la tlenir et trop ample, la paour te tourneroit à vice, par maniere de pusillanimité, et ne te soulfirioti produire ne conclurre effect et temps et à point. Et, par

ainsy, l'aigre desir que tu as et doibz avoir de bien faire, et de faire glorieuse et utile oeuvre, vient chauldier et poindre à l'aultre lez de la paour, pour emprendre et executer ce qui est de ton estat, de ton appartenir et de la necessité des choses, et desquelles les unes prendent et poevent tourner à gloire et à grant honneur pour toy, et les aultres à proffit et à utilité commune. Ne m'est doubte nulle que le desir ne te soit aigre de vivre et de regner haultement, et de adjonster encores, avec la gloire, nouvelle clarté par propres fais. Ce te vient de nature et de paternelle infusion. que tu le doibz ainsy; et la grandesse aussy de ta naissance et du noble sang dont tu es t'en sont cause. Touttesfois, doibs bien garder que le desir ne te pende point tant en l'honneur du monde, que le merite et le fruict de ton oeuvre ne te soit plus chier que la gloire qui en ensieut, ou aultrement tu declines à vanité, et vanité te pavera de vaine pave.

a Je voy apres une dame emprez toy, et laquelle, à peu de parolle, te guygne de l'oeul souvent, et se nomme l'ergongne, repreliensive, mais instructive; car, à alire vay, celle qui est reprehensive, elle presupose aulcuns mefaitz ou aulcuns vices commis, de quoy le commetteur à lonte; et celle qui est instructive, elle baille l'advertence aux haulx et nobles corages de eux garder, saus rieus qui soit de blasme ne de vice commettre : et est ceste vergongne instructive, celle qui se presente icy et qui est propre et de grant fruiet pour toy, et louable et salutaire pour monit de causes. Ceste vergongne instructive, elle fait considerer à ung prince commetur vices et meschancetez sont fort messeans à ung aultre de son estat semblable, et com-

ment, par laidure de leurs fais, ils se acquierent laide grace et blasme de leurs fais et mesuz. Si s'en chastie volontiers qui sages est, et s'en corrige quant il les voit, et, par exemple, de ce dont il a honte de le veoir en aultruy se contregarde curieux en soy, affin de non cheoir en semblable. Tout homme curieux de son honneur doibt estre curieux aussy de son sens. par lequel il se conduict; car, par sens, il delaisse ce qui est à non emprendre. Quelle honte est ce et vergongne à ung prince, quant il delaisse et habandonne le train des nobles moeurs, et s'encline et adonue à paresse et à lacheté, en contraire de sa lignié. Certes, apres le cas commis, vergongne reprehensive v est toutte et en est l'homme deffait : mais, le cas non commis encores, et pendant le temps que ung prince varie tel fois et est tempté de chose non honneste, vergongne instructive droit cy le contretient et garde, en luy disant : « Oue voeulx tu faire, homme? tu en seras deshonnoré. Tu vois les aultres blasmez du meismes de ce que tu voeulx faire, tu ne le feras pas, » Et en ceste advertence l'homme s'arreste et se advise, et, pour fuyr blasme, il delaisse ce qui est de malvais propos; et, pour merite acquerre et garder honneur, il observe et se mect au train de ce qui est honneste et de fruict benoicte. Et, doncqz, bien louable est ceste vergongne par laquelle les princes se troeuvent en paix et en arrest de leur necteté, et corrigent, et repriment leurs passions et vicieux propos qui les peuvent tempter et tirer à vice.

« De rechief jc voy icy emprez toy, tout en ung flot, ung grant mont de femmes et d'hommes, et lesquelles, quant bien je les regarde touttes, sont de ta prochaineté, assez necessaires et quasi connaturelles, et se nomment Diverses cogitations, Parfonde pensee, Convoitise d'honneur, Noblesse de corage, Haultain propos. Ardeur de bien faire et de glorieusement vivre. Si me delitte droit cy, o noble duc, de t'en exposer ung peu grossement ce que je comprens de leur nature et de leur office emprez toy, et me samble voir que moult sont convenables et seautes a ta noble personne, et, que plus est, non bonnement separables; car trop te sont de pres et intriusecques en l'ame. Exemple de Diverse cogitation . comment te porroit elle estre separee ne estorse, ne comment porroies tu vivre sans, quant tu as tant de diverses matieres et de diverses causes en quoy tu labeures intellectivement, que la multitude en empesche la discretion pour en distinguer par nombre? et comment porroies tu aussy, sans Parfonde pensee? qui as l'abisme des humains affaires eutre mains, et qui touchent à l'anne et à l'honneur. et, sommierement, à tant de qualitez et de conditions d'hommes, comme tu as diversitez de pays et de diverses natures. Tu doibs à chascun voloir satisfaire. traicter chascun en nature de noble prince, gaigner coeurs et corages par vertu, les subgetz par bonne gouverne, les serviteurs par recognoissance, les nobles par bonne exemple, et les villes et citez par justice, en quel affaire et quy tout vouldroit bien peser et scrutiner, il y poeult seoir de parfonde pensee beaucoup et difficillement comprise, souvent, comment on en porra user; car à tant de difficultez respondre, et pourveoir à tout, n'est pas legiere chose. Ces deux dames, doncqz, ont grant exercite en toy et continuelle operation, et là où nonchaillance te porroit traire à oyseuse,

qui est grant vice en prince, elles mettent ton josne boullon en multitude de charges, et par lesquelles te parfont et glorifient. Non moins en fait bon debvoir Convoitise d'honneur. Ceste là, où que tu te tournes ou voises, te sieut à queue et ne te laisse pas, ne ne te quictera jamais que tu ne parviengnes à ton intencion, Certes et non merveilles; car elle te tient d'hoirie et de succession, et de generation en generation, de long temps et d'ancienne noblesse qui te est infuse, et dont la loy voeult avoir sa nourriture en toy et son usage. Car tout hault homme, comme plus est hault tant plus convoite hault honneur et sollempnel oeuvre, et aultrement n'est point homme hault qui ne jonyt de hault tiltre, ceste convoitise d'honneur en nng prince est moult louable, car elle fait garder curieusement ce qui est acquis par luy ou par aultruy; et, de ce qui est à povoir acquerre par labeur, elle donne soing et attente : et, voluntiers, tous ceulx qui sont de cest esgard coustumierement sont haulx et eslevez corages, et netz et honnestes, sans reproce, et peu les voit on enclieoir en mesuz. Et pour ce dit on voluntiers que: Qui ayme son honneur, il ayme son ame : et s'en ensieut que tout preudhomme doibt ayıner son honneur, car nul ne poeult estre preudhomme sans aymer son ame. Si y a encores Noblesse de corage, Haultain propos, Ardeur de bien faire et de glorieusement vivre, qui te donnent de la peine beaucoup, et ne te laissent en nul repos: mais te font le coeur envoller l'une fois envers le ciel tout au plus hault, l'aultre fois à la rondeur de la terre par grant circuit toutte large, te promectre la mer povoir subjuguer en ta main et la terre en ta force; touttes voyes et manieres te font excogiter pour hault

parattaindre, et pour en singuliers haulz fais acquerre singuliers loz. Cestes conditions et natures sont et doibvent estre de l'essence de tout noble prince, et tant plus comme il est plus hault et d'excellent origine. Ton pere en a eu haulte et large portion, en son temps, de telles haultes et singulieres attainctes, et par lesquelles sa tombe reluit et gist perlisee glorieusement. Si n'est ee point hors de ta nature, ne de ton appartenir, si ces nobles meismes dames qui l'ont tenu de pres tout son temps, te sieuvent aussy et se joignent à toy par intencion samblable.

« Vrainment encores nie perchov d'une dame aultre qui se advance et laquelle, affin qu'elle ne soit oubliee pour la presse des autres, crie tout hault, et se nomme Necessité publicque, disant : « O tres noble et tres hault duc de Bourgougne, prince de haulte et renomniee vertu, donne moy ton regard. Je suis publicque necessité, qui doy avoir lieu droit cy et escont en ton siege. Les princes de la terre sont ordonnés ad ce, et constitués, que par eulx et par leurs sens il soit pourveu en moy de mon affaire. Je suis celle à qui pend la conversation du monde, l'entretenement des hommes et la paix des corages, lors que je suis bien maintenue. » A tant se taist ceste dame et n'en dit plus; et moy, du surplus, o noble duc, je feray son office. Si est vray, o tres hault prince, que ceste dame publicque necessité samble te voloir persuader que tu la prende fort en coeur, et que ton affaire tu pourvoies par grant sens, et que du sien affaire tu traictes et disposes par saines voyes; car, entens bien, en toy originelement doibt estre regardee la necessité publicque, comme pour toy et comme prince : et es aultres, les suppos de tes seignouries et divers pays, elle doibt estre regardee par toy comme participation universelle. Exemple : il est publicque necessité à tov. se tu voeulx vivre et regner, et avoir la benediction de ton pere, que au meismes point là où il a laissé tout, que tu te formes et reduises à icelluy pour estre son ressamble. Et que sera ce? ne quel sera ce point? Certes, c'est que tu te faces aymer cordialement à ung chascun, comme luy, que tu te faces prendre en dilection par ta doulceur, et craindre et avoir en reverence par ta justice. Ceste necessité principalement concerue à ta seulle personne, et non à aultre. Tu voeulx doncqz et quiers à regner puissant, et avoir en ta possession et main ce qui est de ton hoirie, et raison le voeult : mais, avec, convient il entendre que, comme tu appetes à avoir ce qui est de ton convoit et de ton amour, en semblable, et par la meisme raison, tu doibs appeter ce par quoy ce que tu avines, ce sont tes pays, puissent demourer en estat; ou, aultrement, ton amour ne serviroit à nul rien que à toy, et ce que tu debvroies aymer pour te tenir grant iroit à perissance. Ne fait à vgnorer que la seulle et souveraine felicité de leurs suppos peud en la prudence et vertueux usage des princes. Qui est au monde prudence plus grande, en ung prince, que de soy faire aymer? qui est plus vertueux usage en terre, ne de si grant fruict, que de gaigner les coeurs des hommes par reverence? prince avmé se fait reverer, et poeuple qui aime porte cremeur : de poeuple amy vient au prince richesse, et au prince cremu vient puissance de poeuple. Et qui est ce qui fait aymer? ce fait bonté tiree du fons de prince, et ce qu'il le fait craiudre, ce fait sa vertu et sa justice

roiddement maintenue. Et quelle provision vient au poeuple, ne quel fruict de cest amour de prince? certes tres hault et tres salutaire. Il en vient que touttes choses en sont observees et maintenues en ordre et en reigle, en divers estatz sont mises diverses ordonnances : en adversité de causes et d'accidens quotidiens sont mis divers remedes, et tout au salut et à la paix, et à l'entretenement du monde et à quoy les princes sont constituez d'avoir l'oeul et de y mettre attente, et cure à chascune personne et à chascune cause, à l'exigence et necessité de l'affaire. Là gist la publicque necessité que le prince doibt avoir en l'oeul, et en quoy, par amour et pour l'honneur de Dieu, qui à ce l'a commis, il doibt labourer et veiller. Et par ce faire, il gaigne les cœurs des homnies et se fait aymer; et par amour gaignié, il se fait doubter et craindre en son dedens et dehors, et en tire la substance. Il est doncaz publicaue necessité que le poeuple soit bien traicté, qu'il soit gardé d'inconvenient, qu'il soit pourveu de ce qui est de salut, et administré de ce qui est de prouffit. En ces quatre poincts, et lesquels viennent de benefice de prince, est conservee et comprise tout humaine felicité, et entierement paracomply, aussy, le debvoir de principal vocation.

se De rechief je en voy trois nouvelles, lesquelles, au samblant' qu'elles portent, te debvront donner du pensement beaucoup et de grans regretz en toy. Et se nomme la premiere Consideration des humains affaires, la seconde Haute peanteur de tes pays, et la tieree Diverse condition et qualité de tes divers pocuples, desquelles n'y a celle qui ne se repute bien valoir d'avoir escout et d'estre avec toy: traitet et maine chacune à sa nature. Venons doncgz à la premiere, qui se dit Consideration des humains affaires, et advisons en quoy et combien elle te compete de l'avoir en tes yeulx. Certes, à mon vray jugement, elle te compete à beaucoup, ce me semble; car, sans tourner ton entendement, parvenir à tiltre de bon prince et de qui le droit et le debvoir si est d'entendre au bien de ses hommes et de leurs affaires, comme commys ad ce et establi de Dieu par remede. Or sont les liumains affaires comme les undes de la mer, infinies, fluctueus et mouvans à tous ventz : huy, tempestueuses et furibondes, bruyent et font une freeur espoventable; demain, seront paisibles et coyes, et se remecteront en nature. Ainsy sont les humains affaires : ilz sont infiniz et oultre toutte comprehension; ilz sourdent et s'esmoeuvent à tous ventz de fortune, ne jamais ne sont sans mutacions en ung endroit de la terre. d'une maniere en une aultre. Huy sont en guerre. demain en paix : huy conduisables, demain desesperables. N'y a stabilité nulle ne ferme arrest, sinon aultant que les gouverneurs des princes y mettent de leurs sens et de leur provision, par bonnes reigles et par bonnes loix, telle fois, à l'estroit et bien asseurement, telle fois, aussy, ung peu mollement et en movenne doulceur, selon l'exigence des diverses natures et causes, lesquelles touttes sont à considerer à prince de hault regne. La mer se soeuffre naviguer par art et par sens, et par industrie d'homine, et conduit on, parmy les impetueuses et espoyentables undes, le navire à port de salut : le patron dui le gouverne a tout en main; il a la vie, la mort de mille hommes en sa disposition; il pourvoit en ses offices dessoubz luy, et à chacun baille son entremise; et luy meismes, pour le salut de tous, il veille, il traveille, il pense et solicite chacun à faire son debvoir, et ne donne repos à nulluy jusquez ad ce que chacun soit hors de peril tout oultre. Tel doibt estre d'un prince qui, par les diverses tribulations et variations de ce monde, a poeuples et diverses nations à conduire, et desquelz il avoit le soing pour les mener à sauf. Luy premierement et sur tous doibt avoir le souverain regard, et, pour plus aiscement en venir à bonne fiu, il doibt mettre en pratique sa conduicte par diverses mains, par divers offices gens utiles et laborieux, et luy, tousjours veillant et entendant sur eulx par le moyen de sa solicitude, il menera à sauf et à port ce que il a en garde.

« L'aultre dame, qui se nomme Pesanteur de tes pays, se ramentoit maintenant droit cy. Si fait Diverse condition et qualité de tes divers poeuples, et desirent fort que tu entendes à elles et que tu les cognoisses. Quant à la premiere, qui se nomme Pesanteur de tes pays, n'est de merveilles se elle se presente à toy et se ramentoit; car te dis bien, sans faulte, que la pesanteur de tes pays est grande, et non pas grande, mais admirablement de grand estime et de grand importance. Elle est grande en nature de situation où ilz sont, elle est grande en la nature de l'habitacion qui y est, elle est grande en la qualité et condition des habitans qui y sont sans nombre; elle est grande en consideration de leur aucien tout viel ploy et usage, dont se souffreroient frustrer ne rompre, elle est grande en consideration de leurs richesses et grandes puissances de leurs usages, et privileges de leurs loix, lesquelles voeullent avoir observees, elle est grande, encore, en considera-

tion de ce que, depuis mille ans, et avant que premierement furent habitez, ce ont esté les pays des parties d'occident les plus populeux, les mieulx edifiez de fortz et de villes, les mieulz stabititez et pourveuz de loix, les mieulx et les plus submis à justice, les mieulx usant et habituez de marchandises, les plus certains pour touttes nations recepvoir, les plus sages et les plus expers en touttes nations subtilles, les plus riches et les plus habondans en biens, les mieulx et les plus haultement gouvernez de haulx princes, et les plus tenus en francise et eu grant police qui fussent en la terre. Par quoy, tout ce consideré, et quel est la nature de tel peuple et de telz pays, quelle est la preeminence des haultx titres et des haultes graces qui y sont et qui se voyent à l'oeul, et que la duration en a esté si anchienne et si glorieuse, et que leur transquilité et paix a esté si curieusement observee tousjours, et deffendue par tant de haulx et nobles princes, sans que oncaz l'on mordit en eux, ne que on les violat, pitié seroit et amere dolleur se en toy ceste glorieuse felicité prenoit fin ne amoindrenement, qui es le grigneur encore et de plus grant attente que oncqz nul de tes peres, et qui plus y doibz mectre peine et soing pour le conserver en estre.

O et comment te doibvent donner a penser parfondement cincq ou six aultres dames que je voy icy devant toy d'une felle maniere et hideuse, et desquelles la premiere se nomine l'Inimitié des roix et des princes tes hayneux, l'envie et hayne des francois et des voisines nations, murmure, machination, fraulde et deception couvertes, et desquelles touttes ensemble les menaches et evidens perilz apparent et les voit on \*\*\*

à l'oeul. Si convient encore à toutte la charge que tu as de toy conduyre et gouverner avec tes subgetz que en ces dames icy, qui touchent à la vie et à l'honneur de ta personne, tu souverainement regardes et entendes : car du lez dont plus tost te poeult venir le hazart se doibt plus tost mettre le remede. Inimitiés sont dures et font à craindre, et souverainement en ceulx qui portent injure non vengee. Tu scés à qui tu as poincté, et à quelle cause, et es assés expert des corages de ceulx qui ne te sont point amys : si aujourd'hui ilz different d'executer leurs hayneux propos, demain s'en metterout en peine et se essayeront en la personne, S'ilz poevent, ilz s'en vengeront sur les tiens; et là où ilz ne porront aller par effect et par main mise, soubz couverte et longue machination feront venir et envoyeront fraulde en jeu pour te vaincre. C'est celle seule soubz qui se faindront voloir entendre à ton amitié reconciliee : mais ce sera pour te deffaire. La havne v est congree trop ancienne, et l'envie trop multiforme redoublee. Envie et havne sont nees avec françois encontre ta maison : les meres en respandent le lait en la bouche de leurs enfans au bers, et est chose si connaturelle à eulx, qu'il convient ou que France produise une nouvelle generation toutte aultre de ceste, ou que ta maison de Bourgongne soit foullee aux piedz et toutte demolie. Jamais aultrement n'y aura concorde en ton bien : ce sont les deux extremitez, bien difficilles touttesfois. Et pour ce que je les trouve difficiles, je juge difficillement y povoir trouver bonne amour. Là où, doncgz, l'amour ne se poeult trouver fors soubz doubte, ruses et scrupuleuses voves, il se convient pourveoir encontre l'inimitié par convenables remedes. Ennemy veille et ne cesse de songer mal: tu en as, tu le scez bien, de malicieux songeurs contre toy, et lesquelz sont nez de celle heure que jamais bien ne te feront. Touttefois ilz sont creatures et œuvre de Dieu, et leur preste Dieu regne et vie : mais ce poeult estre au bien et à la gloire d'autruy qui, par ce moyen, exercent leurs vertus et s'en font aprez louer et recommander. Les aspres et dures fortunes souvent, en josne eage, font croistre et devenir glorieux viellars : le fer s'aguise et se pollist sur la dure pierre, et le vertueux homme sur ces durs affaires. Ton pere a eu de durs passages beaucoup et de bien estroitz, et lesquelz, aprez les avoir passés, les a trouvés larges et delectables. Ne fut oncqz, jusquez à son tout viel eage, sans avoir des escuremens contre la dure pierre; touttefois n'y est oncgz succumbé; aussy ne feras, espoir m'est: il a eu les inimitiés les non pareilles du monde, il les a glorieusement vaincues touttes, et tu aussy les vaincqueras, se à toy ne tient. Comment à toy? c'est que tu y pourvoies par sens, et par obeir au conseil des sages preudhommes et expers d'eage, que tu te fies en iceulx dont tu cognois les bonnes moeurs, les vertus et les recommandations, et que tu ne mettes point ton corps en mains de legiere sorte, ne ton secret en bouche de flatteur. Tu en as veu des meschiez et de grans griefz advenir : pense se je dis vray. Ton grant pere en fut murdri, et toy le as cuydé estre : ton pere en a esté menaché, mais son heur ne l'a souffert. Tu viz encores en semblables menaches, mais Dieu, qui est ta garde et ton meneur, te preservera de tout. Tu es à luy : la foy saulve l'homme et sa bonne vie. Mais Dieu voeult que

l'on se ayde et que l'en se ordonne et arme de nobles cuvres et de vertueulx faictz, et que l'on mette son faict et son estat en nobles et sages mains, et en preudhomme, pondereux conseil, et que l'on se fortifie de l'amour et benivolence de son poeuple et de ses no-bles, par lesquelz on achieve les grans fais et les dures inpulsions des ennemis. Prince qui est bien amé de ses nobles ne poeult succumber : il est riche de precieuse chair et a du sang à commandement, comme d'eaue en mer. O noble amour et bien employé qui là se tourne; et comme est grant pitié et plorable, quant prince à ce ne regarde. Ton pere avoit coeur, ratte et polmons; il avoit les vies et les substances de ses subgectz, et leur estoit son aspect habandonnement à la mort.

« Tout à ce dernier, et comme en queue, je voy venir avant encore ung personnage d'homme, froidement enmanieré et de boune mode, et, comme je perchoy de son estre, il porte quatre noms : le premier si est Regard à son debvoir, le second Regard à sa vocation, le tiers se dit Regard à sa glorieuse fortune, le quart Regard à multitude de divers grans exemples. Or, tres hault et tres excellent duc, icy te plaise à entendre, je te prie, à l'exposition de ces quatre, et par lesquelz je voeulx conclurre et faire fin eu ceste matiere; car n'y vovs mais chose nulle, ne mistere qui me donne plus loy de parler. Et me samble qu'en tant qu'il touche ne competer poeult à ton noble et principal estat, à ta haulte et excellente personne, ne aux presens affaires de tes subgectz, pays et seignouries, tout y sera à suffisance compris, touchié et remonstré dedens pour aultant de l'effect que la vision et du mistere presant porte et là où je voeul copper. Or, doncgz, regarde à ton debvoir qui te vient admonester droit cy en son premier tiltre, et fais bien. Mais poeulx demander de quoy, ne de quel chose te vocult il donner l'enhort. et je respons que de moult grant chose et fort convenable; car il te voeult faire muser et penser à ce que tu doibz, et à ce à quoy tu es oblegé, par contraire de ce qui te porroit mal seoir et que tu doibs laisser. Qu'esse doncqz qui te porroit bien seoir on nual, ne en quoy tu porras acquicter ton debvoir on non? ce sont vertus ou vices. Vertus et bonnes œuvres te doibvent estre connaturelles, et les vicieuses moeurs aneauties. Quelle chose doncques appellerons nous debvoir en toy, ne à quoy tu es oblegé, ne de quelles vertus dirons nous qu'il te convient user en acquictant nature? je respons, certes, que non d'une vertu ne de deux, ne de trois, ne de telles, mais de touttes les plus haultes et les plus dignes, et les plus glorieuses dont adviser te porras ne ymaginer, et desquelles les plus haulx rois du monde du temps de jadis, et les plus parfaitz, et les mieulx adressez, et le plus renommés le ont fait en leurs temps, si comme on trouve en leur temps comme ilz ont esté decorez et parez, et qui ont en leur maniere de faire et de vaincre, et par leur hault sens, et par manificques courages, empris et conduict les haulx dangereux fais, conquis et submis royalmes et diverses nations, ediffié poeuples en police et en bonnes loix, et plus gaigné leurs corages par engin que par force, tant que la renommee leur en dure et durera tous les siecles. Donc, comme tu es aujourd'huy l'un des haulx princes de la terre et des plus eslevez, et, ausquelz pres, le second ou le tiers du monde, il est convenable que tu aussy, à l'advenant de ta haulte eslevee fortune, tu acquieres par singuliers faitz la renommee de meismes, et que tu face resplendir par vertu ce que fortune te donne par faveur. N'enteus tu pas que possession de haulte seignourie, soit de sceptre ou de couronne. au malvais ung tirant tel fois possede, et regne au dur et à l'annuy d'aultruy? mais si n'a il tiltre, pourtant, fors de regner et que l'on dit de luy : Ung tel est roy. Mais le bon, qui regne en sa bonté, en son noble et vertueulx corage, et en consideration de son estat, celuy clarifie sa fortune par sa glorieuse renommee et fait resplendir son nom par la singularité de ses fais. Porter nom de prince tant seullement. c'est povre tiltre : sotz et povres personnages le portent; bossus, contrefais et aulcuns de perverse vie s'en parent. Ilz ont les possessions ou les noms sur quoy ilz se grandissent, et posé qu'ilz soient de tronca et de nom, si n'y a sieute nulle aultre que de vanité. ne bonnes moeurs, ne bon exemple : mais porter nom de prince princiant, c'est ung hault tiltre. Icelluy tiltre tant seullement compete à glorieux hommes, à princes de haulte renommee, qui exercent et exposent tous leurs engins en honneur, en bien faire et en bien regir : ceulx là sont princes à droit et tout à bon. Dignes sont de porter sceptre, et d'avoir regne et possession; car le fait y est : et vault myeulx ung povre homme que vertu accompaigne venir à tiltre de roy et à coronne non doé de nature. Riens ne fait digne l'homme que ses bonnes moeurs, et riens ne le fait cler que ses biensfais, et son loablement proposer de soy acquicter en son debvoir, ou certes envers Dieu, envers soy meis-

mes, envers son propre honneur, envers son propre salut, envers ses subgetz par equicté maintenir, envers ses nobles par les cognoistre, euvers ses serviteurs par les remunerer, envers les bons et dignes par les advancier, envers les sages par les attraire, et les vaillans honnorer et tenir en amour par singulier benefice. Ne doibt avoir ung noble prince riens frustré en luy, riens cassé, ne riens vain : tout doibt avoir lieu, et note ce qu'il faict : tout doibt estre juste, et compasse l'effect à la cause; et là où le fait ne poeult estre tousjours, que la volonté, pour le moins, s'y monstre. Belles parolles, doulces responces, amyables promesses de princes contentent les hommes : belles parolles mainent à mort. Si cuyde que plus est de fruict ung prince doulx et fort tenant, que ung rude bien large et de pervers affaire. Ne vault aultre chose à ung prince fors qu'il entende à son nom, qu'il entende que voeult dire prince et qu'il signifie, et lors, aprez l'entendre, il en prende l'effect, si luy plaist, devers luy, ou le delaisse. Si le prend aprez bien l'entendre, il s'estore bien; et s'il le delaisse, il vit obscurement, il se monstre homme commun et de bas affaire, qui se doibt faire regarder comme le ciel,

« Or doy je parler, maintenant, de Regard à sa vocation et de ce à quoy il pretend envers toy. Certe sil te voeult donner à entendre que ta vocation est d'estre le refuge du poeuple, le centre et le comble de leur ressort, et à qui ilz poevent et doilvent prendre chief et production, et advance de tout leur salut; dont, pour ce que infinie multitude d'hommes ne se poeul unir et concorder à soy sans chef de telle infinité, affin de les maintenir en reigle, dont comme ceste

reigle sortit à diverses fins et effectz, comment doncqz elle se contourne en diverses vertus, et lesquelles sont de ta vocation, disons doncqz quelles sont les reigles rie les vertus de ta vocation. Et je dis, premierement, que ce sont justice, equitté, droicture en tous cas, parfond regard, frequente solicitude, diligence en commun bien, attente à salut et providence de paix, nourrir poeuple en cremeur, et aussy, pareillement, les nobles hommes en bonne amour, les pays en transquilité et bonne ordre, et iceulx preserver et deffendre d'ennemis, laisser ce que l'on troeuve bon en son estat, et ce qui va combre de le reduvre selon le faisable, user de sens et de raison, non de volonté, regner sur toy premier que sur aultre, et sur ton poeuple par doulceur, et en top dehors par cremeur. avoir Dieu et saincte Eglise en reverence, propos à tout bien faire, d'estre exemple de bien au monde, et de dresser touttes les voyes à bonne fin. Cestes sont, avec pluseurs aultres, les conditions et les vertus qui duvsent à ta vocation et qui sont de l'appartenance de ton estat et de ta personne, et en quelles il est apparence et espoir grant que tu floriras et floris, et en seras hault et loable à qui que Dieu doint.

« Que dirons nous du Regardà la agorieuse personne? siet il icy ramentevoir, ne qu'on en face repetition? raison me juge que ouy, et que c'est chose convenable d'en gouster bien ce qui est de l'effect. L'on dit voontiers que ce qui est acquis chierement et en longz travaulx et dangiers, il doibt estre de chiere garde, et en doibt l'en avoir tant plus de soing comme il est lault et de chier acquest : chose obtenue et acquise ne vault que au poix de ce que l'acquerant en faict

pris; et pour ce que le regard que l'homme y mect a l'equivalent de ce que la chose luy monte, si elle luy est grande, il y mect grand regard, et s'il luy samble petite, il en fait aussy moius de poix. Venons doncqz à ceste fortune et sur laquelle tu doibz asseoir ton regard, et voyons de quelle estime elle te poeult estre, ne de quelle reputation. Quant est à ce qu'il en samble aux hommes, elle est merveilleusement haulte: mais se l'estime en est samblable à toy, cela pend en doubte; et pour ce que la doubte y est, et que la faulte de la condigne reputation y porroit cheoir, ce regard droit cy te vient admonnester d'entendre à fortune, laquelle est assin que tu entendes quelle elle est, ne quel nom. Il la te baptise gloricuse, et, voirement, en bonne equitté, bien l'a baptisee ainsy; car, certes, glorieuse est elle et tres excelse, et sur toutte commune condition ailleurs peradmirable. Doucqz, pour en parler au vray, en touttes qualitez et dons qui sont du povoir de fortune, à ton noble pere et à toy elle en a donné tout l'extreme, ne a riens recoppé en l'un ne retaillé en l'aultre ce de quoy elle poeult enrichir tout homme : tout a converti à toy seul : à toy seul a ouvert son tresor, là où, nulle part, n'en distribue que par portion, cy d'une mauiere, là d'une aultre. Veons doncoz quelles sont ces largesses de fortune envers tov, et les dons si extremes dont elle te sert. Ne sont ce les richesses, si grandes que le tout ne poeult estre compris? ne sont ce honneurs et exaltacions, egales avec les roix? ne sont ce puissances et anciennes possessions de seignouries, non moindres que royaulmes?ne sont ce faveurs et reverences de subgectz, nulle part trouvees semblables? ne sont

ce aspirations des cieulx et des dieux, se ainsy parler on osoit, qui te donnent et ont envoyé à ton feu noble pere et à toy, gloires et victoires les plus admirables et les plus redoublees de la terre, avec touttes aultres benedictions, felicités et beatitudes, touttes gratuides et complacences si avant, et tout ainsy que souhait et convoit de cœur porroit appeter ne demander à Dien, et dont l'approbation te reffiert au front et te fait cognoistre que nulle part du monde, ne loingz ne prez, l'en ne troeuve ainsy? c'est bien une glorieuse fortune, doncqz, et bien resplendissant, qui ainsy passe touttes aultres, et fait bien à tenir à chiere que l'a si faicte. Cesar prepara le triumphal empire et l'ediffia sur l'univers monde : l'Auguste, son nepveu. cler en vertu de son oncle, le possessa paisible, et en Tibere se declina la gloire de l'imperial acquest. Doleur, dongz, et reproche à Tibere de perdre l'integrité de si haultes gens comme les deux; et fault dire, ou que la vertu luy fut moindre que de aultres, ou son eur. Si vertu luy failly, ce luy fut reproce; et s'il tenoit à eur, si luy tourne il à charge, car n'estoit point bien volu des dieux. Le noble duc mort a esté Cesar : tu es et seras, si plaist à Dieu, le vray Auguste, Tu auras, si luy plaist, le tout en ta paix et fruycion; tu appaiseras les rebellions, et seras produyseur de unyon et de paix, partout où seras, en tes moeurs et beaulx exemples, comme deifié des hommes, entreteneur de ton trosne, non dissipeur, non elat ne ensieri en ton exaltation, corrigeur des malvais et l'exalteur des bons; et, rendant graces à Dieu de tant de biens, tu recognoistras ta glorieuse fortune et toy meismes, comme fist icelluy que Dieu tant beatiffia, qui voult

naistre soubz luv et en son regne, comme i'espoir sur toy. Il porra renaistre encore tout nouvel en coeur des hommes, et se corrigeront les vices et les malvaistiés qui courrent aujourd'huy, et se revelera la foy de Dieu et l'honneur de l'Eglise en vigueur. Soubz les preudhommes princes et de leal coeur faict Dieu naistre, coustumierement, toutte felicité, habondance de paix et d'amour : et, par contraire, soubz prince tyrant, derrision en tous estas. Les hommes sievent leurs princes en exemple : c'est chose experte et cogneue. Leal homme, doncqz, et vray coeur, il cognoist les biens que Dieu luy a fait, il cognoist sa gloire et sa haulte felicité, il cognoist sa glorieuse fortune et la pourpense souvent; et, selon ce, il se dispose et ordonne de luy en rendre grace, et d'en estre curieux gardeur sans decadence, laquelle ne fait jamais fors par couroucer Dieu et habandonner vertus. Cognoistre ce qu'on a, fait aymer : amour faict chierement garder d'une fruition, et joyeux pose de ce qui est de garde.

« Reste doncqz le dernier regard, celluy qui se nomme Regard à divers haulx fais et grans exemples, et duquel, pour faire usage du present mistere, il convient que j'en expose ce qu y fait à entendre. Regardons doncqz quel fruct il y a en avoir son regard assis en divers exemples, ne d'avoir son oeul rué en dehors de soy bien loingz, pour le retirer de pres arriere en dedens soy, à rapport et à gaigne. Certes, là où le rapport se faiet de fruiet et de lucre, il samble que le ruage y a esté fait à bou preu et à cause honneste. Les philozophes demonstrent que nostre bumaine cognoissance nous procede et nait des choses exteriores, sensibles et capables par sens, et puis, par ung retour en devers nous, les bouttons en nostre entendement et en reservons l'ymage : et, par ainsy, la vertu sensitive esmocult et mect en œuvre la vertu intellective. Comme doncgz cecy est yray, et que par toutles les choses qui en terre sont et jusquez au mouvement du ciel cecy se proeuve, utile chose est doncgz et tres necessaire que, pour soy assagir et faire cler par dedens, que l'on rue dongz les veulx dehors soy et là envers,dont on ne poeult retirer clarté. Question est pourquoy ne poeult l'adveugle jugier des couleurs : response est pour ce qu'il n'en vit oncoz nulles et qui n'a point en luy la sensitive qui luy en fait le rapport. Il ignore la difference du blanc au noir. Appert, doncques, que la vertu sensitive du corps informe et enbesogne la puissance interiore, qui est en l'ame. Ramenons doncgz au propos cest argument : l'aveugle, qui oncqz ne vit blancq, ne scet comprendre aussy que c'est de noir; et qui oncgz ne vit clarté, ne scet que c'est de tenebres. En luy ne poeult avoir nulles impressions de nulle riens, par carence de la vertu visine, qui fait les presentations. A qui acompagnerons nous l'adveugle? à ung prince ignorant. A quoy le blanca et le poir? à vertu et à vice. A quoy clarté et tenebres? à glorieusement et obscurement vivre, à vivre à prudence et à grant aguet, ou à vivre à non chaillance, inutile à soy meismes. Comme, doncqz, prince iguorant est de grant grief au poemple, et, que plus est, à luy meismes en ame et en corps, est comme ung homme despect et imparfaict, demy homme, demy riens; ne vise ne à clarté ne à teuebres, ne au blanc ne au noir, car ne les cognoist; ne vise que à mettre jour apres jour, en brutal usage. Par contraire, prince prudent et enluminé d'entendement, tout premier il pourveoit à lay meismes, et, par ce moyen, il pourveoit à son poeuple; et est la charité de luy à luy plus necessaire que de luy à aultre. En sa prudence , doncgz, et par ce qu'il a la cognoissance du blancq et du noir, il se adhere au blanc par election, il prefere clarté de tenebres, et sapience devant ignorance, il prefere glorieusement vivre devant vie obscure, et bien voyager et bien faire devant vanité et folie. Il a doncqz son election au blanc, qui luy represente les vertus; il a son amour en clarté, figure de glorieuse vie : et, par contraire, il contempne le noir pour sa laide representation, et les tenebres, il les fuit pour ce que à l'ame il les voit contraires; laquelle ame est clere et resplendissant en soy, et, par ce, elle ayme ce qui est son semblable. Que dirons nous, doncqz, de ces exemples dont parlé est dessus, et cause de quoy nous avons fait ces premisses? Exemples, vray est, sont de la nature des couleurs : les ungz sont blancz et les aultres sont noirs, les ungz obscurs et les aultres bien clers, et tous deux, peantmoins, les blancz et les noirs, et les clers et les obscurs, servent à ung sage prince: en ung endroit, pour luy eslever le corage en leur bonne demonstrance; en l'aultre, pour luy reprimer son desvoy par leur cogneu reproche. Ceste discrecion ne se troeuve point en prince ignorant : prince ignorant ne assiet nulle election, et si, d'avanture, il en assiet aulcune, si le assiet il en ce qui est de sa nature, en choses viles et basses; car n'a clarté en luy par quoy clarté luy soit de reputation. Telz sont les princes qui sont plains de lassiveté et d'ordure. tous enveloppez de charnelle volupté, qui mettent leur tresor en fange puant et le trosne de leur plaisir en volonté desbridee. Sages princes et de hault corage le mettent bien en lieu plus noble, et, nonobstant que la char tire et vainc tel fois, si le mettent ilz en precieux estuy tant hault, là où le soleil fiert dessus, et en fait tourner la reverberation en terre, tant que les yeulx des hommes et les memoires s'en remplissent et s'en clarifient iceulx, et si fais. Princes, au temps qu'ilz regnent, sont exemple et miroir, par ainsy faire, à leurs contemporains et à ceulx qui aprez viennent : ilz laissent en memoire leur vie, par exemple de les ensievir. S'ensieut, doncqz, que les biens vivans clers hommes sout et doibvent estre exemple à aultres de clere vocation et de cler corage; et, par la cognoissance et dilection que l'en a à celle clarté, necessairement, aussy, l'on se doibt tourner à la cognoissance des exemples obscures, par ce que la lecon pend entre choses contraires.

« Venons doneça à alleguer nos exemples, soit en personnes, soit en cas advenus, par quoy nous puissons tirer fruict et parattaindre à nos demonstrances. Histoires et sainctes escriptures sont pleines des ungz et des aultres, de vertueux princes et de grant los, et d'aultres de povre recommandation. Les hommes vont en comparation avec les arbres, sont fertiles et rendent bon fruict, aultres steriles et ne servent à riens; et si, d'adventure, ilz produisent fruict, si est il sur et malvais : tout tel est il des hommes. Il est de beaulx hommes et de haulte extraction assez, et desquez le fruict est de petit pris; et si en est d'aultres de moindre apparence, et dont le fruict est excellent et noble. La

beaulté ne fait riens à la vertu, ne la haulte extraction à la noble vie :mais la noble rachine du coeur produict le noble fruict. Souvent on voit les fleurs champestres medicinales devant les cultivees en jardin royal. et les moins belles devant les especialles. Cecy je ramaine à exemple, par doeul que j'ay des choses veues, et que nobles hommes de hault royal lict et aultres souvent de singuliere beaulté et de forme portent fruict, le produisent tout au contraire à leur beau semblant, et, que pis vault, contraire à leur rachine original dont ilz naissent. Soubz le nom de noble arbre, ilz portent de villain fruict : et, soubz beaulté de figure et de couleur, portent fleurs sans vertu. Jugeons s'il est vray, et advisons quantz il en est. Je dis que la plus part des grans du monde sont telz : et eulx, qui debvroient monstrer et boutter avant les fleurs de perfection et de bon exemple, ce sont ceulx qui sont les plus forlignans et les plus bastardz en bien faire, se desnaturent sans honte et ne ont vergongne de porter reproche, et d'estre aultres en effect qu'en appartenir; se confient et se presument en leurs haultesses, ne comptent à nulles parolles que les gens dient, et concluent que tout ce qui leur vient à gré leur est loisible. S'ilz le osent penser, ilz le poeuvent faire; subgectz ne sont à nulle loy ne à chastoy de nulluy; ne leur chault quel fruict porte leur vie, mais qu'elle plaise à eux meismes : la vie est leur, ilz sont grans et haulx en dignité, si en voeullent user comme pour eux, dont en effect largement et en grant nombre s'en pert tous les iours, et s'evanovssent et moeurent Dieu scet comment. Ilz vivent sensuellement, non en raison; ilz vivent de vie en volupté et en delectation de la char purement, obeissent à leur inclination; non riens demonstre en eulx fors orgoent et haulx apparaulx; vestent le dehors precieusement, dont le dedens n'est que fien; et de la sueur des povres et de leurs dures labeurs se grandissent par les rues; n'y a sieute de fruict nul, fors d'ignorance et de vanité, et contempent seavoir et d'estre remontrez; de Dieu front petit poiz, le oublient le plus du temps, et du dernier et du plus froit du cœur le servent; tout leur temps ilz le passent en vanité, en ignorance et en ingratitude. Si font briefve termination, souvent, et fort doubteuse, et vivent comme bestes, et moeurent si faix.

« Quant, doncqz, entre si fais et haulx hommes, roix et princes de la terre, et desquelz je debveroye bien nommeement les exemples dire, il eschiet que ung ou deux entre tous eulx se addressent à bien, et rendent et portent fruict de perfection et de vertu, ceulx là se font regarder par exemple, ceulx là se font preferer en honneur et en loz : et comme l'estoile du matin se fait cognoistre en l'aube du jour, tout ainsy se fait cognoistre le prince en sa vertu sur les aultres. Entre cent millions d'estoilles au ciel n'y a que sept planettes, et en la rondeur de la terre, souvent, n'y a que ung prince cler. O bien heuré celluy! et ung seul soleil enlumine tout le ciel : lune et planettes se refont en luy seul. Tout ainsy poeult ung prince seul en addresser ung grant nombre d'aultres, et les parfaire, et font l'exemple et patron l'un à l'autre par ung chef. Ung prince de vertu en sa vie, il reprime et corrige ses subgectz, il leur recoppe ce qui est de salut, il proffitte à luy et à aultruy, il tient la terre et la mer sans vent d'orage, il tient Dieu benevolent envers son poeuple

et le poeuplé recognoissant de sa grace. Ne tient que à ung prince de vertu que le ciel et la terre, et les anges et les hommes, ne soient en ung compasse non divisibles, et que ung voloir ne soit commun à eulx tous. Or devisons des planettes non divisibles en tout le grant cercle du ciel, qui sont iceulx, et de l'estoille journal, qui est seulle au monde. Quant au ciel, le soleil se presere, et, combien que les aultres se monstrent clers, si est ce en sa vertu. Ainsy est il ; en la terre n'a que ung soleil, de qui tous les aultres principaulx estats prennent refulgence, le Pappe l'un, l'Empereur l'aultre. De ce qui fault, d'aventure, en tous les deux, ce se mect et se recoeuvre en la tres crestienne maison : au moins se doibt ainsy entendre. L'estoille journal, qui est ce? c'est celluy qui, realment et par effect, se fait grandir et cognoistre en ses cleres oeuvres et en ses clers exemples, et devant tous ceulx de son semblable estat. Princes et roix se font apparoir en leur clere vie : icelluy, quant moindre seroit d'un roy, si est il radressé de royal estat; en ce qu'il se prefere en clarté d'exemple, en tant se presere il en dignité de personne. Le soleil soeustre eclipse tel foiz et en tel temps, aussy il soeuffre tenebres on rougeurs comme sang, et en est le ciel tout alteré et de jugement tout estrange. Se, par semblable, empereurs ou roix aulcuns les supereminens se desvoient ou desnaturent, ne s'ensieut mie que toutte la girarchie des princes en dessoubz eulx se fine pour tant avec eulx, ne se desmoeuvent de naturel ordre : cela ne se fait que à temps et à terme, et vertu en coeur d'homme, où que ce soit, demeure perpetuelle. Qui doncgz, en temps que clarté fault, reliesve clarté et la monstre? c'est celluy qui se fait cognoistre et veoir en temps d'eclipse. L'en voit l'homme en ses fais, et en ses moeurs on le juge. Se l'emperent fault, le tres crestien roy le recoeuvre : et se' faulte a en celluy, aultre de son sang ou de son trosag le restore, le royal pere ne poeult perir pour ung corps retrograde. Souvent le moindre exerce l'office du plas grant, et est toutte une maison saulvee en la fermetté d'un piller.

« Laissons les empereurs, n'y querons riens, ne faisons mention de leur clarté ne de leur exemple : ce qui est de eulx, il est veu. Venons aux empereurs du trosne de France, et voyons droit là qui nous est exemple : et delaissant Charlemaine et Pepin, prenons nous à nostre plus prez, là où il nous duict. Prenons nous au roy Charles cincquiesme, lequel, trouvant son pere prisonnier et les nobles du royalme, espuissé en finance jusquez faire monnove de cuvr, et foullé et submis d'ennemis, regna seize ans sans plus, et en sa vertu, et en son sens, et en sa royalle clarté le remist plus hault que jamais ne fist homme, et avec toutte habondance d'humaine felicité, et de population, et de richesse, le mist en telle justice que meismes les Sarrasins v sont venus prendre jugement de leurs debatz. Que dirons nous de cest exemple? est il point digne d'estre pour ses faictz. Helas! en son filz ne se continua mye ceste benediction : le soleil y souffrit durement eclipse, et de quoy tout le trosne tourna en trouble. Y avoit il des releveurs, touttesfois, et puis cy, puis là, lesquelz, par envye l'un de l'aultre, se descordoient pour l'advance. Ton grant pere y monstra sa clarté mieulx que nul : mais fortune l'en paya de dure, et ne parregna point. Vint Charles le septiesme aprez, et de qui, se

parler en loist par recommandation, n'a son per en terre. Luy, en seulle vertu et aigre battaille encontre fortune, surpasse tous roys, et par le contraire en quoy aultres se reputent malheureux, c'est povreté : là est monstré benoit, là se est monstré riche du tresor de vertu, et de tout ce qui fault pour devenir grant homme, tousjours son neul luy veoit droit là, et au point où il avoit fichié, là parvint ; il vaincquist povreté au bras et toute adversité submist à la luicte : il dechassa tenebres et orages à sueur de corps, et tout le desirement de son royalme il interina par diligence; il namena le lait en bel, l'obscur en clerté, et desolation en jove; il refist d'un trosne foullé, marchepied de sacquemens, le plus excellent de tous les roys, et là où justice et reverence, et cremeur, et toulte integrité de salut regnoient et tenoient siege. Et comme vertu le avoit mené jusquez à là par divers temps et degrez, celle meisme vertu il observa devers luy pour sa duree; la consideroit aussy necessaire en son hault vol comme en son contendre pour monter hault : son rovalme mist en seureté, en ung entier et en ung rond, tout espurgié d'ennemis et opprobres, et tant fist que je ne scav ou se vertu prist clarté de luy, ou luy d'elle. En ceste gloire trespassa du monde, et en ceste benoiste clarté laissa son royalme comme il est : aujourd'huy se poeult faire le jugement tel que on le voit. J'en laisse l'exemple à ceulx à qui il sert, et la comparation de l'un à l'aultre, là où il sera besoing de le faire ; mais quant au pere, il estoit de glorieux exemple et de hault miroir; et quant au filz, si plaist Dien, il se trouvera pareil: la fin juge l'œuvre. Souvent les movens ne les commencemens ne sont du mesmes de la fin :

l'un desment l'aultre souvent : mais, quoy que soit, l'effect demeure tousjours, et de l'effect procede le tiltre; quant l'homme fault, jamais tiltre pe fault pour tant. Et, au premier, quant l'homnie est failly, là se troeuve sa fame, et en fait on exemple et allegation de bien ou de mal, selon le cas. Le roy de Portugal, ton grant pere, te est une clere estoille et bel miroir : si est le roy d'Arragon Alphonce, qui de science et d'armes fist une mixtion peu veue ; si est le roy d'Engleterre, d'aussi peu que regna, mais plus, poeult estre, en glore du monde que à salut d'ame. Ung conte Francisque, de bas et humble sang, en sa vertu et splendeur de corage se fist duc de Millan, se fist reputer avec les roys et digne d'imperial sceptre : et non, doncqz, pour tant, pour elevation de sa fortune, ue oublia humilité de sa vocation primitive, et en attribua la dignité, non à sa personne, mais à sa vertu, et d'icelle fist son manteau de parement. O hault exemple droit cy, et de grant fruict à tout noble prince!

« Or, as ouy pluseurs exemples et pluseurs haultes recommandations de prince par ung abregié, et lesquelz te sout et doilvent estre en miroir pour les ensievir; car aux bons siet louenge, et à ceulx qui clochent sombre grace; l'en doibt tourner l'oeul envers le blanc, par contraire du noir, et envers la clarté, par contraire aux tenebres, qui hydeuses sont et espoventables. Et qu'esse de mal vivre et de mal reguer, qui est puantise et hideur? et de bien faire et de reguer glorieusement, fors blancheur et clarté? sur quoy cle-res parolles, et louables escrips se fondent. To ois et entens ce que l'on dit en divers lieux, et cognois, par

rapport des hommes, l'estat des royalmes, et les hommes et les royalmes portent leurs tiltres telz ou telz, et ne s'en poeult musser la vérité : mais grant chose est de prendre chastoy en aultruy desvoyance. Se ne fussent les loix, n'y auroit reverence nulle ne cremeur en terre; et se ne fussent les dolloreux et divers accideus, n'y auroit nul exemple de correction. O Charles, Charles, entens droit cy : poise, je te prie, les divers exemples contraires, et ramembre souvent; ne deviens mye de ceulx, helas! qui pervertissent le bien en mal, ne qui muent paix et salut des hommes en turbation de corage; tu as receu ung climat de terre scitué en paix et que le ciel a longuement regardé par faveur, metz peine de l'entretenir et de non le muer en pis que tu le troeuve. Le faire ainsy te donnera los et benediction, et à Dieu contentement; et le faire aultrement, te donnera reproche et inreparable meschief. Dieu t'a haultement pourveu en biens de nature : des biens de fortune, tu en as toutte la sommitté, et, des dons de grace, tu en as ce qu'il fault à honme. Ne fault riens, doncqz, fors que raison te gouverne et que tu portes empire sur ta volonté pour la tourner en bien, que tousjours tu tourne les yeulx envers le hault, par honneur, et, par devers terre, en amour et dilection à ton poeuple, à l'exemple de ton pere. Il te loist estre doulx et familier, estre homme tout homme, seigneur sur tout et serf à tous, et, à l'exemple de Cesar, imperer tellement sur tes subgectz comme tes subgectz te vouldroient avoir empereur. Tu es de la plus noble rasse des crestiens, par pere et mere, du plus noble sang de la terre, et lequel jusquez en toy semble estre beneit et aspiré de Dieu. Tesmoing ton grant perc, le

roy Jehan de Portugal, champion de la crestienne foy; tesmoingz tous ses nobles enfans, que Dieu a tous conduictz; tesmoing ta noble mere, la vertueuse princesse, coffre de charité et de devotes prieres, et de laquelle, avec ton propre bon zele et les boutez qui en toy sont, il ne poeult que tu ne tires fruict et beatitude, etque la main de Dieu ne te conduise et gouverne, et preserve de mal et de confusion, et de ruyne, comme tous les tiens. Vrave equitté est et naturelle que le bien faire grandist l'homme, et est force que, qui en vertu labeure, il attainde à hault honneur. Vertu prend son mouvement de Dien, et envers le lien dont elle moeult elle contourne sa fin. Dien, doncqz, la guyde et la gouverne, et Dieu a l'oeul tousjours sur celluy qui de vertu use. Ayme doncqz vertu et ensieus les clers exemples, et te contourne envers celuy qui a l'oeul sur les clers hommes : requiers luv de son amour et te dispose à sa grace; les humaines tribulations et povretés dispense les, je te prie, et les supporte en ton sens; metz ta haultesse et ta haulte fortune en comparation à leur faculté povre; car comme est plus haulte et glorieusc la tienne, tant plus doibt estre humble et benigne envers la leur.

« Tu vois les royalmes et divers pays souffiri soubs prince deflectueux; tu vois les royalles lignees terminer et faillir à regue, par pugnition de Dieu; tu vois villes et citez perir pour vicieux gouverne, et de quoy les princes portent le fardean; tu vois que peu, aujourd'luy, les grans de la terre entendent au fait de Dieu, passent leur temps en vanité et desordre: et Dieu, aussy, souvent les oublie et ignore; moeurent dollentz ou declinent d'honneur et de clevance, et ue se reliefvent jamais leurs hoirs. Les pechez mainent à neant les maisons, et les vertus et les bonnes oeuvres les eslievent : experience le te monstre par effect. Or, as la cognoissance de toy meismes, et scez qui tu es et dont tu viens; et, par une chose et par aultre, tu entens et cognois ce qui est de ton appartenir et de ton laisser, et quel fruict tu poeulx prendre en contraires exemples. Reste tout le plus et le plus fort à ce dernier, c'est que tu cognois que tu es mortel homme et morras comme ton pere, sievras ton grant pere et ton ave, laisseras à aultruy ce qu'ilz ont laissé à toy, n'emporteras riens du tien ne du leur. Eulx, ilz te ont laissé gloire et felicité: rapporte leur benediction de leurs biensfais, prie pour eulx, aultruy priera pour toy; eulx, ilz ont emporté le chappeau de leur gloire, fais le tien à ta poste, il sera tel que ta vie. Du leur ilz sont certains, et tu pendz en doubte du tien : par cy devant ilz ont gouverné les hommes, et maintenant ilz en sont au compte rendre. Là tu venras comme eulx, et aultres te sievront; eulx sont allez devant, et tu les sievras aprez; eulx ont rendu leur compte, et tu viendras à rendre le tien. Labeure doncuz en ton chappeau, et l'estore de belles fleurs : celluy de tes peres est plain de precieuses jacintes; le leur reluist tres cler, fay resplendir le tien, car tu n'emporteras aultre chose. Ton compte sera du meismes à ton chappeau; tel l'un, tel l'aultre; et tout tel Dieu tu trouveras à compter là hault, comme tu auras usé de ta recepte en sa commission cà bas. »

A ce mot, presentement, s'esvanoist le parlant, ensamble tous les aultres personnages. Ainsy que subitement se estoient apparus, se perdirent; et le noble

## CRONICQUES D'ENGLETERRE.

prince demoura tout seul. Lors, ou en subit, je ovry les yeulk, et, en regardant entour de moy, me donany merveilles de ce que veu avoye et ouy, dont, comme se j'en eusse eu la vive impression en moy, ou comme se ce fut ma propre oeuvre, j'en allay mectre en escript mon retenir, lequel, par humilité et grant amour, et en grant reverence, pour ce que l'ay trouvé competant à vous, o mon tres redoubté Scigneur, je le vous presente et envoye. Plaise vostre noble haultesse et bonté le recepvoir agreable, et l'envoyeur escripvain en vostre noble et bonne grace.

# HISTOIBE

# DE CHARLES

DERNIER DUC DE BOURGOGNE.

# CHAPITRE PREMIER.

Comment, aprez la mort du duc Philippes, le conte de Charolois, son filz, fut dnc de Bourgongne. D'une mutation de ceulx de Gaud; et comment le roy de Fraucé fist [recepvoir] honnorablement le conte de Warvich.

Cf. Wavrin, VI partie, livre v, chap. xxxI.

A la fin de ce chapitre, à la page 354, le ms. porté :

Ou dit an LXVII fut mortalité d'impedimie en pluseurs bonnes villes parmy le royalme, et moroient grant nombre de gens es bonnes villes et villages environ.

# CHAPITRE II.

Commeut ceulx de la cité de Liege prindrent la ville de Huy; et comment le due Charles fist son armee pour aller sur les Liegeois.

Cf. In., ibid., ch. xxxII.

#### CHAPITRE III.

Comment le due Charles fist abatre les portes et les murs de Sainetron, de Tongres et aultres villes en Liege; et d'une ambassade que le roy envoya devers.

Cf. In., ibid., ch. xxxIII.

### CHAPITRE IV.

 Cy purle de la rendicion de la cité de Liege, et de la mort du seigneur de Contay et du seigneur de Savenses.

Cf. In., ibid., ch. xxxiv.

Après ces mots de la page 363 : « Ceste puissante cité de Lyege et de tout le pays d'environ, » on lit :

En ce temps, le seigneur d'Arguel¹, filz du prince d'Orenge, nepveu du duc de Bretaigne, print par mariage demoistelle Jacqueline de Bourbon , cousine germaine au duc de Bourgongne, qui pour lors demouroit en l'hostel du dit duc de Bourgongne. Ou dit an (1467), se xix¹ jour de decembre, trespassa à Bruxelles le seigneur de Contay³, gouverneur d'Arras, premier maistre d'hostel de monseigneur le duc de Bourgongne, et l'un des plus principaulx de son hostel, qui avoit tousjours eisé bien renommé de sens et de prudhomie, et fut son corps apporté enterer en la ville de Contay, dont il avoit esté seigneur.

#### CHAPITRE V.

Comment le due Charles fist amener le Perron de Liege à Bruges.

Cf. In., ibid., ch. xxxiv.

1. Voy. ei-dessus, t. III, p. 36, note 1.
2. Guillaume de Contay. Voy. ei-dessus, t. II, p. 30, note 1. «Ce fut, dit Haynin (100), un sage et vaillant chevalier. »

#### CHAPITRE VI.

Comment le roy assambla les trois Estats de France, où il fut conclud que le roy ne povoit donner la ducé de Normendie à son frere. Et d'un feu de meschief qui fut à Lille.

Cf. In., ibid., ch. xxxv.

A la fin de ce chapitre, page 367, il y a en plus :

Le xu jour d'apvrail, 'ou dit, an axrut, avant Pasques, se prinf ung feu à Lille, qui fut moult grant 3 ei que l'hospitai de la contesse d'Artois 'fut ars et brullé, et le maistre meismes de l'hospital et toutte la librairie de decleus, qui y estoit belle et notable et de graft planté de joyaulx, et d'autres richesses, ensamble de quarante à cinquante missions d'illee entour.

# CHAPITRE VII.

D'une compaignie de gens de guerre que le duc envoya à Kens, en Normendie; et d'anleuns malfaicteurs executez pour leurs demerites a:

L'an mil quatre cens axviit, environ la fin-de juing, se partirent de l'Excluse, en Flaudres, messire l'erre de Myraumont, chevalier, et le seigneur de Rabodengues, bailly de Sainet Omer, acompagniés de trente à quarante hommes d'armes et de cinq cens archiers de Ficardie; entrerent illec en mer, s'en allerent en Normendie pour entrer en la ville de Ken, que tenoient les brotons pour

Jeanne, dite de Constantinople, comtesse de Flandres, fille de Bandoin IX, fonda, en 1236, un hospice que le peuple désigna sous le nom de Högliad-Contesse. Marie à Ferrand de Portugal, morte en 1244. (Voy. Denone, t. I, p. 88 et suiv.)

<sup>2.</sup> Ce chapitre, placé entre le XXXVe et le XXXVIe, manque dans Wavrin.

monseigneur Charles de France, attendant illec, tous les jours, que le roy les envoyast assieger et prendre. Pour

1. Nous avons dit de ce prince (voy. ci-dessus, t. II, 361, note 1) gn'il mournt le 12 mai 1472, selon le P. Anselme; ou le 28 du même mois, d'après Vaissète. Cette dernière date paraît être évidemment fau-tife, et peut-être bien Anselme a-t-il raison. C'est aujourd'hui notre avis.

La Chronique scaodaleuse (voy, LENGLER, II, 240) dit, à la date du jeudi 14 mai 1472 : « Ce jour, le roy eut certaines nouvelles, que lui fist assavoir Mgr de Malicorne, serviteur et hien fort simé de mon dit seigueur de Guyenne, que le dit seigneur et maistre estoit alé de vie à trespas en la ville de Bordeaux. »

Le roi était au Plessis-du-Parc, qu'il ne quittait pas depuis quélques temps, lorsqu'il reçut l'annonce de cette mort, nouvelle qu'il attendait à tout moment avec la plus grande anxieté, et, afin qu'elle lui fût transmise le plus promptement possible, des courriers durent être placés de distance en distance pour lui apporter, jour par jour, le bulletin de la santé de son frère. Or, l'espace de quatrevingts lienes qui sépare Bordeaux de la ville de Tours, pouvait aisément être franchi en quarante-huit henres par les émissaires de Louis XI. De sorte, donc, que la date assignée par Anselme à la mort du duc de Guienne d'incorde parfaitement avec celle du jour où le roi en fut informé ; et ce qui pourrait encore rendre plus admissible cette date du 12 mai, c'est une lettre de Louis XI, écrite ce même jour, par laquelle il commet les seigneurs de Chabanne et de la Forest, ponr remettre en son obeissance le pays de Poitou. Le roi averti, sans donte des la veille, que son frère touchait à ses derniers moments, s'empressait d'ordonner la réunion à sa couronne des pays possédés par le duc de Guienne.

Quant à l'erreur où est tombé Dom Vaissète en placant la mort de ce prince au 28 mai, les extraits des lettres de Louis XI qui suivent, la démontrent, ce nons semble, irréfutablement.

#### I.

2 décembre 1471. (Moutilz lez Tours.) - Aux seigneurs de Craon et d'Oriolle.

.... Des nouvelles de M. de Guienne, il est tonsjours empiré deuis mes autres lettres, et l'ont porté en litière à uoe ville qui s'appelle Jaune, qui est sur le hort des pays de M. de Foix, entonr Saint Sever et le dit pays. a (Ducaos, III, 324.)

### Ц.

29 décembre. (Montila les Tours.) - Au Grant maistre Dampmartin

quoy, à la requeste du dit monseigneur Charles et du duc de Bretaigne, le duc de Bourgongne y envoya les dessus nom-

ε .... Ilz ont amené à Jaune M. de Gnienne, qui a les fievres cartes. » (In., ib., 327; et Længler, II, 243.)

### ш.

18 mars 1471, v. s. (Montilz lez Tours.) - Au Grant maistre,

» Depuis les derrenieres lettres que je vous sy escriptes, jay van non-velles que M. de Guienne se meur, et ny a point de reneule en non fait; et le mefajt avoir ung des plus privet qu'il ait avecques lui, par houme, exprese. El ne croyt pas, ainsi qu'il du, qu'il soit vié à XV jours d'iey, au plus, qu'on le puisse mener. (\*) » (Ductos, III., 328; et Lasotary, II. 344.)

# IV.

8 may 1472. (Plessis du Pare.) - Au viconte de la Belliere,

M. He gouvernour, Jay recen vos lettres. In vous prie qua vois terms A Wort, en êt no bougez juques a cequi sein souvelle de moy, et de servers reteriores riens un la Rechelle, Nintes et Saint Inna..., M. de Bourgogne ne voudroit point que, juques a ce qu'il eux entre ses mains le proqui ply doivent estre builles, que je pripus riens sur M. de Gujenne, » (Deckon, III., 399.); Lanciar, III., 188.)

#### ٦

9 mai. (Plessis dn Parc.) - An viconte de la Bellière.

c.... Je vous ay escript que vous ête entreprenez riens jusques à ce que aiex nouvelles de moy; et, pour ce, je vous prie que ne mettez riens à execution d'ioy à deux ou rois jours.... An regart de l'artillerie, je vous en escripry hier, et, quant il sera temps, elle est pres de vous, et la porrex avoir incontinent; et, ecpendant, il yl y a ulles bounes places qui se veu-

Le manuscrit fonds Béthune, nº 8453, fol. 62, où se tronse crite lettre, a subi à la date une malencontreus rectification; de mors on a fait may. C'est à tort; car, comme on la verra ci-après, le roi était le 48 may à Montreuil Bellay. Duclos a en raison de ne pas tenir compte de la rectification.

Cest same doubt à la nouvelle qui renfermait cette lettre qu'on doit attribuer la bruit qui cournt, à cette époque, de la mort du due de Guyenne. A la fin de l'Amére 4479 (Espese de l'Amere (473 tombanh le 29 mars), la Circonique sendaleane dit; aVint et fin nouvelle que nom dit seigneur de Guienne estoit mort à Bordeurs, doit il restoit rien. a (Lenaux; II, 19.4) mez, et leur dit bien, au partir, que s'ilz avoient affaire de secours qu'il les secourroit à plus grosse armee; car aussy

lent mettre en voz mains, ne les reffusez pas. » (Bibl. imp., Mss., fonds Gaignières, nº 371, fol. 46.)

#### ¥1.

12 mai. (Plessis dn Parc.)

Le roi commet Autoine de Chabannes, avec Louis de Beanmont, sieur de la Forest, pour remettre en son obeissance le pays de Poitou, et, ensemble, donner grace aux villes, vasaux et subjects. (LENGLER, II, 337.)

### VII.

54 mai. (Plessis du Parc.) - Au Seneschal de Poitou.

ill est vray que je vona mandore que vona vona netroissez; mais, depais, je vian sy mandé que vona feissée de mielts que vona possiere, et que vona seasemblairez anemple touris els empaignies, et que vans graties libre que personas es estra delant a faciolité, l'y se quorire y list goùverneur, M. de la Forest<sup>®</sup> par delà, et, pour ce, je vona prie qu'il vona trouvent anemble qui de vono seis, a financia rabiera tout. Pay envoyé Genria le Grozing faire inter Partillerie à Nyort, et, pour ce, cavoyer en querir tant que vona vondetez et, intensational que no mandrez pour la glochlis, je mantero y à alevad, et m'y en insy à tout d'ligettec. (Decca, III, 34).

### VIII.

15 mai, (Plessis du Pare,)—Aux seigneurs de la Belliere et de Crusol, e. . . . . Je m'en pars sujouré his pour aller à mon pelerinage de Pay Nojire Dame, et ne bougersy de Milterail Bellay, ou des environs, jusque à metreddy, en attendant de vos nouvelles - et, pour ce, je vons prie que vous me mandes se l'entrypriate de la fecchiel ex severe, car si vous me mandes que je m'y en tire, je partiray incontinent. . . (Lengler, Ill. 1871)

### IX.

18 mai. (Montrenil Bellay.) — Aux habitans de Bayonne.

e ..... Nons avons sceu la mort de nostre frere, dont Dien ait l'ame. »

\*Commynns [l, 427] dit que le due de Bourgogne étunt prêt à partir d'Arras, le 15 may 14572, a vindrent lettres de Symon sie Quingry, lequel estoit derres le voy, ambassadeur pour icellary due de Bourgougue, contenant comme le due de Guenne estoit trapasse, et que ja le roy avoit prius une grant partie de ses places, a Le roi partité cy de la Plessi de Parc.

avoit il fait crier partout ses pais, que tout homme fust prest à le servir en armes le xv\* jour de juillet prochain aprez ensievant.

Environ ce temps, furent prins à Werny, en Flandres, trois ou quatre malvais hommes et inhumains, lesquels sivoient esté commys à garder les malades et ensepulturer ceuls qui moroient illec de l'impedimie, et pour ce faire avoient bon salbire. Advint que la pestillence se diminua, adoncez les tirans, vopans leur gaing diminuer, vouldernt la pestillence remettre sus, et se adviserent de aller de nuict au sepulere d'un homme mort nouvellement de l'impedimie, et descouvrirent ce corps, puis mirent grand plenté de cerises, qui estoient en saison, puis les reprirent

(Bucuon, Notices littéraires, xxxv, en tête du Choix de chroniques, contenant la Chronique de Duguesclin, etc., etc.)

24 mai. (Bourneuf, pres la Rochelle.)

Le vio ordonné la réusion à sa couronne, comme sou viri domaine, de la ville de la Bochlei. (Isiki. Imp., nac. de Le Grand, n° 2575, t. XX.). Par tont ce qu'ou vieut de lire, et surrous par la lettre du 18 mais 1472. (In XX.) et av sillamment étable, pessona-uous, quel de de Geyenne mourat inférieurement au jour indiqué par dom Vaisiète, et rieu viorppose à ce qu'ou adopte la due douise, pour le mône c'étenneut, par le P. Anselne. Tout an moins es-til wertain que le frère de Louivi 281 es estot ist de vie à terpas, v comme le dis la Charcingue sendidues, de le dit jour 16 mai. Ce point est important a noter, car Leughe (signiduiligner, as rend qu'elle source la parie, equi rend four contrôle de la dit par 16 mai. Ce point est important a noter, car Leughe (signiduiligner, as rend qu'elle source la parie, equi rend four contrôle de la distance de la control de la control de la control de rémerts fautre, du 24 mai 1472. Ce prince, mort avant le 18 mai, er control de la control de la control de la control de la control de control de la control de rémerts fautre, du 24 mai 1472. Ce prince, mort avant le 18 mai, er control de la co

L'erreur ne viendrait-elle pas de ce qu'au bas de l'acte testamentaire on autre cui lien neu (1423) an lien de mars (4131, + a.). De la 2 décembre 1471, le due de Gayrome était dangereument malade (nº 1), et due de Cayrome était dangereument malade (nº 1), et due de cayrome était dangereument malade (nº 1), et de l'acte de la claima de l'acte de la claima de l'acte de la Carlo de l'acte de la Carlo de l'acte de la Carlo de la Carlo de l'acte de la Carlo de l'acte de la Carlo de l'acte de la Carlo de la Carlo de l'acte de la Carlo de l'acte de l'ac et recouvrirent ce corps : et s'en allerent meller ces cerises avec des aultres qui îls firent vendre au marchié, dont dorit que tous ceuix qui en mengerent en morurent ; D'un aultre josne honme malade îls copperent la gorge, pour luy advancer sa mort, de paour qu'il ne retournast en santé, pour les quelz cas ils furent prins et executez; et, pour ce qu'il fut trouvé qu'ilz avoient esté sodomites, liz furent brullez jusques en cendres. Aulcuns autres de celle sorte furent prins et executez à Bruges et à Lille, qui faisoient aussy moir les gens par empoisonner l'esue benoite delens les eglises, et confesserent ceulx cy qu'ilz estoient bien de deux à trois cens espars par le pais usans de telz male fic e

### CHAPITRE VIII.

Comment le duc Charles espousa dame Margueritte d'Iorch, soeur an roy Edouart d'Engleterre; et de la feste que l'en y fist, graude et solemnelle, non obstant empeschement que le roy y eust valu mettre.

Cf. In., ibid., ch. xxxvı.

# CHAPITRE IX.

De la feste du Thoison à Bruges. Et parle de la mort de messire Jacques de Bourbon, josne chevallier, qui moult fut plainet de touttes gens.

Cf. In., ibid., ch. xxxvii. 0

1. Ce fait est rapporté par Salazard, (Histoire de Bourgogne.)

#### CHAPITRE X.

De l'execution faiete du bastard de Condé, à Bruges, par le duc Charles, pour ee qu'il avoit fait tuer le frere d'nn chanoine à pen d'occasion 1.

Le vr jour de juillet, ou dit an, fist le duc de Bourgongne decapiter à Bruges le bastard de Condé 1, frere du seigneur de Condé et de la Hamette, grant seigneur en Haynau, conseiller et chambellan du duc, vaillant homme d'armes, eagé de xxxIII aus, bel et gent homme entre tous aultres. La cause fut pour ce que, au jeu de palme, ung chanoine de Bruges jugea ung coup perdu contre luy; le bastard, qui le print mal en gré, dit au chanoine qu'il luy amenderoit; et de faict le guecta depuis, pluseurs fois, pour le tuer, mais le chanoine se gardoit tousjours bieu. Ce chanoine avoit ung frere au village là entour; le bastard, qui en fut adverti, s'en alla ung jour au village, a grant compaignie de malvais garssons, et alla à la maison de ce frere qui luy crioit mercy à genoulx et à mains joinctes, en luy disant qu'il ne luy avoit riens meffait : mais, neautmoins, le bastard luy coppa les deux mains du premier coup de son espee, et puis le partua sans mercy. Les amys du mort s'en coururent à Bruges faire leur plaincte au duc, et le duc afist prendre le bastard et le mettre en prison, et fist faire son proces par longue et meure deliberation : et si envoya en Haynau faire enqueste de son estat et gouvernement, et luy fut rapporté que le bastard estoit au païs moult

122

Ce chapitre et le suivant, qui sont placés entre les chapitres XXXVII et XXXVIII de Wayrin, ne se trouvent point dans ses chroniques.

<sup>2. «</sup> Nommé Hernoul, fils naturel de nessire Hernoul de la Îlancyde, esigneur de Condet, « (Chaurrains, 45%). Ce chroniqueur, qui donne des détails sur cette exécution, ne dit pas quel étail l'individu que le blasrd avait tué. Le blatra de Condet avait assiré à la hatailé de Mondet veye, en 1463, oà, dit encore Chastellain (400), eil e estoi vaillanment porté et montré, par jugement de beaucoup de grus, »

crainet et redoubté, pour les oultraiges qu'il y faisoit et faisoit faire par ses gens; et tellement que le bastard eus ta teste trenchec, non obstant priere ne requeste que pluseurs seigneurs en feirent au due, mesmement les ambassadeurs de Romme et ceuls de Bretaigne, et sa propre femme, et, qui plus est, les parens du frere du chanoine que le bastard avoit occis : mais, affin que le due ne faillit à faire justice, il n'y voult oureja entrendre, ains le fait morir publicquement sur le marchié de Bruges, apres disner, et fait metre son corps sur une roe, où il fut deux jours aux champs : et au troisiesme jour, à l'instance et priere de seigneurs et amys du bastard, le due fut content que son corps fut mis en terre sointee, et se luy fist faire ung service pour le salut de sou ame.

Cette exécution est longuement décrite par Chastellain, mais il ne fait pas connaître les motifs qui portérent le duc de Bourgogne à condamner ce seigneur.

# CHAPITRE XI.

Comment le roy de France fist decapiter le seigneur de Nantoullet, lequel parla depuis qu'il eust le col coppé !

Environ ce temps, le roy de Frauce fist prendre et decapitre le seigneur de Nantoullet, qu'il avoit par avant fairet ordonné son lieutenant general par tout son royaulme, ancois que le conte de Sainet Pol fut connestable de France, et avoit esté le dit chevalier moult privé du roy, et ai avoit pluseurs fois couché avec luy, taut estoit famillier du roy. La cause pour quoy, je ne seay, sinon que telle fut la volonté du roy, qui i avoit mercy d'homme sur qui il est auleune

<sup>1.</sup> Charles de Melun, seigneur de Nantouillet, grand maître de France, décapité le 20 noût 1468. (Arselme, VIII, 281; V, 244.) D'après l'extrait du procès criminel, ce fut le 22 août. (Lenglet, III, 11-17.)

mabraise suspicion. Et dit on que le premier coup que le bourreau donna, il ne lui coppa la teste que moitié, et que le chevalier se releva et dit tout hault qu'il l'avoit toulipe en ce que le roy luy mettoit sus, et qu'il a'avoit la mort deservie, mais, puisque c'estoit le plaisir du 100, il prenoit la mort en gré. Et aprez qu'il euss ce dit, il fut pardecapité: ce fut fait publicquement, à Paris,

### CHAPITRE XII.

Cy parle des grans assemblées de gens d'armes que firent lors le roy de France, d'une part, et le duc Charles, d'auttre part, entour de Peronne.

Cf. In., ibid., ch. xxxvm.

# CHAPITRE XIII.

Comment ceulx de Liege se rebellerent, et, en grant nombre, s'en vinrent couvertement à Tongres, qu'ilz prindrent par faulte de guet, où ilz prindrent leur evesque, le seigneur de Hymbecourt et aultres.

Cf. ID., ibid., ch. xxxix.

#### CHAPITRE XIV.

Du traictié de Peronne fait entre le roy Loys et le due Charles. Et des lettres que le roy envoya par les bonnes villes de son royalme.

Cf. ID., ibid., ch. xxxix.

#### CHAPITRE XV.

Comment la cité de Liege fut prinse d'assault, et y porta le roy l'enseigne de Sainet Andrien.

Cf. In., ibid., ch. xL.

### CHAPITRE XVI.

Comment le duc Charles fist ardoir et destruire la noble et riche cité de Liege.

Cf. In., ibid., ch. xLi.

### CHAPITRE XVII.

Comment le duc Charles fist son entrer en la ville et cité d'Arras.

Cf. In., ibid., ch. xLII.

#### CHAPITRE XVIII. .

Comment le duc d'Austrice veudi la conté de Ferete au duc Charles, et d'autres choses qui lors adviurent.

Cf. In., ibid., ch. xLIII.

A la fin de ce chapitre, le mss. fonds Dupuy ajoute :

Environ le viut' jour de jullet, ou dit an LXIX, estoit ung prestre prisonnier à Hem, en Vermendois, pour pluseurs maulx par luy fais de murdres, de larcins, de violemens de femmes et tous aultres maulx, lequel fut mis sur ung hourt, publicquement, devant tout le monde, par deux evesques suffragans, par deux abbez et aultres gens d'eglise, vestu des habits sacerdotaux, comme s'il eust volu dire messe. Et, en ce point, fut dessacré, desrestu et desgradé, puis fut livré à la justice laye, et tout incontinent fut mené au gibet, et illec fut pendu et estranglé.

#### CHAPITRE XIX.

Des guerres et divisions qui lors furent en Engleterre, par la cautelle du conte de Warvich. Et parle d'une bataille, où le roy Edonart fut prins et desconfis, et eust le seigneur de Rivieres la teste coppee!.

Au dit an LXIX, environ la fin de jullet, furent en Engleterre grandes seditions, qui porta grant dommage à tout le pays, par la trayson, subtilité et engin dyabolicque d'un grant seigneur du païs, nommé messire Richart de Noeufville, conte de Warvich de par sa mere 1, qui eust esté fille du feu conte de Salsebri, qui fut en son temps ung des plus vaillans hommes d'Engleterre. Le conte de Warvich estoit fort en la grace du commun d'Engleterre, et, par sa subtilité, avoit trouvé moyen de deposer de sa couronne le roy Henry, lequel roy Heury estoit simple homme et innocent, et avoit espousé la fille du roi René de Secille, duc d'Angiers, de laquelle il avoit ung beau filz que on nommoit prince de Galles : mais le conte de Warwich avoit seduit le poeuple, qui leur fist entendant que la royne avoit abusé de son corps et que le prince de Galles estoit bastard, et que le roy Henry estoit impotent à faire generation. Le poeuple, qui est de legiere credence, meismes en malvaistié, creoit ce conte de Warvich de tout ce qu'il leur disoit, et furent contens que le roy Henry fut deposé et tenu prison-

Ce chapitre est un abrégé succinct des événements que Wavrin décrit dans ses chapitres XLVI, XLVII, et dans le chapitre premier du litre VI.

De par su femme, laquelle était fille et héritière de Richard de Beauchamp, courte de Warwick.

nier en la tour de Londres, où il fut tenu si longuement qu'il y perdi la vie, comme je diray cy apres, tendant icelluy de -Warvich que Edouart, filz du duc d'Yorch, paravant decapité, print sa fille à femme, et que sa fille fut royne. Il procura tellement que Edouart fut roy couronne du gré de tout le pays, et le fut; mais ce roy Edouart se estoit enamouré de la fille du seigneur de Rivieres, Engloix, laquelle estoit niepce du conte de Sainct Pol, la plus belle fille d'Engleterre. Et lors estoit commune renommee que le roy Edouart l'avoit prinse à femme pour sa tres grande beaulté, pour lequel mariage le conte de Warvich moult desplaisant se tourna à eslonger et à ne plus frequenter le roy Édouart si souvent qu'il soloit; desplaisant aussy que le roy Edouart advancoit plus qu'il ne voulsist le seigneur de Rivieres, son beau pere, et ses enfans, dont, entre les aultres, y avoit ung filz, seigneur d'Escalles, moult beau chevalier et bien renommé, qu'il avoit advancé avec son pere et ses aultres enfans plus que Warvich ne voulsist : pour lesquelles causes ou aultres, que je scay point, icelluy conte de Warvich proceda tellement contre le roy Edouart, qu'il se declaira tout en appert son ennemy mortel, et assembla tous ceulx qu'il peust avoir de son parti, et les mist aux champs pour aller à Londres pour deffaire le roy Edouart. Lequel roy, adverti de touttes ees choses, assambla tout son povoir pour aller combatre ses ennemis, et issit de Londres le IIIº jour apres qu'il eust receup l'ordre du duc de Bourgongne, et s'en alla le seigneur de Crequy en armes avec luy, et auleuns de sa compaignie : mais, quant ilz vindrent aux champs, le roy le renvoya à Londres notablement, et manda à ceulx de Loudres qu'ilz fissent aultant d'honneur comme à sa propre personne, et que on luy baillast les clefs de la ville s'il vol loit entrer ne issir leens à quelque heure que ce fut. Le Mayeur de Londres honnora moult le seigneur de Crequy, tant comme il sejourna on païs. Or estoit que le conte de

Warvich, pour venir à ses malvaises fins, avoit donné sa fille à mariage au duc de Clarence, frere du roy Edouart, tendant tousjours de mettre division ou païs et meismes entre les deux freres; et poeult estre qu'il tendoit à la mort du roy Edouart, affin que son beau filz de Clarence fut roy, et, pour tant, sa fille seroit royne. Les compaignies, doncqz, s'approcherent, si qu'il ne restoit que combatre : mais Warvich n'y estoit point, ains se tenoit plus seurement en une forte place, attendant illec la fortune de la battaille, pour soy saulver au besoing; car on disoit lors, communement, qu'il ne se trouvoit jamais, ou tard, ou envis en battaille, pour les perilz qui y estoient. La battaille commenca fiere et mortelle, à grant effusion de sang, mais enfin le roy le perdit et y fut prins luy meismes, le seigneur de Rivieres aussy, son filz second et pluseurs aultres : lesquelz prisonniers furent menez devant le conte de Warvich, en celle place où il estoit : lequel, tout incontinent, fist trencher la teste au seigneur de Rivieres, à son filz et à pluseurs aultres des plus privez et des meilleurs amys du roy; au roy ne fist il nul mal. De celle battaille eschappa le seigneur d'Escalles, et . depuis fut il prins, soy cuydant saulver et retraire en Hollande, et fut ramcné en Engleterre : mais il chey en si bonne main, et si estoit si bien renommé, qu'il eust sa vie saulve.

#### CHAPITRE XX.

Comment le duc Charles envoya lettres à Londres. Et comment le conte de Warvich delivra le roy Edouart, et pardonna le roy au dit conte tont ce qu'il enst faict, voulsist on non.

Cf. In., ibid., liv. VI, chap. II.

#### CHAPITRE XXI.

De la paix faicte entre le roy Loys de France et Charles, duc de Berry, son frere,

Cf. In., ibid., liv. V, chap. XLIV:

Page 398, après ces mots : « par empennage, » le ms. fonds Dupuy ajoute :

Ou dit an, le xv jour de novembre, la contesse de Sainet Pol ' trespassa de ce monde, en son eage de Lxxvi ans, en l'abbaye du Vergier, lez Cambray, et fut son corps apporté et mis en terre en l'eglise et abbaye de Gercamp, en la conté de Sainet Pol. Elle fut tout son temps sage dame, belle, honneste, et de bonne devotion à Dieu et aux Sainetz.

# CHAPITRE XXII.

D'une ordonnance faicte par le duc Charles, sur le faict des guerres; et comment le roy d'Engleterre luy envoya son ordre de la Jaretiere.

Cf. ID., ibid., chap. xLIV, à la page 398.

# CHAPITRE XXIII.

Comment le roy Edouart vaincqui le conte de Willeby et l'occist. Et eomment, de rechief, il vaincqui et ehassa d'Engleterre le eonte de Warvieh.

Cf. In., ibid., liv. VI, chap. x.

Le ms. fonds Dupuy donne ainsi la fin du chapitre, page 398 : Entretant que les besongnes se portoient ainsy, comme

1. Marguerite de Baux, marice à Pierre de Luxembourg, père du Connétable : morte en 1469, enterrée dans l'abbaye de Cercamp. (Axsexum, III, 726.).

dit est, en Engleterre, le duc de Bourgongne fist une ordonnance pour eslever gens d'armes en ses pais. Et fut son ordonnance telle, que tous les fiefvez et arrierefiefvez, dont les fiefz vauldroient deux cens livres de rente pour an, monteroient ung homme d'arme à trois chevaulx, et les moindres fiefz à l'advenant : ordonna aussy et fist cricr par tous ses pais que tous ceulx qui avoient acoustume eulx armer fussent pretz au premier jour d'apvril, et que chascun homme d'arme eust varlet, page, et ung archier à cheval et six archiers à pied. Et pour passer les monstres de ses gens, il envoya ses deputez avec ses cappitaines pour passer leurs monstres tout en ung lieu, en tel lieu que ses gens peussent venir de leurs lieux tout à ung jour, et retourner en leurs maisons tout en ung jour, affin de supporter le plat pais, qui lors estoit grandement foullé de gens d'armes qui se tenoient sur les champs. Ordonna aussy que, eulx retournez ainsy en leurs maisons, se tenissent tousjours pretz, et ordonna à chascun homme d'arme, pour homme et pour cheval, xv solz, monnove d'Artois, à l'archier à cheval, xv deniers, à l'archier à pied, six deniers : mais tout incontinent qu'ilz se mettroient aux champs, par son commandement, ilz auroient les gaiges anciens et ordinaires. On disoit lors, communement, que le duc avoit fait celle ordonnance pour avoir ses gens pretz, pour ce que le roy avoit les siens tousiours prestz, et qu'il avoit volenté de les mener ou envoyer contre le duc de Bretaigne, qui estoit frere d'armes au duc de Bourgongne, et d'une meisme ordonnance pour ayder l'un l'aultre, se le roy volloit entreprendre quelque chose sur l'un d'eulx.

# CHAPITRE XXIV.

Comment le conte de Warvich, à grant navire, vint devant Calaiz. Et comment le seigneur de Scalles descoufit aur la mer la plus grant partie du navire dudit conte de Warvich.

Cf. In., ibid., chap. xi.

### CHAPITRE XXV.

Du navire de marchans prins par le bastard de Falquembergue, du parti de Warvich. Comment la ville de Mondidier fut arse par feu, de meschief, et d'aultres choses.

Cf. In., ibid., suite du chap. x1.

# CHAPITRE XXVI.

Cy parle encores de la guerre d'Engleterre; et comment le conte de Warvich, cuydant aller en Engleterre, ne peust secourir ung conte, son allié, par quoy ce dit conte eust la teste coppee.

Cf. ID., ibid., chap. XII.

#### CHAPITRE XXVII.

D'aulcuues choses qui lors adviurent; et dist icy les causes pourquoy le seigneur d'Argueil se partist de la court de Bourgongne, et ce, par la honté du duc Charles meismes.

Cf. In., ibid., suite du chap. x11.

#### CHAPITRE XXVIII.

Comment le conte de Warvich retourna en Engleterre, et, par sa cautele, fist tant qu'il fut bien de ceulx de Londres, et fut le roy Edouard coustrainet de vuyder le pais d'Engleterre.

Cf. In., ibid., chap. xIII-xvi.

# CHAPITRE XXIX.

Comment le bastard Baudoin se partit celcement de la maison de Bourgongne, et autres pareillement : et comment le duc envoya un herault devers le roy.

Voir les variantes de la page 49.

# CHAPITRE XXX.

Commeut le roy envoya gens d'armes qui sommerent la ville d'Amieus: mais œulx d'Amiens s'en excuserent celle fois, dont le duc Charles les tist remercier moult haultement.

Cf. In., ibid., chap. xvii.

#### CHAPITRE XXXI.

Comment la ville de Sainct Quentin se tourna françoise. Et comment le roy Edouart, à simulé estat, vint devers le duc Charles.

Cf. In., ibid., chap. xvII.

# CHAPITRE XXXII.

Des assemblees de gens d'armes que firent le roy, d'une part, et le duc Charles, d'anltre part, et de pluseurs aultres choses.

Cf. In., ibid., chap. xvIII.

# CHAPITRE XXXIII.

Comment messire Philipes de Crevecoeur se boutta dedens Abbeville, contre le gré des habitants. Comment la ville de Roye se rendit an roy, et pareillement la ville de Mondidier.

Cf. In., ibid., chap. xix.

### CHAPITRE XXXIV.

Comment ceulx d'Amiens se rendirent francois, et comment le duc Charles assembla grans gens pour aller à Amiens. Et comment le seigneur de Renti s'en alla de Peronne rendre francois.

Cf. lp., ibid., chap. xix-xx, jusqu'à ces mots de la page 65:

"Desplaisans de ceste adventure."

# CHAPITRE XXXV.

Comment le duc Charles print la ville et chasteau de Picquigui; et d'une course que firent les François an pais dn duc.

Cf. In., ibid., chap. xx.

Le chapitre du ms. fonds Dupuy commence ainsi :

Au partement que fist le duc de Helbuterne, il s'en alla à toutte son armee devant Piquigni, laquelle il fist assaillir si radement que la ville fipt en peu d'beure vaillamment emportée d'assault. Les Francois de la garnison se retrains au chasteau: mais, tantota spres, lis é an allerent par composition, corps et hiens saulves, jusques à Amyens. A la prinse de la ditte ville de l'iquigni, le feu se print en une petite estable, se seay comment ce fut: mais en advint si grant meschief que la ville, finablement, en fut toutte arse. Le duc se int illec pour quelque temps, et mist dedens les ville et chasteau bonne garnison. Le XXIIII' jour du dit mois de fevrier ', le duc de Bourgongne estant à l'iquigni, comme dict est, se parti de Sainet Quentin cincq mille Francois, tous à cheval ou environ: en laquelle compaginie estoient léer principuals, le conté de Sainet (Pol, connestable, etc.

Après ces derniers mots suivre à la page 66, ligne 18. Le passage compris entre la page 65, ligne 1, et la page 66, ligne 18, manque au ms. du fonds Dupuy.

# CHAPITRE XXXVI.

Comment le due Charles vin1 poser son siege devant Amiens. Et comment anleuns Flamens furent tuez devant les portes de Corbie.

Cf. In., ibid., chap. xx1.

# CHAPITRE XXXVII.

Des saillies et escarmuces qui se firent durant le siege d'Amiens. Comment le Connestable print le chastel de Chaunes. Et comment le duc se mist, de là l'eaue de Somme, en son parcq.

Cf. In., ibid., suite du chap. xx1.

1. 1470, v. s.

#### CHAPITRE XXXVIII.

Comment le conte de Sainct Pol, connestable de France, entra dedens Amiens à grant compaignie de gens de guerre.

Cf. In., ibid., chap. xxII.

#### CHAPITRE XXXIX.

Des fourrageurs du duc, qui furent destroussez et desconfis par les Francois; et d'aultres pluseurs courses et rencontres qui se firent en divers lieux, à perte et à gaigne de chascune partie.

Cf. In., ibid., chap. xxII-xXIII.

# CHAPITRE XL.

D'anleunes choses et courses que firent ceulx d'Amiens, où ilz perdirent nne fois, et aultre fois gaignerent.

Cf. In., ibid., suite du chap. xxIII.

#### CHAPITRE XLI.

Comment le traicté se trouva entre le roy et le duc, et leva le duc Charles son siege et se tira à Corbie.

Cf. In., ibid., chap. xxIII.

### CHAPITRE XLII.

Comment le roy Edouart retourna en Engleterre, où par grant vaillance, à l'ayde des siens, il vaincquist et occist le conte de Warvich et recouvra entierement tout son royalme 1.

Entre ces choses, le roy Edouart d'Engleterre, qui se fut longuement tenu à Bruges, receupt une grant somme d'argent illec que le duc de Bourgongne, son beau frere, tuy fist delivrer, dont il assambla le plus de gens qu'il peust pour retourner en Engleterre où il avoit encores de bons amys : et, pour ce faire, s'en alla en Zellande avec ce qu'il avoit peu assambler de gens, aprez qu'il eut remecié ceulx de Bruges du bon recoeul et bonne chiere qu'ilz luy avoient fait tant comme il fut en ladicte ville de Bruges. Il fut en Zelande longuement et jusqes au mois de mars, attendant d'avoir le vent propice pour passer en Engleterre. Advint que leur vent fut si bon : si se partit de Zelande le x' jour de mars, ou dit an LXX, et trouva sur la mer ung tres dur temps et tres impetueux, mais, neantmoins, en tres grans perilz et dangiers, il arriva saulvement, le ximi jour du dit mois, en son royalme d'Engleterre, devers les parties de North, et s'en alla d'illec à Yorch, sa cité, et y vint le xvine jour, où il fut receu comme seigneur. Puis alla tant qu'il vint à la riviere du Thim, qui est au millieu du royalme, et estoit le xxv\* jour dudit moys. Illec eust nouvelles que le duc de Suffort, grandement acompaigné de gens d'armes, gardoit ung passage affin que le roy n'y peust passer : mais sitost que le roy approcha, le dit duc s'enfuit. Et le roy passa oultre pour guerir son mortel ennemy le conte de Warvich, qui tenoit les champs à une tres grosse puissance. Lequel de

<sup>1.</sup> Voir le troisième volume de Commynes, p. 281.

Warvich, sachant que le roy venoit pour le combatre, se mist saulvement, luy et tous ses gens, dedens une forte cité nommee Conventry, devant laquelle cité le roy se mist, tost aprez, en battaille; et fist sommer au conte de Warvich qu'il se mist aux champs pour terminer leur querelle par battaille, ce qu'il refusa par six jours continuelz, dont s'en alla le roy à la ville de Warvich, tendant affin de tirer Warvich hors de Conventry. Le roy issit à l'encontre de son frere, le duc de Clarence, lequel, à belle compaignie de gens d'armes, s'en vint rendre et submettre à luy, et il le receupt en sa grace. Lors eut le roy nouvelles que le duc d'Uxestre, le seigneur de Beaumont, et aultres, venoient en l'ayde du conte de Warvich : si s'en alla jusques en la cité d'Uxestre, pour le trouver. Mais ilz mirent en fuitte et ne l'oserent attendre : il estoit lors le mª jour d'apvril. D'illec retourna le roy devant Conventry, pour faire issir le coute de Warvich, et y fut deux jours : mais ne vault souffrir que la ville fut assaillie, pour la pitié qu'il avoit du poeuple qui y estoit en grant nombre, car c'est une moult belle ville. Quand il veit que son ennemy ne volloit issir, il s'achemina pour aller à Londres, où estoit Henry, son principal ennemy; et il y vint le xi jour d'apvril. Et incontinent qu'il y vint, il fit la tour ouvrir et se saisist de la personne du roy Henry et de l'archevesque d'York, frere de Warvich, et d'aulcuns aultres, ses rebelles et contraires. Pensant doncques Warvich que le roy entenderoit illec à solempniser la feste de Pasques, qui estoit prochaine, et que, en ce faisant, il le porroit surprendre eu cité de Loudres, et que la tour se tenist encores, et que la plus part du poeuple de Londres fussent pour luy, il presuma d'issir de Conventry, et d'illec à Londres hastivement, avec toutte sa puissance. Mais le roy, adverti de son propos malicieux, se partit de Londres, à toutte sa puissance, la veille de Pasques, xiii jour d'apvril, et s'en alla de tire tenir les champs au plus prez qu'il peust de son ennemy : là où,

toutte la nuiet, il se tiut en bonne ordonnance, jusques à cince heures de matin, qui estoit le jour de Paques, que lors il courut sus à sex ennemis, et les enwyst sì haudement qu'il les mist à desconfiture, non obstant qu'ils fussent plus de xix mille combatans et trop plus qu'il n'en avoit avec luy; car avec Warvich estoit le duc d'Excestre, le marquis de Montagu, frere de Warvich, le conte d'Excesfort et le seigneur de Beaumont, avec touttes leurs gens, qui se combatirent tres durement. Neantmois Warvich fut occis sur le camp, en fuyant, et le marquis son frere, avec grant nombre de chevaliers et d'escuyers, et d'aultres gens qui, neantmoins, se combatirent tres vaillamment par l'espace de trois heures.

Aprez celle desconfiture, vindrent nouvelles au roy, le xvi jour d'apvril, que Marguerite, royne, femme du roy Henry, et Edouart, son filz, que l'en nommoit prince de Galles, et leurs adherans, estoient retournez en Eugleterre, vers le pais du West, et qu'ilz tiroient à la cité d'Excestre, devers leurs amys qu'ilz avoient là entour et en Cornoille, si comme le duc de Sommerset, le conte Dorset, le seigneur de Vonchie, et pluseurs anltres, avec grant nombre de poeuple. Le roy, adverti de touttes ces choses, se remist aux champs à toutte son armee, et tant chemina qu'il vint à xviii mille du pais du lieu où estoient ses ennemis, et fut rapporté au roy qu'il seroit combatu le lendemain. Et lors il se mist en bonne ordonnance sur le camp pour les combatre. Mais, quant ilz sceurent qu'il les attendoit illec pour combatre, ilz muerent leur propos et se retrairent vers la cité de Resteville 1, qui est bonne cité et forte, là où ilz se raffreschirent de vivres et de gens, et prindrent corage de volloir combatre le roy. Et, pour ce faire, se mirent aux champs et choisirent ung beau camp, à ix mille d'illec;

<sup>1.</sup> Bristol. Voyez ci-dessus, p. 133, note 2.

mais, quant ilz sceurent que le roy estoit si prez, ilz se deslogerent ceste nuict, et, le jour ensievant, ilz cheminerent xxvi mille jusques à la cité de Wesquebry '. Le roy se print à les poursievre, tousjours en ordonnance, et tant exploicta que le 111º jour de may il vint à trois mille de celle ville. là où, pour celle nuict, il logea son ost aux champs jusques au matin, que lors, en belle ordonnance de battaille, [trouva] ses ennemis qui le attendoient en ung fort camp et advantageux : et lors, sans tarder, en recommandant à Dieu sa cause et sa querelle, il marcha contre eulx et eust la victoire. En celle battaille furent mors de ses ennemis, c'est asscavoir : ledit Edouart, prince de Galles, le marquis Dorset, frere dudit duc de Sommerset, le seigneur de Wenlot et pluseurs aultres chevaliers et escuvers en grant nombre, d'aultres gens largement. Aulcuns dient que le prince de Galles fut prins et amené devers le roy Edouart, lequel le fist desarmer, puis luy demanda son espee et luy en donna au travers du visage, et lors chacun se print à frapper sur luy : et fut occis inhumainement en son eage de xxI ans ou environ. En celle battaille furent prins Aymond, duc de Sommerset, le prieur de sainct Jehan, et pluseurs aultres chevaliers et escuyers ; lesquelz, le vi\* jour de may, furent decolez à Wesquebry, et pluseurs aultres qui de long temps avoient machiné contre le roy. Le lendemain, vu' jour de may, vindrent nouvelles au roy que ceulx de North commenchoient à eux assambler pour rebeller contre luy en la querelle du roy Henry. Si se tira celle part et jusques à Conventry, en laquelle ville luy et son ost se raffreschirent, le xi' jour de may.

Quand ceulx de North sceurent que le roy les approchoit, ils laisserent leurs assemblees et s'en allerent chacun sur son lieu. Mais, touttes voies, le seigneur de Camus et aulcuns aultres furent prins. et les aultres envoyerent au roy pour

<sup>1.</sup> Tewkesbury.

avoir leur pardon ; et puis, tantost aprez, touttes les villes du pais se remirent en l'obeissance du dit roy Edouart. En ce point fut le roy acertené que le bastard de Falguergue . avec aulcuns souldoiers de Calaix, avoient traicteusement contre luy conspiré et qu'ilz avoient grant poeuple assamblé au pais Convent 1 pour la querelle du roy Henry, et tellement qu'ilz vindrent devant Londres le xe jour de may, disant qu'ils volloient avoir le roy Henry hors de la tour de Londres, et qu'ilz iroient querir le roy Edouart, où qu'il fut. pour le combatre, car ilz estoient bien xviii mille combatans. Le roy, adverti de ces choses, envoya hastivement une partie de son ost pour conforter ceulx de Londres; et il, de sa personne, se partit de Conventry deux jours apres, c'est asscavoir le xvº jour de may, pour aller à Londres. Lesquelz ennemis, advertis de sa venue, repasserent la riviere de Thamise et s'en allerent assaillir la cité de Londres, tirans flesches dedens la ville et coups de canons, et boutterent le feu en aulcunes maisons, sur le pont de Londres, et en deux portes tout à une fois. Mais le duc d'Excestre et le conte de Rivieres, et aulcuns aultres serviteurs et amys du roy, à l'ayde des citoyens, issirent sur eulx et les assaillirent si radement qu'ilz en occirent plus de deux mille, et les aultres mirent en fuitte. Ceulx cy se retrairent es montaignes à quatre lieues de Londres, en grant nombre, et là se tindrent trois ou quatre jours. Mais quant ils sceurent que le roy venoit vers eulx, ilz s'enfuirent et tirerent vers la mer. Aprez touttes ces choses, le roy entra en sa cité de Londres le xxv1º jour de may, grandement acompaignié des seigneurs et gentilz bommes de son royalme, et de leur gens; si qu'ilz estoient bien trente mille hommes à cheval. Et, tost aprez, luy furent amenez devers la royne Marguerite et pluseurs aultres du

<sup>1.</sup> Fauconberg.

<sup>2.</sup> Kent.

parti du prince de Galles, son filz, jà mort, comme dit est. Qu'il en fist, je ne scay encores. Mais le roy Henry, lors estant en la tour de Londres, touttes ces choses ouyes, en print si grand courroux et si grand desplaisir qu'il en mourut le xxiir jour de may.

Ou dit an se partit de Londres le roy Edouart, à grosse armee, pour tirer aprez ses ennemis, lesquelz se estoient deppartis en plusieurs parties, excepté le bastard de Falquembergue, lequel, à grant nombre de mariniers, estoit entré en la ville de Zandvich, là où il avoit pour luy, et dont il estoit chef, quarante deux navires. Ilz envoyerent devers le roy pour estre remis en sa grace et pour avoir appoinctement avec luy, lequel ilz obtindreut de luy : et, ce faict, ilz remirent en la main du roy laditte ville de Zandvich et tous leurs navires, le xxvi jour du dit mois. Ainsy doncques recouvra son royalme d'Engleterre le roy Edouart, quart de ce nom, en moins de trois mois, par le port, faveur et ayde du duc de Bourgongne, son beau frere, moiennant sa vaillance et hardie entreprise, et, tout premierement, par la grace et bonté de Dieu, qui donne la victoire à qui qu'il luy plaist, laquelle victoire est tournee à grant confusion à ses hayneurs et ennemis.

### CHAPITRE XLIII.

D'unes lettres que le roy Edouart envoya à ceulx de Bruges, en les remerciant du bon recoeul et prestz que l'en luy avoit fait, soy disant avoir recouvré son royalme à leur canse.

Cf. In., ibid., chap. xxx11, à la fin.

# CHAPITRE XLIV.

Comment le duc Charles fist atdoir la ville de Nelle, et puis il prinst la ville de Roye par composition, puis s'en alla devant Benuvais.

En l'an mil quatre cens exxer, mist le duc Charles de Bourgongne, apres les trefves rompues d'entre le roy de France et luy, une grosse armee sus, et s'en alla vers Nelle, en Vermendois, laquelle il envoya sommer par ung herault : lequel herault ceulx de la ville tuerent d'une arbalestre, et incontinent fut ladite ville assaillie et prinse, non obstant leur deffence, et tous ceulx de leens occis, reservé aulcuns, comme gens d'eglise, femmes et enfans. Et, avec ce, fut la ville toutte arse et demolie totallement. De la ville de Nelle, s'en alla assieger Roye, là où il y avoit pluseurs de par le roy, entre lesquelz estoit le seigneur de Reubempré 1. Et, aprez pluseurs escarmuches et beaulx fais de guerre fais d'un costé et d'aultre, lesditz Francois se rendirent, sauf leurs corps seullement, sinon que chacun chevalier eut ung petit cheval, pour aller dessus là où bon leur sembla. De Roye, incontinent que le duc et ses gens se furent ung petit raffreschis, ilz se tirerent hastivement devant Beauvais; mais les François vindrent oudit lieu, à grosse armee et puissante, ct, à l'approce que le duc y fist pour assieger ladicte ville cuydant le prendre d'assault, il y eust moult de notables fais d'armes, là où il y morut pluseurs gens de bien. Et y fut, le duc et son armee, unc grand espace à pou de son proffit; car les François y arrivoient journellement, que bien y povoient entrer, non obstant la puissance du duc, par l'aultre costé de la riviere, vers France. Quant le

Charles, seigneur de Rubempré et d'Anthies, frère ainé de Jean de Rubempré, seigneur de Bièrres, nommé capitaine de la ville d'Amiena en 1494. (La Moalitar, 61.) Fait chevaller, en 1477, par le seigneur de Chimay. (Molisar, II, 147.)

duc veit qu'il ne povoit riens gaigner devant Beauvais, il se partist à toutte son armee, et s'en vint à Poix : là, fist bruller la ville et le chasteau ; de là vint à Oysemont, qu'il fist bruller et pluseurs aultres villages. Et, ung petit devant, ung chevalier de la partie du duc, nommé messire Olivier de la Marche 1, bourguignon, lequel avoit charge de cinquante lances. qui se tenoit de par le duc en garnison à Abbeville, s'en alla à Gamaches et prinst le chastel d'assault, lequel il fist bruller et la ville, laquelle ville appartenoit à Joachim Rohault2, lors mareschal de France, qui s'i estoit tenu depuis le commencement de la guerre; mais pour lors il s'en estoit allé. Quant le duc partit d'Oisemont, il traversa le pais de Vymeu, lequel fut pillié totallement et mis en proye : et quant ceulx de Sainct Walcri, dont estoit cappitaine Robinet du Quesnoy \*, furent advertis de la venue du duc, ilz se partirent de haulte heure. Et lors ung chevallier, nommé messire Bauduin de Lannoy \*, estant à Abbeville, en garnison, adverti

<sup>1.</sup> Olivire de la Marche, conseiller, chambellan et capitaine des gardes Charles le Tenderia; duc de Bourgeage, despia premie ambre d'Ibéel de Parchidus d'Austriche, fils de Philippe de La Marche et de Jenne Boston, maré à Basbon Machefin. Hers à Bavueller, le Scotches 1501. (Bibl. imp., Cabinet des titres). C'est le chronispuer. Olivire de La Masche, dit Möllied (15,5), très preux a bratil chevalre de la nation de charles de la companie de la nation de conseille de la nation de conseille de la nation de la companie de la companie de la companie de la nation de la companie de la companie

<sup>3. «</sup> An mois d'avril 1478, fut secu par Gnerin le Groin, baillif de Sainet Fierre le Moustier, et Robinite du Quesnoy, lesquels et chasen de en x avoient charge de crat lances de l'ordonnance du roy, qui estoirat en garnion au pay de Ficardie, que le l'Amena venoient de Douny, pour apporter argent à cevx du dit lièm... Lesquels capitaines se mirent aux champs pour gagne le dit argent, e qu'illi fierant, et reuvent ju secu qui le portoient, et en turrent aucuns et plusieurs prisonniers y farent pris, a (Lavozur, II, 1488, Robinite du Quennoy, écoyr, était encore.)

en 1472, capitaine de Saint-Vallery. (BiM. imp., Mss., fonds Gaiguières, nº 7722, p. 533.)

4. Baudoin de Lannoy, seigneur de Molembais, chevalier de la Toison-d'Or. Mort le 7 mai 1501. (Assaurs, VIII, 78.)

de ce, partit hastivement, à tout cent lances dont il avoit la charge, et vint en ladicte ville de Sainct Wallery, là où il ordonna et mist de ses gens, de par le duc, sans faire auleun dommage à ceulx de la ville. Ledit duc de Bourgongne s'en alla devant Rambures qu'il luy fut rendue par le seigneur de Ramburcs 1, lequel estoit dedens son chastel; mais quant il fut acertene de la venue du duc et de sa puissance, et qu'il veit bien qu'il n'y povoit remedier, il se partit de son chasteau et s'en vint au devant du dit due soy mettre en son obeissance. Dudit Rambures, le duc laissa garnison au chastel, car il est à merveilles fort, et à grant peine l'auroit on sans affamer. Si partit à toutte son armee, et se tira devant Eu, qui luy fut rendue sans contredit. Et lors fist asseoir son parc prez ladicte ville, là où il se tint une grand espace; et estoit lors le mois d'aoust ou dit an LXXII.

En cest an, 'au mois d'aoust, se partirent d'Amiens une compaignie de François, dont estoit chef le mareschal de Loheac 1 et ung nommé Salezart1, avec pluseurs aultres grans seigneurs, et arriverent à Auxy le xue jour d'aoust, au matin, et gaignerent la basse court du chastel de prime venue : puis se logerent en la ville, et envoyerent courre le pais cnviron, où ilz prindrent prisonniers, bestes et geus, et biens, qu'ilz amenerent tout à Auxy; puis boutterent le feu en la ville, et fut toutte arse. Ou dit an et ou dit mois, les Francois d'Amiens, desquelz Salezart estoit cappitaine principal, vindrent es faubourgz de Hesdin, le xxix jour d'aoust, en plain jour, et brullerent les avant coureurs la porte de Beaumont, le Tappecul, et la maison où les potiers se te-

<sup>1.</sup> Jacques, seigneur de Rambures, conseiller et chambellan du roi, vivait encore en 1488. (ANSELME, VIII, 67.)

<sup>2.</sup> Voyez ci-dessus, tome I, page 289, note 2. 3. « Jean de Solazar, natif du pays d'Espague, conseiller et chamhellan du roi.... trespassa à Troyes, le 12º jour de novembre, l'an de de grace 1479. » (SAINTE-MARTHE, 175-176.)

noiens, et pareillement les fiubourgs Spinct George et de la Putterie, puis s'on allerent boutant les feux par tous les villages estans sur la riviere de Cance, jusques à la Vacquerie le Boue. Et pareillement brullerent pluseurs villages seans entre les vivieres de Cance et d'Authie, comme Belleville, Roncesay, Buyres, Boufflers, Noeux, Maiserolles, Villers Pl'Hospital, Prohens et pluseurs authres. Et estoient lesditz Francois, selon commune renommec, de quatre à cinq cens lances.

En cedit mois, le duc de Bourgongne estant encores unprez d'Eu, en son parc, se partit et mena son armee devant Rouen, auprez de la Justice, là oi il fut trois ou quatre jours; et y eust pluseurs escarmuches des gens du dit duc et de ceuts de Bouen, sans plent de profit de l'un parti ne d'aultre. Il y eust grant famine en l'ost du duc, et tant que mg pain de quatre deniers y valloit plus de seize parisis, et si en vint en l'ost du dit duc grant mortalité; pour quoy il morut maint homme, et ramenoit on ceuts qui avoient de quoy, malades en chariotà à Abbeville, à Hesdin et ailleurs, dont les ungz movient en chemin, et les aultres venoient usques aux villes; mais ilz moroient incontinent, sans remede. Le duc fist bruller au pais de Caux, ou dit voyage, myeuk de trois cens villages, qui fut ung grant pitié et perte pour le pauvre pouple. Dieu les voeulle recouver!

Ou dit mois d'aoust, et ledit due estant au pais de Normendie, vint une garnison des gens du duc en la ville de Sainet Ricquier, dont estoient chiefz le seigneur de Contay <sup>1</sup>, messire Plulippe le Prevost, chevallier, ung nommé Bourlens <sup>2</sup> de Luxembourg, qui firent beaucoup de pertes et

<sup>1.</sup> Voyez ei-dessus, p. 71, note 1.

Bourlens de Lux-mbourg est porté sur un État de la maison du due de Bourgogne (1472) en qualité d'homme d'armes de sa garde. (Bibl. imp., Mss., nº 8430°, foi. 53, verso.) Il est désigné ainsi qu'il suit sur un autre état de 1479 : Jehan de Laxembourg, dit Bourleus, escuyer.

de meschiefz à la ville et au pais entriron. Et ce pendant, où dit mois d'aoust, le mareschal de Gueldree, à tout une routte de gens, s'en vint boutter dedens l'eglise et abbaye dudit Sainet Ricquier; et pour ce que luy ne ses gens n'entendoient point le langage, îtaş enfermoient tres songneus-ement en ladicte abbaye, là on ils fireut de la peine et du travail assez: lesquelz y furent longtemps, et jusques à tant que le duc retourna à Abbeville. Et si envoya ledit abbé "devers le duc pour obteuir lettres qu'il desõgeassent, ce qu'il obtint; mais le mareschal n'y vault oncques obeyr. Ce pendant qu'ilzestoient à la dicte abbaye, une peste s'i frappa en ux et en mort si hastivement sept qu'lli, qui les fail-loit mettre deux en une fosse; et, entre les aultres, le nepveu dudit mareschal y morut, dont il mens grant doeul.

Item. Ce pendant, ung des gens dudit mareschal menoit le milleur cheval que ledit mareschal eust à l'eaue; mais ledit cheval se tua tout roidde à frapper sa teste contre une baille, et s'en revint ledit serviteur à pied. Se disoit que c'estoit pugnition divine, et comme miracle; mais, quelque chose qu'il en fut, il ne se partit oncques de l'eglise. Item, pendant la saison de moisson d'aoust, les gens dudit mareschal firent grans dommages et grandes pertes au povre poeuple; car ilz avoient des grans sacz qu'ilz portoient aux champs, et coppoient seullement les espiz des bledz qu'ilz trouvoient en dizeaux, en garbes, ou à soyer, s'ilz n'en trouvoient nulz aultres, là où ilz firent merveilleux dommages, et pareillement aux avaines : et quant les povres gens, qui point ne les entendoient, les volloient rescourre, ilz les battoient inhumainement, et n'y avoit homme qui en osast parler.

Au retour dudit [duc] de Bourgongne qu'il fist de Rouen,

capitaine des archers, de retenu au bailliage d'Evreux et Gisors, pour ses gages et voyages 240 ". » (Bibl. imp., Mss., fonds Gaignières, n° 772°, p. 700.) Vivait encore en 1491. (Мольяк, IV, 196.)

il s'en vint à Blangi, en Normendie, et de là a Rambures, et puis à Araines, là où il arriva le XVI jour de septembre, et, à son partement, se tira une vespres à l'Equigini; et au pont de l'icquigni morut le seigneur de Boufflers, et plueurs aultres, en une escarmuce qui y fut faicte, et. si y fut prius messire George Gree, englois ', chevallier, ung gentilhomme de Flandres qui estoit au seigneur Desquerdes, et bien avme dutti seigneur, nommé Jehan de Coutre'ille 2.

 Peut-être bien George Grey qui fot un des principaux personnages de l'armée anglaise envoyée en France, vers 1491, par Henri VII, afin de secourir Maximilien contre les Français. (Duddale, I, 718.)

2. « Jehannet de Courteville, échanson, au lieu de Pierre de Molemhaix, le IIII jour de fevrier LXXV. » (État de la maison de Charles, dernier dac de Bourgogne : Bibl. imp., Mss., nº 84301, fol. 19, verso.) Étnit aussi homme d'armes du duc. (Ip., ib., fol. 53, verso.) Est encore porté sur l'état de la maison de Maximilien, duc d'Autriche et de Bourgogne, comme e escuier eschancon, o en septembre 1477. (Compte rendudes séalices de la Commission d'Histoire de Belgique, t. IX, p. 120, deuxième série.) Assistait à la bataille de Guinegate, en 1479. Le duc d'Autriche, à cette bataille, « s'en alloit fourrer en ung ost d'hommes d'armes francois, cuidant que ce fussent ses gens, n'eust esté le seigneur de Quievrain, qui s'en aperceu; et le duc, pour en scavoir la verité, chuisit ung gentilhnmme de Picardie, nommé Jennet de Courteville, et lui dit qu'il allast veoir s'ainsi estoit, et qu'il en rapportast certaine nouvelle, ensemble et de scavoir où estoient les aultres seigneurs, capitaines et conductenra de la bataille. Le dit gentilhomme, pour obeir au due son maistre, en postposant crainte de mourir, paour et hide que lui povoit aurvenir, se mist à toute diligence pour achever sa charge. Esprins de grant cournige, s'en alla celle part; mais en chemin tronva si merveilleux rencontre, que son cheval fut tné et abbatu aur lui; et tost apres, cinq francs archers eschappés de la tuison des aultres, s'amaserent et reposerent sur ledit cheval tué, en regardant ledit Jennet sonbs ledit cheval, cuidans qu'il fuist expiré; et se prindrent à dire ensemble : « Quuy que soyons fort reboutez, au moins celui-ci y est demouré. » Le dit gentilhomme se sentant mal à son aise, pour le faict du cheval qu'i portoit sur lui, retira les bras à soi. Parquoi les cinq archiers, voyans qu'il n'estoit encore mort, lai coururent sus de tous lez. Ne fault doubter se le dit Jennet estnit fort estonné, car il se sentoit agressé tant du cheval que de ses ennesnis; toutesfois iceulx archiers ne le scavoient comment atteindre, pour la pesanteur du cheval mort qui leur donnuit empeschement. Neanmuins l'ung d'iceulx lui mit la dague aur la gorge; et ledit gentilhomme lui arracha à force de bras, et se coppa les doigta; et

et pluseurs aultres. D'illec se tira le duc au Pont de Mer: à son deslogement dudit Pout, vuyderent les françois d'Amiens huict cens lances, et y eust moult grande escarmuche; mais, finablement, lesditz francois furent constrainctz de rentrer dedens Amiens. D'illec sira le duc à Moroeul, et fist bruller les terres du vydame d'Amiens, lequel avoit espousee la soeur dudit duc de [Bourgogne]. De là tira à Charni, luy et son armee, qui luy fut rendue, et il la fist bruller et pillier. De là s'en álla à Jenlis, et pareillement luy fut rendu le chastel, lequel village et chastel il fist piller et bruller; et de là alla à Riblemont, qui pareillement fut toutte pillee et arse. De là s'en alla passer devant Hem, et de là devant Sainct Quentin, où il y eust grant escarmuche d'un costé et d'aultre, et de notables fais de guerre. Mais en la fiu, par constraincte, retournerent les fraucois en la ville, et le duc s'en alla mettre le siege à Beaurevoir.

Ou dit an LXXII, ou mois d'octobre, les francois, en tres grant nombre de gens de guerre et communes, retournerent devant Eu, desquelz estoient principaulx cappitaines Joachin Rohault, mareschal de France, et messire Robert d'Estouteville", prerost de Paris. Aprez pluseurs assaulx et

quant il ject au vene, percent un hommes d'armes de se congueissance, nommé frètan de Valere, supsué il ceric ainte; a tiefain int lauce en arreat, defit les francs archiers, deivra ce gestillonnue d'angoissen, ven le due, auquel il recita son advenuerç ut demanda su seignour de Quierran qui colto de gentillonnue; et lui dit sa naince, son nom et out esta. Perquey le due, de ceite heure, le print en se groce, et lui di su meint. Perquey le due, de ceite heure, le print en se groce, et lui di complete, et lui de la maince de superior des Corles, et 168, Jahanet de Contrevillé fait fait présonierderant Dours, pour être trep assuce vers cette ville, par les ordres du seignour des Corles, (15, s. d.).

1. Yolande, hâtarde de Bonrgogne, mariée à Jean d'Ailly, seigneur de Piequigny, vidame d'Amieus. (Asselme, I, 245)

2. s Robert d'Estonteville, chevalier, seigneur de Beinc, qui avoit esté prevott de Paris par l'espace de 43 aus, als de vie à tre-pus, au mois de juin 1479, au dit lieu de Paris, et en son lieu le roy donna le dit office de

escarmuches fais devant ladicte ville, parlementerent ensamble : et, finablement, les .... et capitaines de ladicte ville se rendirent à la volonté desditz françois, sauf leurs vies, la où estoit messire Jennet de Saveuses 1, le seigneur de Samer 1, . le seigneur de Rabodenguest bailly de Sainct Omer, et aultres notables hommes, qui furent détenus prisonniers et menez à Dieppe, là où ilz furent mis à raenchon; et tous les gens de guerre, non nobles, s'en allerent francement, ung baston en leurs mains, sans emporter aultre chose, De là, vindrent devant Sainct Wallery lesditz François, qui pareillement leur fut rendue et le chastel de Rambures. Et, ce pendant, le seigneur de Crevecoeur, bailly d'Amiens, avoit fait grande assemblee de gens de guerre, et arriva la nuict de la Toussaint à Abbeville, cuydant soy joindre avec la garnison d'Abbeville pour secourir lesdittes villes d'Eu, Sainct Wallery et Rambures; mais c'estoit sur le tard, car tout estoit jà remis en l'obeissance du roy. Et trouva, oudit lieu d'Abbeville, les gens de guerre desdites villes en povre estat et en grant disette; car ilz ne avoient denier, et si estoient tous leurs maistres prisonniers, et ne scavoient comment retourner en leurs pais. Le duc de Bourgongne, qui estoit devant Beaurevoir durant lesdittes conquestes, vint mettre le siege devant Bohain, et illec furent trouvees unes trefves entre le roy et le duc de Bourgongne; et, adonc, il

prevost de Paris à Jacques d'Estouteville, fils dudit deffunct prevost, en faveur de ce qu'il disoit que ledit deffunct l'avoit bien et loyaulment servy à la rencontre de Montlhery et autres divers lieux.» (Chronique scandaleuse; voy. Luxucur, II, 198.)

<sup>1.</sup> Voy. ci-dessus, p. 70, note 1.

<sup>2.</sup> Hayain (211) le nomme le ségueur de Sains. « En che mine tans, les frauchois allert à grouse puissance d'evant la villé 075, de l'aquéle catoit cappitaine le ségueur de Sains, le ségneur de Rabodraghes, etc., lesquels se rendirte ci paierte grosse ranchon, tant pour cas come pour toute leur companier. On trouve aussi un ségueur du sonn de Talterne, conseiller du duc de Bourgogne Philippe le Bon. (Bibl. imp., Nu., nº 3310, Supp. fr., fol. 677.)

asseit ses garnisons pour l'yver à Peroune, à Corbie, Dourlens et aultres fors, et s'en vint à Abbeville.

Le duc estant audit Abbeville, comme dit est, fut logé de » sa personne en l'eglise et prioré de Sainet Pierre, et sejourna en ladicte ville une grande espace de temps, et pluseurs notables seigneurs en sa compaignie, entre lesquels estoient les seigneurs de Gazebecque et de Bausenies 2, brabancons, logez en l'hostel dudit prieur d'Abbeville, lequel seigneur de Gazebecque y fut une grande espace, et jusques à son partement de ladicte ville, qu'il eust congié dudit duc pour retourner en son pais: lequel seigneur menoit ung grand estat et faisoit mener avec trois chariotz chargez d'artillerie et d'aultres bagues servans à la guerre. Aprez que ledit duc eust sejourné ung grand espace de temps audit lieu d'Abbeville, et qu'il eust assis ses garnisons par toutes ses frontieres du pais, il se partit, avec lui une partie de ses gens, et s'en alla passer le pais de Flandres, et d'illec s'en alla en Berisse, en Hollandes là où il mist ladicte ville de Ferisse et le pais en son obeissance, et puis retourna en Flandres, là où il fist le residu de son vver jusques au printemps.

Le seigneur de Gasbergne est porté sur la liste des pensionnaires du duc de Bourgogne (1472). (Bibl. imp., Mss., nº 8430º, fol. 4, verso.)
 Philippe de Hornes, seigneur de Gasbecque, assistaif, en 1478, au baptème de Philippe, fils du duc Maximilien et de Marie de Bourgogne. (Mollerer, II, 1800)

<sup>2.</sup> Jean de Hornes, seigneur de Baussiguies, fait chevalier de l'hôtel de Philippe le Bon, en 1420 (Монктиникт, IV, 266.), était aussi chambellan de ce prince. (La Barre, II, 209.)

#### CHAPITRE XLV.

Des voyages que fist le duc Charles, tant en Allemaigne, à Nansy, comme en Bourgongne : et d'auleunes choses qui advindrent, en ce temps, au royalme de France.

L'an mil quatre cens soixante treize, ou mois de may, ledit due de Bourgongne alla à Vallenciennes, là où il tint la feste de la Thoison d'or, en grant pompes et seignourie; et y furent la plus part des seigneurs, portans l'ordre, dudit Thoison, et pluseurs aultres notables chevalliers et éscuyers. Ladicte feste achevee, le duc se partit pour aller conquester la ducé de Gueldres, l'équel tenoit et faisoit tenir le duc dudit pais de Gueldres prisonnier ou chastel de Courtray, qui y avoit esté longue espace de temps paravant; lequel duc de Bourgongne conquesta, ains son retour, ladicte ducé, la conté de Meur, et seignourie de Zustephen, appartenant audit duc de Gueldres, qui avoit filz et fille bien petis, prochains parens audit duc de Bourgongne, lesquelz il fist prendre et emmener en la ville de Bethune, et illec les fist entretenir honnorablement. En conquestant lesditz pais, le duc fist asseoir pluseurs, là où il eust pluseurs grandes escarmuches et pluseers rencontres d'un costé et d'aultre : mais, finablement, ceulx desditz pais ne peurent resister, et convint qu'il se rendissent en la volonté du duc, qui y commist le seigneur de Hymbercourt' principal gouverneur et garde dudit pais, et aultres cappitaines à sa volonté. Au partement dudit pais de Gueldres, aprez que le duc le eust du tout à sa volonté, il se partit et vint à Aix, en Allemaigne, et de là à Luxembourg, et de là à Treves, là où il

<sup>1.</sup> Adolphe, fils d'Arnould, duc de Gueldre, marié le 18 décembre 1463 à Catherine de Bourbon, sa lante. Tué au siège de Tournay, le 22 juin 1477. (Art de vérifier les dates, III, 184.)

<sup>2.</sup> Voy. ci-dessus, tome II, p. 380, note 1.

trouva l'empereur Federic, où furent fais grans triumphes de par ledit duc qui y fist despendre maint denier, à la maniere qu'il fist faire, quant ils se trouverent ensamble. Et furent là une grande espace, parlans de leurs affaires: et puis se partit le duc.

Quant le duc de Bourgongue eut sejourné à son plaisir avec ledit Empereur, il se partit et print congié de luy, et se tira à Nansy le Duc, où il trouva le duc Regnier de Lorraine 1, et se firent grant chiere ; et là furent renouvellees les anciennes alliances faictes par leurs predecesseurs. Et de Nansy se partit le duc à tout son armee, au moins une partie; et s'eg alla en Ferrette prendre la possession de la conté et du pais qu'il avoit achesté au paravant. Au partement du duc de Bourgongne du pais de Ferrette, il s'en vint en la conté de Montbeliart, laquelle luy fut rendue en ung petit de temps. Aprez, il trouva maniere de faire prendre le conte de Montbeliart1 prisonnier, et le fist amener au chastel de Boullongne, lequel y fut long temps depuis. De là, se tira le duc de Bourgongne en son pais de Bourgongne, duquel il print possession; car c'estoit la premiere fois qu'il y avoit esté depuis le trespas du duc Philippes, son pere. Et quant il eust esté en ladicte ducé, il s'en retourna à Luxembourg, et de là en son pais de Flandres; et là fist et ordonna

René II succèda à Nicolas, duc de Lorraine, en 1473. Mort le 10 décembre 1508. (Art de vérifier les dates, III, 56.)

<sup>3.</sup> Heary II, fisis d'Ulric VII, conte de Wirtemberg. Il fut arrêté au commencement du mois de mai 1941, (Lausaux, II, 1933, Olivier de la Marche di (379): É la re tomps, Henry, contre de Vistemberg, vist passer pate i due (de Bourgouge) « ger gue tous vestus de joune; e fut le clue et en prison promit an due de luy vendre le chasteau de Manthéliur; et el funuer errove, se monisur Dir Sey en moy pour avoit les places; mais le coate Henry ne pouvoit forurir à sa prostuses car le coustume de Monthéliurs et sirle, que plus tout verropen les condovers couper la trête à leur négreux, que de rendre une telle place; mais la garden justice le leur négreux, que de rendre une telle place; mais la garden justice le leur négreux, que de rendre une telle place; mais la garden justice le leur négreux, que de rendre une telle place; mais la garden justice le leur négreux, que de rendre une telle place; mais la garden justice de la finit de l

asseoir ses garnisons par touttes les frontieres : et, eutre les aultres, envoya deux cens [lances] à Abbeville, dont estoient cappitaines le seigneur de Frette \* et de Beauvoir \*, qui estoient de Bourgongne, et y arriverent le XV · jour de janvier; et en y alla dix lances à Sainet Ricquier, et dix lances à Rue desditz deux ceus lances.

En cedit an LXXIII, le roy de France faisoit tenir ausys segarnisons es frontieres de son royalme, comme à Amiena, Sainet Quentin, Noyon, Compiengne et aultres, sans faire grans domnages au pais du duc de Bourgongne, à cause des trefres qui estoigien entre culk. En cest an fut tres bonne vince, tellement que les vins de Somme et dy pais environ sambloient estre vins de Pais et de Bourgongne. En ceste anuec commencerent les monnoies ung petit à monter, comme ung escu de XXIIII sole à XXV, et les aultres monnoies ainsys ensières.

## CHAPITRE XLVI.

Comment le duc Charles mist le siege devant Nnz. Du trespas du seigneur d'Auxi. Et comment le duc de Lorraine envoya deffier le duc Charles estant devant [Nuz].

Environ le mois de juing, an LXXIII, le duc s'en alla mettre le siege à Nuz<sup>1</sup>, là où il fut ung an acompli, ou myeulx. En

- 1. Philippe de Poietiers, seigneur de la Frete, chambellan de Charles, doe de Bourgoque, des 1472, (Eds./im,m. Ms., n° 84304), fo. 10, n°, neteo, Océé-chevalier de l'Ordrede la Toison-d'Oren 1473. (Ruzrezsauza, p. 873. vasistait au siège de Neuss en 1474, conduisant deux cress lances des ordonnances et trois cena archers, Était « un très-chevalereux et expert conducten»; Q'MOLENER, 13, 344.
- 2. Ferry de Clissance, seigneur de Beauvoir, assistait au siége de Neuss, ayant, ainsi que Philippe de Poictiers, la conduite de deux cens lances des ordonnances et trois cens archers. (Молият, I, 34.)

3. Le due campa devant celle ville le 30 juillet 1474. (Languar, 11, 214.)

ce pendant, l'empereur Federic vint illec pour lever le siege, où il y eut par diverses fois pluscurs escarmuches; et ceulx de la ville se deffendirent aussy à toutte dilligence. Et y eust audit siege moult de gens mors d'un costé et d'aultre : ceulx de la yille greverent merveilleusement fort ceulx du siege de traict à pouldre, dont ils estoient fort usitez, et tant que c'est pitié de recorder ceulx qui y morurent de dedens ct de dehors, sans les blechez et navrez, dont il y en eust sans nombre, qui eschapperent de mort. Et estoient logez si prez les ungz des aultres, qu'ilz povoient combatre main à main. Et le dit an, environ la Sainct Jelmu, se partirent les deux cens lances de Bourguignons, qui estoient et avoient esté depuis le mois de janvier jusques audit jour à Abbeville, à Sainct Rioquier et à Rue, et tircrent audit siege de Nuz ; et le seigneur Desquerdes, cappitaine general de Picardie, remist aultres garnisons esdictes villes.

Audit an, à la my noust, fiux de vie par [trespas] le seineur et Ber d'Auxi<sup>1</sup>, nommé Jehan, qui en son temps fiu le plus renomme chevallicr qui fut en la maison de Bourgongne, de son estat. Il eut en gouvernement le duc Charles de Bodrgongne, en son enfance, de qu'il fiut osté de ses nourices, et son premier clambellan tant qu'il vesquist : il obtint de belles oftices du duc Philippes de Bourgongne, en non vivant, et aprez le trespas dudit duc Philippes, le duc Charles les luy conferma. Il fut premièrement, et dez sa jonesse, cappitaine de Sainet Riequier, et devant qu'il ent ledit

<sup>1.</sup> Le Ber d'Auxy, gouverner du comte de Clarelain. EE condition le diet conte de Charoloi un moubt honneste et sege elevalier, nonmé messire Jehns, seigener et Ber d'Auxy. Costui elevalier estoit de homme, blie ne recomme, de hou age (1443), beun parter; et vou-leutiers rectioit échoire et matérier d'Honnescer et de haut affirire. Il estoit company au che-aille plus ideine pour avoir le gauvernement d'un joune princé, que luy; et moult hien luy seoit la conduite de son maistre. 3 (Ouvran aux Maness, 406).

duc Charles en son gouvernement: puis fut seneschal de Ponthieu, capptaine d'Abbeville, mástre des eaues et des forestz de Picardie, capptaine de Courtray, de Tenremonde, de Rippemonde ed Flandres, qui tint jusques à sa mort, et à tendri, tant de par luy comme de par madame sa femme, de noeuf à dix mille frans de reute heritable. Dieu, par sa grace, luy face mercy à l'ame, et à tous les trespassé!

Oudit an, le duc de Bourgongne estant oudit siege de Nuz, luy vindrent nouvelles que ceulx de la conté de Ferrette avoient mis à mort, inhumainement, cent lances que le duc avoit laissé en laditte conté, pour la sceureté dudit pais. Mirent à mort, tout premicrement, le cappitaine ' desditz gens de guerre, par éc que, selon commune renommée, qu'il avoit prins à force, oultre son gré, une grande dame du pais, qui estoit de grant lignage; qui fut cause de la mort dudit cappitaine et de ses gens, dont le duc de Bourgongne fut fort desplaisant; mais pour lors ne le povoit amender. Oudit an, ledit due estant audit siege, le duc Regnier de Lorraine luv renvova les alliances qu'ilz avoient ensamble, en soy declairant son ennemy. Le duc fist semblant de faire pon de compte, et fist festoicr le herault qui luy avoit apporté les nouvelles : si luy donna la robbe qu'il avoit vestu, moult riche, et aultres dons; et puis ledit herault s'en retourna vers le duc de Lorrainé, son maistre.

Pierre Archambault d'Hagenbach, gouverneur du couté de Ferrette pour le duc de Bourgogne.

## CHAPITRE XLVII.

Comment le roy print Roye, le Tronquoy, Corbie et Dourlens; et comment le conte de Roussy fut desconfiz et prins par les Francois, et d'aultres choges touchant Sainet Ricquier, et des trefves de noeuf ans.

En cedit an, le roy fist venir et descendre, ès pais engagez, une grosse armee, là où il estoit en personne : et estoient les trefves faillies entre luy et le duc. Fist amener sa grosse artillerie, et, de prime face, vint à Roye, en Vermendois, qu'il fist abbatre et ardoir, ville et chastel, et murs. De là, s'en alla devant ung chastel nommé Tronquoy, oriquel avoit de trente à quarante compaignons qui se disoient au seigneur de Crevecoeur, bailly d'Amiens, qui faisoient tous les maulx du monde aux François d'Amiens et d'ailleurs, et à tout le pais d'environ; mais le roy y fist asseoir ses gros engins, et le fist abbatre et trebucher en terre, et pendre et estrangler tous ceulx de leens, reservé le cappitaine qui eschappa par finance. De là, s'en vint le roy devant Corbie, laquelle il fist assaillir par phiscurs fois, et battre de ses engins merveilleusement fort, et abbatireut grant foisop de murs. Et lors le seigneur de Contay, lesseigneur de Gappanes, et aultres du parti du duc, se rendirent, sauf leurs corps et leurs biens, et s'en allereut à Arras; et lors les Francois entrerent en la ville, laquelle ilz pillerent, et puis y boutterent le feu et abbatirent les murs auprez des terres. De là, s'en vint ladicte armee du roy devant Dourlens, laquelle luy fut rendue : puis pareillement fist bruller, demolir et abatre les murs jusques aux fondemens.

Ce pendant, oudit an, le conte de Roussy<sup>1</sup>, filz du

 Antoine de Laxembourg, comte de Brienne, de Ligny et de Roussy, etc., conseiller et chambellan du roi, fils du connétable de Saint-Paul (ANSELER, III, 729.), fat d'abord attaché à la maison de Charles le Téméraire, et reçui, le 18 février 1472, les provisions de lieuconte de Sainet Pol, consusstable de Frauce, estoit en Bourgongne, cappitaine general commis de par le duc de Bourgongne, à tout une grasse armee de Picardz qu'il avoit amené avec luy des nobles de Bourgongne: furent mis en desroy, ruez jus et mors, et ledit conte de Roussy prins prisonnier, et pluseurs aultres avec luy.

En cest an, ou mois de may, le seigneur de l'icquigny, vidame d'Amiens, vint à Sainet Ricquier, laquelle luy fut rendue par les gens de guerre qui se partirent leurs corps et biens saufz : et ceulx de la ville debvoient demourer avec leurs biens delens ladiet ville, et tous ceulx des villages qui y estoient, en faisant le serment au roy, ée qu'ils firent. Mais, incontiuent qu'ils furent leeus, iffs compencerent à pillier en auteuns lieux : et, au partir, le seigneur qui estoit logies dedens l'abbaye fist chargier tous les biens moeubles duit abbé, lietz, coffres, bance, buffetz et autre maisnage,

tenant général de Bonrgogne. (Salazand, IV, 405.) Un compte de Jean de Varry, cité par La Barre (II, 270, note B), et finissant le 30 septem-bre 1475, le qualifie e lieutenam-général de Ma le duc, gouverneur et maréchal du comté de Bourgogne, etc. » Fait prisonnier à la batuille de Gnipy, près Châtean-Chinon, le 20 juin 1475, il fut enfermé dans la grosse tour de Bourges, d'où on l'amena au Plessis-du-Parc, Louis XI lui reprocha rudement ses torts et ses perfidies, et ne conscutit à lui laisser la vie sauve qu'à la condition par lui de payer, dans deux mois, une rançon de quarante mille écus d'or. (Lengues, II, 117, 123, 201.) Cette condition fut probablement remplie, car Antoine de Luxembourg, alors comte de Brienne, figurait, le 12 juin 1493, au nombre des seigneurs que le roi de France chargea de reconduire Marguerite d'Antriche, et de la remettre entre les mains de l'empereur Maximilien. (Ansreme, loc. cit.; La GLAY, Correspondance de l'empereur Maximilien, 11, 425.) Scobier, cité par Anselme, place la mort du comte de Ronssy en 1515. Nous croyons ce reuseignement exact. Deux sentences rendues aux requêtes du palais, à Paris, prouvent, du moins, qu'Antoine de Luxembourg vivait cucore le 30 mai 1512, et qu'il u'existait plus le 31 mars 1516. Il n'y a done aucun compte à teuir de ce que rapporte La Barre (loc. elt.). d'après le même Jean de Varry, de la mort d'Antoine de Luxembourg avant le 30 septembre 1476. An mot que nous imprimons en caractère italique, il faut saus doute substituer celui de prise,

tant qu'il n'y laissa jusques à ung seul passet ne scabelle, et tout emmena par charroy, à Amiens, où bon luy sambla. Et, au partir, non obstant le serment fait, tout le bestiail qu'ilz trouverent hors de la ville ilz l'emmenerent, et meismes, dedens la ville, prindrent pluseurs biens, disant que c'estoit à gens qui n'avoient point faiet le serment, ou qui estoient du parti contraire. Et y furent lesditz Francois depuis le lundi de Penthecouste, qu'ilz y entrerent environ douze heures, jusques à la nuiet du Sacrement, aprez vespres, qu'ilz partirent hastivement : ainsy y furent dix jours entiers. Et l'endemain, jour du Sacrement, le seigneur vydame d'Amiens renvoya sa trompette audit Sainct' Riquier signifier aux bonnes gens qu'il estoit desplaisant de ce que on leur avoit osté, et qu'il leur feroit tout rendre et renvoyer, et qu'ilz fussent tousjours bons et lovaulx au rov.

'Cy est à noter ce que j'avoie obmis : ce pendant que les Francois estoient en la ville de Dourlens, et aincois que les murs fussent demolis, ils allerent courre devant Arras, et estoit leur cappitaine le bastard de Bourbon<sup>1</sup>, admiral de France. Quant ceulx de la garnison d'Arras en furent advertis, dont estoit chef le conte de Romont<sup>1</sup>, frere de la royne de France, messire Jacques de Luxembourg<sup>1</sup>, frere du connestable, issirent dehors, là où il y cus grant rencontre et occision de gens; mais, finablement, le conte de Romont s'en retourna en la ville, et messire Jacques de Luxembourg.

Petit tabouret. « Ne luy hailler carreaux, ou tronchet, ou passet à mettre soubs les piedz. » (Les Arrets d'amours, p. 69.)

 Louis, bâtard de Bourbon, fils naturel de Charles I<sup>er</sup>, due de Bourbon, fils n

Louis, bătard de Bourbon, fils naturel de Charles Ier, due de Bourbon, et de Jeanne de Bournan, légitime au mois de septembre 1463; marié à Jeanne, fille naturelle de Louis XI. Mort le 19 janvier 1486. (ASSELME, I, 308.)

<sup>3.</sup> Jacques de Savoie, comte de Romont, mort le 30 janvier 1486 (Guichenon, II, 101-102.)

<sup>4</sup> Voy. ei-dessus, tome II, p. 377, note 1.

les seigneurs de Contay et de Marcourt 1, le cappitaine de Belle Motte, lez Arras, et pluseurs aultres y furent prisonniers; et les amenerent lesditz François à Dourleus, et de la versle roy. Le vendredi, doncques, l'eudemain du Sacrement, la-'dicte trompette se partit dudit Sainct Ricquier,' un gentilhomme nommé Jehan de Courteville, ct en sa compaiguie Jacques de Courteheuse<sup>2</sup>, le bort de Norguermes, Guillame Cawart, et aultres gentilzhommes, jusques au nombre de xx à xxv lances, lesquelz vindrent sommer cculx de Sainct Ricquier qu'ilz se rendissent au duc de Bourgongne, Aprez pluseurs parlemens fais entre lesditz gens de guerre et ceulx de la ville, ilz mirent ledit de Courteville et sa compaignie dedens, firent sonner les cloches du beffroy et de l'eglise, allumerent feuz et firent grant chiere, firent nouveau serment au duc de Bourgongne, non obstant qu'ilz eussent fait paravant serment au roy, qui en fut tres mal content, et aussy furent les eappitaines qui estoient à Amiens, comme ilz le monstrerent environ quinze jours aprez.

Quant les Bourguignons eurou esté environ trois sepunaines, peu plus, peu moins, oudit Sainet Ricquier, îls furent acertenez que les Francois venoient à grant puissance, par le pais de Vymeu, passer au pont de Remy, pour veniu audit Sainet Riequier : lesditz Bourguignons se partirent Instirement, et tirerent à Abbeville, ceulx du chastel de Drugi etceulx du chastel de la Frette pareillement, et demourerent ceulx de Sainet Riequier sans ayde. El lors lesditz Francois, dont estoti ethe l'admiral de France, vindreut devant la ville.

<sup>1.</sup> Ne serait-ce pas plutôt le seigneur de Miremont qu'il faudrait litré Ce seigneur est designé, anni que eux de Coutsy, de Romont, et Jacques de Laxembourg, dans une lettre de Louis XI au comte de Dampmartin, en date de al 50 pinis 1475, dans laquelle sont donnés les détails de cette affaire. (Couxyxxx, 1, 327, note 2.)

Le bâtard de Nolcalines, dont le nom est sans doute estropié, ful aceusé d'avoir vendu Saint-Omer aux Français, en 1487, conjointement avec d'autres. (MOLISET, III, 147.

laquelle ne fist point de resistence, par quoy les François y entrerent de legier, et fut par ung dimence au matin. Et ledit jour, au soir, firent crier à son de trompe que ceulx de la ville fussent l'endemain, a six heures du matin, sur le hart, hommes, femmes et enfaus, hors de la ville, à la porte Nostre Dame, pour aller là où lesditz François les vouldront mener : ce qu'ilz firent en grand doubte et cremeur, car ilz cuidoient tous morir. Et le lendemain, quant ilz furent tous assamblez, lesditz Francois les firent tous mener jusques en la | ville d'Amiens : et quant ilz furent eslongiez envirou une liege, et que les François eurent pillié la ville, et à leur aise et plaisir, ilz boutterent le feu dedens, qui estoit jour de lundi, et ardirent tout au net ladicte ville, tellement qu'il n'y demoura que l'Hostel Dieu, une maison auprez, apparmant à David Leschoppier, censier de Noeufville, l'hostel de Tipetot, appartenant à Hugues de Hesdin; brullerent le comble du beffroy, et touttes les cloches, qui y estoient bonnes et riches, furent foudues. En oultre, en ung moment, brullerent l'eglise dudit lieu de Sainct Ricquier, le clochier et viii cloches, qui furent touttes fondues, et les edifices de ladicte abbaye, tant que vieux que nouveaux. En oultre, brufferent le chastel de Drugi et une partie de la ville, le chastel de la Frette, la cense et village de Bugny, Auvillers, . Habergues , Willencourt et le mollin abbé y scant, avec la cense dudit Wyllcncourt, tous appartenans à ladicte eglise de Sainct Ricquier, et le chastel de la Frette appartenoit au seigneur de Chastillon, Brullerent, oultre, tout le pais à l'environ jusques à la Vacquerie le Bourg, qui brullerent en ce voyage, et pluseurs aultres choses qui seroient trop longues à escripre.

En ce temps, print le duc de Bourgongne appoinctement avec l'empereur Federic, aprez pluseurs rencontres qu'ilz avoient eu d'un costé et d'aultre, là où il y avoit mort grant nombre de gens : et fut ledit appoinctement trouvé

par le moyen et à la requeste de nostre Sainet Pere le Pape Sixte, quart de ce nom, qui avoit illec envoyé ung legat, lequel mist grant peine et grant dilligençe de trouver le traictier.

Ce pendant, le roy d'Engleterre, acompaiguié du duc de Clocestre et du duc de Clarence, ses deux freres, avec pluscurs aultres grans princes et seigneurs, ét toutte sa puissance, descendit à Calaiz : et lors ledit duc de Bourgongne Jaissa son armee et s'en vint, à trez petitte compaignie, vers le roy d'Eugleterre, oudit lieu de Calaix , où ils parlerent ensamble; et, ce fait, le roy d'Eugleterre se partit de Callaix et vint tendre son parc prez de Sainct Omer, à ung arbre que l'on nomme l'arbre Daveron, là où il fut auleuns jours, et illec le alla veoir le duc. De là, se partit le roy et son armee, et tira à Blangi, en Ternois, puis à Encre et à Peronne, et le convoya le duc jusques au lieu de Peronne." Et, lors print congé le duc au roy d'Engleterre, et s'en retourna à son armee qu'il avoit laissee à Luxembourg, et passa par Valenciennes; et illec viut devers luy le connestable de France, et parlerent pluseurs fois ensamble; mais quelle chose ilz besongnercut, l'en n'en scet riens; et s'en retourna de la le connestable à Sainct Quentin, en Vermendois, où il se teuoit pour lors, et le duc retourna à son armee. Il fist pluseurs exploix de guerre, par quoy il conquesta et mist en son. obeissance toutte la conté de Waudemont. Le roy d'Engleterre et son armee se retira et vint auprez d'Amieus, et d'illec à Picquigny, là où ilz se trouvereut ensamble, le roy de France et luy. Et, de faict, prindrent trefve ensamble, et aultres appoinctemens, et entrerent les Anglois dedens Amiens, et non pas les plus fors : ct fut pour aller eu pelerinage au chief Sainct Jehan, et pour eux rabiller et faire grant chiere, lesquelz y furent fort festoies; ct meismes leur envoya le roy

Le 14 juillet 1475. (Lengler, 11, 217.)

de France en leur ost, largement, vins et vivres qui leur douna. Et, de là, s'en retournerent à Calaix le plus hastivement qu'ilz peurent, sans faire grant dommage au pais, sinon de vivres, de bled et d'avaines, qu'ilz trouvoient moeurs pur les champs.

En ce meismes an, et tost aprez, furent trefves trouves entre le roy de France et le due de Bourgogne, à Vervins en Terrache, pour noeuf ans continuelz: et debvoit clusseun, tont d'un parti que d'aultre, ravoir ses terres et seignouries, taut signerus l'egilses que temporelx, et aultres quelconques gens: qui fut ung grant resjouissement pour le pais, et dont l'en fais grant fest, qui tantost aprez fut convertie en grant doeul, comme il apperra cy aprez. Les trefves priness et criece par tous les pais du due de Bourgongne, il se partit, et toutte son armee, et s'en alla en Savoie, devant Grantson, où il mist le siege; et luy fur rendue la ville el le chasten à sa volonté, et il le sis tous morir sans pité.

Ge temps pendant, messire Loys de Luxembourg, conte de Sainet Pol et connestable de France, se partit de Sainet Quenin et s'eu alla à Mons, en Haynau, cuydant tirer devers le duc, comme l'en disoiri; mais il luy fut dit de par le duc à qu'il ne partit d'icelle ville. Incontiente qu'il fut parti, le petit Mouy 'vint en la ville, de par le roy de France, à tout graud armee, et fut mis dedens par eculx de la ville, et tous les gens du connestable mis et houttez deltors; car ilz n'estoient point les plus førs' et se tiul seur, ledit Moy, de la ville. Ce fuit, fist tent feroy de kFrance, quel le connestable fut l'iver.

<sup>1.</sup> Cest ana-doute Zacque de Mgy que le chroniquez ràzigne sian. I chi fili de Colle de My; tout dux sont perfeis sur ut-tat des persionanires du roi en 1878, le père comme bailli du Coi-refin, et le dic comme baill de Coi-refin, et le dic comme baill de Coi-refin, et le dic comme baill de Coi-refin, (all. in., pp. 1882, Jack Gaignères, nº 772? », 0.38), jag chi qualific seigneur et haron de Moy, conseiller et chambellas da cris, mairte de sause et forige de Normadie et de Picardie, capitaige de Saine-Quentin et de Riberadoi, l'as 1200. Marie à Jacquelle d'Estatorille, (dist., Chilmt det titres,).

par le chancellier de Bourgongne et aultres, du conseil du duc, aux gens du roy; lesquels incontinent se tinrent seurs, et le menereut à Paris, en la compaignie de cincq cens lances qui le estoient venus querir. Luy venu à Paris, le mirent en la bastide Sainct Anthoine, et ne luy laisserent avec luy que ung seul page. Quant ledit connestable cust esté en ladicte bastide, est assavoir tant que son procez fut fait par le chancellier de France et tout le Parlement, finablement il fut condempné à mort et d'avoir la teste trenchee. De fait, fut amené en la place que on nomme Sainct Jehan en Grefve.® devant l'hostel de la ville, là où il fut decollé 2 publicquement, sur ung eschaffault que l'on y avoit fait tout propice. Ce fait, le corps fut prins et porté aux Cordeliers d'icelle ville de Paris pour enterrer : ce qui luy fut ordonué et octroyé par lesditz seigneurs, comme l'en disoit, à cause qu'il avoit espousé la soeur de la royne de France, dont il avoit cu pluseurs enfans.

Quand le due de Bourgouque eut fait su volenté degla ville de Grantson, en Savoie, à les partite et tra pour entrer ou pais des Suysses : et, en entrant oudit pais, fut rencontra de certain nombre desditz Suisses, desquelz il fut mis en desgroy, luy et ses geus, et la perdit il tres grant quantité de gens et de chevance, qui furent tuers par lesditz Suisses. De la, se retira legierement à Lozane, et la rasambla aplui grant nombre de gens que devant. Et la vint la ducesse de Savoye', a tout son armée, pour afder à saulver ses pais, comme elle disoit. La furent le duç de Boûrgoque et la ducesse de Savoie long ne space eusanable, et illee passa le duc et son armée l'yver.

<sup>1.</sup> Guillaume Hugonet, seigneur de Saillans, créé chancelier de Bourgogue le 22 mai 1471. (La Barre, II, 257.) Décapité le 3 avril 1476, v. s. (Arselme, IV, 801.)

<sup>2.</sup> Le 19 décembre 1475. (LENGLET, III, 452-456.)

<sup>3.</sup> Yolande de France, sœur de Louis XI, mariée à Amédée IX, duc de Savoie. Morte le 29 août 1478. (Arselve, I, 118.)

Pendant ce temps que le duc estoit oudit pais de Savoie, il y eust si grant famine que ce fut pitié, car les povres gens moroient de fain : et, incontinent qu'ilz avoient quelque petit de pain ou aultres vivres, les aultres gens de guerre leur ostoient, qui par force de famine moroient comme les aultres; car le pais est povre, et si avoient à porter clarge de l'arime du duc et celle à la ducesse de Savoie, qui leur estoit pesant fais, entre les aultres. A leur retour, aulcuns gentilzhommes de l'hostel du duc veoient journellement venir les povres gens devant l'hostel du duc requerir l'aumonane, et morir illee de fain; mesimes les femmês tenans leurs petis enfans en leurs bras moroient illec, et leurs enfans, en la presence du duc, auquel n'est merveilles s'il en faisoit mal, mais il ne povoit amender : neantmoins il leur faisoit du bien selon sa possibilité.

## CHAPITRE XLVIII.

Comment le duc Charles fut descoufiz devant Morat par les Stisses et le duc de Lorraine. Et dist comment le duc d'Allencon morat, ès prisons de Paris, de mort naturelle.

'Quand le duc de Bouggongue et són armee eurent pasie leur yver, ils se tirrerent du pais de Savoie devant Morat, ou pais de Suisse, ou mois de Juin, là où le duc tint siège por l'espace de trois sepmaings ou environ. Lesdita Suisses vindrent à grosse puissance, et le dug de Lorraine et leux compaignie, qui s'estoit tiré avec eulx pour avoir leur aydg à reconquester, son pribs. Et fut, de rechief, le duc de louggangue et son armee mis en desory et lievereult el-duc de Lorraine et les Suisses ce siège. Et illee perdit le duc de Bourgonge moult de nöbles gens; car là moirul le coute de Marle', filz aisnie du counestable de France, et pluseurs

<sup>1.</sup> Voy. ci-dessus, p. 57, note 1.

aultres grans seigneurs, et si y perdit le due infinie artillerie et richesses, tant de joyaulx comme d'aultres biens moeubles. De la, ledit due de Bourgongne s'en retourna, plus tost que le pas, en son pais de Bourgongne, à une ville nommee Rivieres, où il assambla son armee; de rechief manda gens de guerre en Picardie, en Flandres et ailleurs, pour aller vers luy; ce qu'ila firent, ear il y a lelerent hastivement. Pendant ce que le duc de Bourgongne estoit esditz pais de Bourgongne, Lorraine et ailleurs, le roy de France avoit tonjours de VIII cens à mille lances costoiant ladicet armee, qui estoff tonjours de mettes du royalme, sans marcher en autres pais. Et disoit on que le roy le faisoit affin que l'armee du duc ne fist aulcun encombrier ou dommage en sondit royalme, ne qu'il a, n'y entrassent point.

En ce temps, et ung petit devant l'Advent, morut en la Conciergerica Paris, de mort naturelle, Loys', duci d'Alcicon, lequel avoit esté longtemps prisonnier, et dez le temps du feu roy Charles VII<sup>n</sup>, lequel avoit tenu sur fons le roy Loys, à preseut regant, qui l'avoit fait delivrer à son couronner, ment; mais depuis l'avoit il fuit remettre en prison. Et fut enterré aux Freres prescheurs, à Paris.

En cest an, le duc de Lorraine retourna, avec une groscpuissurce, mettre le siege dévant Nansy le Duc, dedens laquelle ville exist le seigneur de Bievres? et autres pluseurs gens de guerre; mais en la fin ils furent constrainetz de rendre la ville, par faulte de secons: et lors le duc de Lorraine la fist ravitailler, et y mist gens de guerre dedens. Le dic-de Bourgongne, non sachant que, la ville fut rendue, vint pour lever le siège; mais quand il vint auprez, et qu'il en sœui, la verité, il se logea au Pont au Mousson, qui luy lut

Le texte porte Loys, mais une rectification marginale, d'une écriture aucienne, substitue à ce nom celui de Jean. Voy. ci-dessus, t. I, p. 257, note 1.

<sup>2.</sup> Voy. ci-dessus, t. 11, p. 389, note 2.

rendu, et là estoit auprez le duc de Lorraine et son armee; ausquela lieux se firent pluseurs grandes escarmuches et pertes de gens; mais enfin le duc de Lorraine s'en partit en desroy, Incontinent aprez ledit partement, le duc de Bourgougne, à toute son armee, vint mettre le siege audit Nansy, là ofi il fut une grande espace et jusques au Noel ensievant: auquel siege se firent pluseurs saillies et escarmuches, d'un costé et d'autre.

### CHAPITRE XLIX.

De la battaille de Nansy, où le duc Charles fut de rechief desconfiz, qui fut la derniere de ses battailles.

Quand le duc de Bourgongne eust esté tenaut le siege devant Nansy, le duc de Lorraine, qui estoit allé au secours, vint audit siege le V'jour de jauvier, veille de l'Epiphanie, acompaigné des Suises et Lorrains, avec auttres gens en grant nombre; et meismes le conte de Campobasse\*, Lombart, à toutte sa compaignie, qui long temps avoit servi le duc de Bourgogne à agies; retourna contre luy à ceste bettre, et fut de rechief le duc de Bourgongue mis ederoy, et toutes eon armee. Ceste fut la derniere battaille du duc; car luy et les siens y furent tous mors ou prins. Entre les prisonniers qui furent, c'est asseavoir messire Anthoine, bastard de Bourgongne, le seigneur de Croy et de Renty, le seigneur de Quievrain, le seigneur de Cimay, le seigneur de Fesquer se quievrain, le seigneur de Chimay, le

Nicolas de Montfort, comte de Campobasso, conducteur des gens de guerre italiens. (Lenoise, 111, 395.) Il est compris (1472) au nombre des ehambellans du duc de Bourgogne, dans l'Estat de la maison de Charles, dernier duc de Bourgogne. (Bibl. imp., Mss., nº 8430³, fol. 6.)

Le seigneur de Fresnoy fut fait prisonnier par les Français, en 1487, an siège de Saint-Omer. (MOLINET, III, 146.) Il était porté, en 1496, sur

que le roy de France fut acertené de ladicte journee, il envoya le seigneur de Torssy, lequel residoit pour lors à Amiens, en garnison, à tout uue grande compaignie de gens de guerre, et vint à Abbeville sommer ceulx d'Abbeville de eux rendre au roy. Et, aprez pluseurs parlemens fais avcc les gens de guerre estans en ladicte ville, et aussy ceulx de la ville, se rendirent finablement audit seigneur de Torssy, ou nom du roy, pareillement le chasteau du Crottoy, qui estoit place comme imprenable. Mais, incontinent que le seigneur de Torssy y envoya pour les sommer, ung nommé Jehan de May 1, natif d'Abbeville, qui long temps en avoit esté cappitaine, commis par monseigneur Desquerdes qui en estoit principal cappitaine, le rendit sans aulcun contredit, dont ledit seigneur Desquerdes monstra semblant d'en estre desplaisant. Et pareillement se rendit la ville de Rue, dont ledit seigueur Desquerdes estoit cappitaine, Et, ce fait, le seigneur de Torssy sc tira à Monstroeul, qui pareillement luy fut rendue pour le roy. Et lors manda, luy estant oudit Monstrocul, les principaulx de la ville de Thérouanne et aultres des plus notables de la regalle, et, finablement, aprez pluseurs parlemens, ladicte ville fut mise en la main dudit seigneur de Torssy pour le roy : lequel de Torssy y yint et print tous les bicus moeubles qu'il y trouva appartenant au coadjuteur2 de l'evesque de Therouanne, pour ce qu'il tenoit le parti contraire.

Pendant, doncques, que le seigneur de Torssy faisoit ces dilligences, le roy en personne, avec une grosse puissonce,

l'État de l'hôtel de Philippe le Bel, duc de Bourgogne, comme pensionnaire. (Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire de Belgique, t. IX, p. 680.)

 Peut-être est-ee Jeln de May, escuier, seigneur de Gratien d'Estrée, conseiller du due de Bourgogne, qui était lieutenant du bailli d'Amiens au mois de novembre 1468. (Mas. de Dom Grenier, I, p. 454.)

2. Guillaume de Clugny, évêque de Therouanne, nommé à l'évêché de Poitiers en 1479; mort vers 1480. (Gallia christiana, II, 1201.) s'en vint à Peronne, laquelle luy fut baillee par sire Guillame libche, seigneur de Cleri 'et grant maistre d'hostel du duc Charles. Et, incontinent, l'admiral de France, bastard de Bourbon, tirn sur le coste d'Arras avec ung grant nombre de gens d'armes, et fut logé au mont saint Elby et à l'environ une grande espace. Et, en ce peudant, alla devers le 079, à Peronne, une ambassade de par mademoiselle Marie de Bourgongne, fille et seulle heritiere du duc Charles, la melle s'en retourna sans riens faire. Et puis y revindrent autres; mais, finablement, ils ne furent point d'accord envers le roy, et se trouva le seigneur Desquerdes, cappitaine general de Picardie, et pour lors resident à Arras, avec ladicte ambassade, lesquelz s'en retournerent tous comme les autres, sans beconger.

Et, en ce temps, les Francois allerent à Avesnes, en Hayana, là oi lis firent plussurs secarmentes et fais de guerre: mais, en fin, elle fut prinse d'assault, pillee, brullee, et tous ceulx de dedeuss mis à mort piteusement. Et pareil-lement brullerent tous les villages à l'euviron, et la plus part du plas pais de Haynau, Ceulx de Douay firent demolir tous leurs fauzbourge, egliess et autures logis, jusques à une lieue à l'eaviron, et fortiffierent ladicte ville à toute diligence, et tellement, que gens de guerre maintenient qu'elle estoit comme imprenable, unis qu'il y eut vivres et gens dedens. Ce pendaul er oy et son armee vindrent en la cité d'Arras, duquelle fist ouverture au roy; et puis aprez ceulx de la ville d'Arras, aprez pluseurs parlemens fais avec les gens du troy, la les mirret décèns par ung appoincement de beau làn-

<sup>1.</sup> Guillaume Bische, autif de Molins Engilhert, en Niverenoiss (Coarsans, liver V., chap. 13), était, en 1472, seigenue de Gêry et premier maitre d'Abret de Charles, duc de Bourgogne. (La Bann, II, 273 ) Un acte do 3 soût 1478 lui donne, outre le premier de est titres, ceux de shevalier, coușciller et chambellan de Louis XI, gouverneur de Péronne, Mondidier et Roye, (Bibl' Ingr., Calhier des ritters, Calhier des ritters.

gage, ou quel estoit dit que le roy ne debvoit point entrer à puissance en ladicte ville que ceulx de la ville ne fussent les plus fors.

#### CHAPITRE L.

Des armees, mutacions, assamblees et conquestes qui furent lors faictes, tant en Flandres, Artois, comme nilleurs.

En ce temps, les Flamens se mirent sus en armes, tant d'Yppre, de Cassel, comme d'autures pais, en nombre de XVI à XVII mille: et estoit leur cappitaine le seigneur de Doulieu\*, et ung aultre nommé Wauhiter Doye, bailly de Berques Sainet Wygnoe; et s'en vindrent tenir auprez de Saint Omer, entre Arques et Renescure, ung lieu que l'en appelle le Noord Fossé, pour déflendre que les Francois u'entrassent en Flandres. Et illec furent une tres grant espace de temps, au despens du pais, et brullerent autour d'eulx aulcunes places et cennes, affin que les Francois ne leur fissent grief; car ceulx de la garnison de Therouanné le visitoient et escarmuchoient souvent.

En ce temps meismes, ceulx de Gand se mirent en armes, ceulx de Bruges, d'Yprpe, Louvain, Malines et aultres du pais de Brubant, pour avoir, comme l'en disoit, leurs previleges, qui disoient leurs estre ostez par les dues Philippes et Charles de Bourgongne. Et prindrent ceulx de Gand ung nombre des principauls gouverneurs de ladicte ville : prindrent aussy lee chancellier de Bourgongne, le seigneur de Humbercourt, et le coadjuteur de Therouanne. Ilz gyyderent aussy prendre maistre Jehan le Gros' 3, audiencier, et

 e Le quatrieme jour du mois de fevrier (1471, v. s.)... fu le jour des noches de mestre Jehan Gros, par ung mardy, en la ville de Bruges,

Ce seigneur assistait, en 1465, à la bataille de Montlebery, dans la compagnie du seigneur de Fiennes, et, en 1465, à celle contre les Liégois, dans la compagnie de Jean de Luxembourg. (Haysin, 12, 100.)

aultres de l'hostel du duc Charles; mais ils eschapperent, par subtil moyen. Tantost aprec furent amenes sur le grand marché de Gand lesditz chancellier et le seigneur de Humbercourt, et illee, publicquement, sur ung hourt, furent decapitez, et avec eult ung chevalier nommé sirs Jehan Wausselle 1: mirent en oultre à mort tous ceulx que bon leur sambla de leur diete ville. Ledit condjuteur de Therouanne fut longuement prisonnier, puis eschappa par caution, et trouva moyen d'entrer en mer : et de la se tira en France dewres le roy, qui le fat evesque de Poictiers.

Quant le roy de France cut mis en son obeissance coults d'Arras, il se tira, à tout son armee, vers Hesdin; et luy fut rendue la ville, sans grand contredit, par les gens de guerre et ceulx de la ville; mais ceulx du chasteau n'y vaul-drent obeir. Pour quoy le roy les fas assailir à grant dili-gence, auquel assault et siege il y eut moult de franc arteires du roy most et aultres, d'un costé et d'autre; mais, finablement, ceulx du chastel se rendirent, sauf leurs corps et leurs biens, et les receuple roy et le retint à gaiges, ceulx qui luy vauldrent faire serment, et les aultres laists aller oi bon leur sambla. Ung nommé messire Jehan de Lannoy, et messire Raou de Lannoy, son frere, essoient les princi-

lequel entils prunier senténire audiencier du sest et contravieur du chamines et finances et Mayes de Myr là que de Bourgoupe, et de denomiste Guise de Messy, niere de M' de Suilian, chevalier et chanselier de mon dit Spie de gaugelle noches on requist tres effectivemennent de pram ofil Spie de Bourgoupe, et prins de par le dit cansdier et audienzier tous preiss, de Bourgoupe, et prins de par le dit cansdier et audienzier tous preiss, bounes villet es toushiels hourgoids de ten le pais et suponité de mon dit Spie deux, a estre on a faire tous l'ouser villet es toushiels hourgoids de tou le pais et suponité de mon dit Spie deux, a estre on a faire tous l'ouserus, favour et auistence que bouneaut un prois farre, de quoi plouvant grant another y derire ou en-voierts, et estimoit on le reut à cheat mille exce qui montroile à deux l'un de l'aute de l'aute de l'aute de l'aute d'auternée de la ville (Basarry, clist, de

21

M. Gachard, II, 717, Appendice.)

2. Voy., sur l'un et l'autre, une note placée à leur nom dans la Table des matières.

paulx cappitaines du chastel, lesquelz firent serment au roy : et incontinent que le roy estoit asseuré des villes où ses gens entroient, et il sentoit qu'il y en avoit aulcuns qu'ilz n'estoient fermes et à sa poste, il les envoioit ou pais de France demourer, et leur faisoit assigner la ville et pais là où il volloit qu'ilz allassent. Ce pendant, et le roy estant à Hesdin, il y eut xx hommes du commun d'Arras qui partirent de la ville, esperans de eulx tirer à Gand vers la demoiselle Marie de Bourgongne; mais ilz furent espiez et prins des Francois qui estoient sur les frontieres, et furent menez à Hesdin vers le roy, lequel en fist trencher les testes à xvii, et les aultres envoia morir en aultre lieu, comme pour donner exemple aux aultres. Commune renommee estoit lors que aux dessusditz le roy avoit donné saufconduict pour aller vers ladicte demoiselle Marie : ce non obstant, quoy qu'il en fut, ilz eurent cela pour leur salaire. Aprez que le roy eut esté à Hesdin tant qu'il luy pleut, il tira vers Boullongne sur la mer, laquelle fist ung petit de resistence; mais quant ils veirent les puissances du roy et qu'ilz n'y povoient bonnement resister ne obvier, ne qu'ilz n'esperoient aulcun sccours, ilz se rendirent, et il les receupt, sauf leurs corps et leurs biens.

En cest an LXXVII, ainchois que le roi venist à Hesdin yà Boullongne, demoiselle Marie de Bourgonge envoya à Boullongne querir le conte de Montheliart, que le due son pere avoit fait tenir long temps en prison ou chastel de ladicte ville, et l'avoit en garde le seigneur Desquerdes, lequel le fist mener à Gand vers ladicte demoiselle e et envoya aussy icelle demoiselle querir le duc de Gueddres, que son dit pere avoit fait tenir longuement au chastel de Courtray, et quant il y eut est une useque ce temps, il four dronne pour conduire et mener les gens de guerre de ladite ville de Gand.

Quand le roy eut esté une espace de temps tant à Hes-

din comme à Boullongne, et qu'il eut mis tout le pais eu on obeissance, il s'en retourna au pais de Hayau, et envoya son armee devant Douay, laquelle y fut xv jours ou trois sepmaines, là où il y eut pluseurs fais de guerre; mais enfin le roy n'y agiqua riens et fair terier ses genes sans aultre chose faire. En ce meismes temps, les villes de Bethune, Lilles et autres se tournerent, que envis que voloniters, du parti du roy; mist le roy une grosse compaignie de gens de guerre en la ville de Tournay, du gré de ceulx de la ville, combien qu'ilz eussent promis de non prendre garnison d'un parti ne d'aultre: et puis trouva le roy moyen, par beau parler, d'entrer en la ville de Cambray, où il mist gens de guerre à son bon plaisir, et brief toutte la conté d'Artois luv fut rendue, reservé Sainct Omer et Aire.

En cest an, ceulx de Gand issirent de leur ville en tres grant nombre et s'en allerent autour de Tournay; mais ung jour advint que lesditz Gantois allerent coeullier le bestiail qui estoit enclos en une pasture, lez ladicte ville, et ceulx de dedens, voyans emmener leur bestiail, saillirent hors, à grant effort vindrent escarmucher sur lesditz Gantois, et le duc de Gueldres retourna sur eux cuydant estre sievy desditz Gantois, desquelz il estoit cappitaine, et avoir secours et ayde de eux; mais il demeura luy ve ou luy vie seullement, et [fut] porté son corps en ladicte ville par iceulx Francois, et les Flamens s'en allerent à tout leur butin. Pendant ce temps que le roy estoit devant Douay, les François trouverent moyen d'entrer dedens la ville d'Ardre, par ceulx de la ville qui les mirent dedens de leur gré; et, incontinent, ung chevallier du parti de Bourgongne, nommé messire Lancelot de Berlemont', s'en alla loger, à tout quarante ou cincquante

Lancelot de Berlemont assistait au siège de Neuss, en 1475. (Моллянт, 1, 80-81.) Il est porté sur l'état de la maison de Maximilien, duc d'Autriche et de Bourgogne, en qualité de chambellan, en septembre 1477. (Compte rendu des séances de la Commission d'histoire de Bétgique, t. IX,

compaignons, ou chastel de le Montoire, prez de ladicte ville d'Ardre, et livroient escarmuches ausditz Francois. Mais, ung jour que ledit de Berlemont estoit allé à Aire, lesditz François vindrent assieger ledit chastel, affusterent engins à l'encontre et livrerent si dur assault que, finablement, ilz firent ung trou du costé où aultrefois il y avoit eu une faulse porte, et n'estoit là le mur gaires espès; mais les Bourguignons ne se donnerent de garde. Quand les Francois entrerent par là, les prindrent et les mirent à mort inhumainement, puis boutterent le feu en ladicte place, et la demolirent de tous poinctz et tous les fors de la entour. comme Creseque et aultres. Trouverent lesditz François maniere d'entrer ou chastel de Fiennes, qui estoit belle et forte place, et que oncques les Engloix n'avoient sceu trouver maniere de l'avoir, et y mirent pour cappitaine messire George de Courtcheuse, seigneur de Creseque, lequel s'estoit rendu Francois. Mais il n'y eut gaires esté que le seigneur de Fiennes y renvoya gens de guerre qui le reprindrent par subtil moyen, par ce que ceulx de dedens ne s'en doubtoient : et y fut prins prisonnier ledit seigneur de Creseque, et mené à Sainct Omer, et depuis au chasteau de Lille; et le bastard de Foucquessolles demeura cappitaine de la place. Ne demeura gaires que lesditz Francois ne reprindrent ledit chastel de Fiennes, lequel ilz brullerent et raserent jusques aux fondemens. En ce temps meismes prindrent la ville de Falquembergue, et se tira le conte du lieu à Sainct Omer. avec pluseurs de ses subgetz de ladicte ville. Prindrent aussy

les Prancois le chastel de Renty, le chastel de Selles, en Boullenois, appartenant au seigneur de Norguermes', et pluseurs aultres places oudit pais, tunt qu'il fut du tout en l'obeissence du roy. Les Plamens qui estoient au Nouf Fossé, comme die test, en grant nombre, se partiernt ung jour avec aulcuns de Sainet Omer, et s'en allerent à Ardre, à tout artillerie et aultres habillemens de guerre; mais les Francois de dedens s'en partirent, et lesditz Flamens pillerent la ville tout au nect, et si demoirent une partie des murs et puis s'en retournerent avec leur proye, ef tut en la fin é juillet.

En ce temps, les Francois de Boullongne, de Therouanne et d'ailleurs vindrent au pais de Bredenarde, et le pillerent et mirent en proye, là où ils prindrent tant de gens et de bestiail comme sans nombre, et, comme de jour à aultre, estoient devant Sainct Omer, là où ilz faisoient tous les maulx du monde. Et pareillement ceulx de Sainct Omer issoient souvent, et rencontroient l'un l'aultre, et dommagoient le plus quilz povoient. Ce pais de Bredenarde est ung bon pais et fertile merveilleusement, et où il v avoit moult de biens. Le roy, estant au pays de Haynau, se conclud de tirer vers Sainct Omer: et quant ceulx de Sainct Omer furent de ce advertis, ilz firent demolir tous leurs fausbourgz, tant à la porte de Boullenois, Saincte Croix et du Brulle, lesquelz estoient beaulx et riches à merveilles, et les plus beaulx gardinages et myeulx clos que l'en eut sceu deviser; firent demolir l'eglise et convent des cordeliers de l'Observance, le convent de Saincte Claire, l'eglise et convent des freres prescheurs, qui estoient les trois plus riches cloistres et myeulx edifiez hors bonnes villes qui fussent decà les montz; mais ilz eussent pu porter grant dommage à la ville, pour tant qu'ilz estoient trop prez. Et pour ce que l'armee du roy se

Ce seigneur fit fait chevalier en 1453, avant la bataille contre les Gantois. (Du Clarco, XIII, 105.) Il est nommé Noirquermes, et était Flamand. Ce nom est peut-être estropié par les deux chroniqueurs.

hasta plus qu'ils ne euydoient, ils furent constrainets de boutter le feu esdits Freres prescheurs et Sainete Glaire, et en touttes les auftres places qui n'estoient point toutes demolies. Firent pareillement demolir l'eglise paroissiale de Sainet Martin, prez lesdits Freres prescheurs, laquelle estoit moult ancienne et la première qui avoit esté fondee en ladicte ville.

Ouand les Flamens furent acertenés de la venue desditz François et de l'armee du roy, qui fut en la fin de jullet, ou dit an exxvii, ilz se partirent en desroy dudit Noeuf Fossé hastivement : et si avoient esté illec gisans de vii à viii mois, en nombre xiiii ou xy mille hommes, aux despens du pais de Flandres. Et estoient leurs cappitaines le seigneur de Doulieu et le bailly de Bergucs Sainct Wynoc, nommé Waultier Dove; et n'attendirent point, ne dommagerent les François en riens, dont pluseurs furent esmervcillez, veu qu'ilz y avoient esté si longuement, et qu'il sembloit, à les veoir, qu'ilz deussent tuer Karesme et fairc merveilles. Environ, doncques, le premier jour d'aoust, oudit an LXXVII, l'armee du roy vint devant Sainct Omer, entre la ville et la ville d'Arques, et partie de ladicte armee à Blendecque, au plus prez. Et se fermerent lesditz Francois en ung parc, au dehors de ladicte ville d'Arques, et tantost commencerent à escarmucher devant ladicte ville par l'Ille, par où il y a grans maretz et fossez, car ilz estoient bien advertis que c'estoit le plus feible de la ville; mais ceulx du hault pont et dudit lieu de l'Ille se deffendirent moult bien, le premier jour, car ilz y avoient fait ung bolvert entre Arques et Sainct Omer, en ladicte Ille, lequel ilz tindrent, à l'ayde d'aulcuns compaignons de guerre qui les secouroient, jusques au vespre, contre la puissance des Francois, que moult durement les escarmuchoient et oppressoient, et le prindrent en la fin. Le vespre venu, les Francois gaignerent ledit bolvert et y tuerent ung nommé Pierre Wedemarc, rice brasseur, qui tousjours avoit esté comme cappitaine desditz Islaires : duquel bolvert ainsy

gaigné par lesditz François ilz en eurent si grant jove, qu'il sembloit, à les ouyr, que la ville fust gaignee; mais il s'en falloit beaucoup, car, ceste nuict, lesditz Islaires refirent ung aultre bolvert plus prez de la ville de Sainct Omer, plus fort et plus asseuré cent fois que le premier, qui estoit plus prez d'Arques que dudit Sainct Omer ; lequel second bolvert fut par lesditz Islaires et les survenans, de quatre à cincq jours tres vaillamment [deffendu]. Et, au chief desditz jours, ilz leverent compaignons de guerre, qui gaignerent bons gaiges, pour garder leur dit bolvert, là où ilz v faisoient leurs logis : dont les François povoient prendre petitte esperance d'avoir ladicte ville par là, quand ilz veirent qu'ilz ne povoient conquester la tente estant entre la ville et eux, sans les escarmuces qui se faisoient journellement en ladicte Ille, se faisoient aussy à la porte du Brulle et Boullisienne, ausquelles les François se trouverent tres rudement receupz; et encores eussent ilz eu plus affaire, se les cappitaines eussent laissé issir les compaignons à leur volonté, que non de la partie des Bourguignons. Tant d'engins comme esditz escarmuches, on n'y eut seu oncques compter plus hault de quinze hommes mors ou environ; mais, du costé des Francois, je n'en scay le nombre.

Les Francois estant devant Sainet Omer, comme dit est, le roy alloit et voncis souvent en personne; mais il n'y sejournoit gaires, ains y commettoit le seigneur Desquerdes et le gouverneur du Daulphinic, comme principauls cappitaines de sa dicte armee. Et, pour l'adicte demoiselle de Bourgongne, estoit dedens Sainet Omer le seigneur de Chauterinie', chevalier croisié de Roddes, et le seigneur de Meu-

Le commandeur de Chantersine est porté sur l'État de la maison de Charles, due de Bourgogne (1473), en qualité de chambellan. (Bibl. migr, Mss., nº 8430<sup>8</sup>, fol. 11, verso.) Il l'étai assis de Maximilien d'Autriche, en septembre 1477. (Compts rendu des séances de la Commission royale d'histoire de Belgique, t. IX, p. 1173. » Le seigneur de Chan-

ruel, Flameng, cappitaine de ceulx de Bruges qui estoient venus au secours de ladicte ville de Sainct Omer ; et le seigneur de Bevres, filz de Anthoine, le bastard de Bourgongne, estoit cappitaine general dudict Sainct Omer et d'Aire; mais, pour lors, il estoit dedens Aire, Les François estant devant Sainct Omer, comme dit est, pendant que l'une partie escarmuchoit ceulx de la ville, l'aultre brulloit et pilloit le pais à l'environ, qui estoit ung grant pitié à regarder. Brullerent une grande partie des Chartreux et n'y laisserent enticr que les cloistres et l'eglise; puis allerent bruller à Clermaretz touttes les maisons de la basse court de l'hostel, là où ilz tenoient leur bestiail, c'est asscavoir leur charroy, bestes à corne et moutons, et n'y laisserent que le corps de l'eglise entier, reffectoir et cloistres, et la maison où l'abbé se tient, pour tant que bonnement ne le povoient bruller sans bruller l'eglise : emporterent tous les vaisseaulx de l'hostel, tant d'arain comme d'estain, et tous les biens moeubles, et meismes emporterent le plomb qui peurent oster de ladicte [maison], que l'en estimoit à plus de cent mille livres de pesant; osterent et emmenerent trois mille bestes à corne, et tout l'aultre bestiail, et en ce firent si grant dommage que l'en ne scauroit estimer. Ce pendant, allerent lesditz François à Cassel, brullerent et mirent en pouldre toutte la ville, les eglises, tant collegialles comme les paroisses, et brullerent toutte la vallee de Cassel. D'illec s'en allerent à Watenes, laquelle ilz brullerent et mirent en pouldre, reservé l'eglise, et ne brullerent que une estable

tereine, chevalier de grande emprime, moult subtil et bien docte au meester de la guerre, a défendait Lille, en 1477, contre les armées de Lonis XI. (Montaxy, II, 34). Aussitait au siège de Nauper en cette même année. et Le ségueur de Chantereyne, tres preux et vaillant chevaller de Rhodes, receilla les gentils hommes de l'hostel du duc de Bourgopes après sa mort, si les nourrit, sousint, entreint, habilla et monta.» 1d. 1, 387). Il vivait encore en 1488. (d.d., III, 400).

et le molin; brullerent en oultre et pillerent tous les villages qui peurent trouver ou pais de Flandres, si avant qu'ilz peurent aller.

Quant les Francois curent esté devaux Sainet Omer l'espace de xx jour, ils se partirent le xxi jour d'aoust: et, au partir, brullerent la ville et chasteau d'Arques, appartenant l'abbé et convent de Sainet Bertin. Brullerent pareillement Blendecque, là où ils estoient loges, et tous leurs fors, reservé qu'il laisserent entirer l'abbaye dudit lieu et le moin; mais ils brullerent les chasteaux et fors de ladice ville; brullerent audit abbé de Sainet Bertin la plus part de leurs villages, comme Longueneuse, Salornich, le Veil Monstier et pluscurs aultres, là où il y avoit pluscurs beaulx et notables cidices et maisons de plaisance, là où ledtix religieux alloient, trois ou quatre fois l'an, prendre leur recreation, en belle et honnorable ordonnance.

Ce pendant, et ung peu devant le mois de jullet, le roy estant encores en Picardie, le duc de Nemours, qui longuement avoit esté prisonaire à Paris, fut condempné par parlement, au commandement du roy, à mort et à avoir la teste trenchee, et estre escarciellé er fut mené aux Halles, là où il fina sa vie par mort 'en la manière que dit est. Quant le roy fut parti de Sainet Omer, comme dit est, luy et son armes es tirerent à Bethune et illec emour, et, de là, autour de Lille, à Armentieres, à Halbourdin et autres gros villeges, et tousjours en destruisant le pais à leur proviri.

1. Le 10 juillet 1477.

#### CHAPITRE LL.

Comment le noble duc Maximillian, filz de l'Empereur, espousa, à Gand, dame Marie de Bourgongne, à grant noblesse et resjouyssement; puis virat la fin de ce trajeté.

En ce temps, environ la fin d'aoust an LXXVII, vint le filz de l'Empereur, nommé Maximillian, duc d'Austrice, en la ville de Gand, à noble compaignie de pluseurs grans seigneurs de son pais, et illec espousa demoiselle Marie de Bourgongne, seulle fille et heritiere du duc Charles. A l'entree du duc, furent cincq ou six cens lances d'Allemans, armez au cler, portans penons de noir, et houchiez tous de noir en doeul, qui estoit noble chose à veoir. Et devant ceste noble compaignie estoient trompettes, clarons, tambourins et aultres instrumens, en si grant nombre que l'en n'y eust ouy Dieu tonner. Les bourgois, marchans et doyens de Gand furent à son entree, moult richement enhabillés '. Et fut en cc point mené jusques à la court, là où il fut receu honnorablement des dames et demoiselles, et en grans pompes passerent la nuict. Les rues furent pleines de hours, et tendues de tapisseries et aultres aoruemens, comme increables. Le duc de Jullers, à six cens chevaulx, vint jusques à Malines avec ledit Maximilien; mais il ne vault venir à Gand, ne scay pourquoy. Et, le lendemain, ledit duc espousa ladicte demoiselle de Bourgongne, et fist l'office l'evesque de Tournay\*. De parler des metz et entremetz, des diners et des joustes, tournois et esbatemens que l'en y fist ce jour, et des bancquets, tant en la ville comme en ladicte court, trop longue ehose seroit à raconter; mais tant en poeult on

1. Le manuscrit porte enhabitues.

<sup>3.</sup> Le 18 août 1477. (Barante, Histoire des ducs de Bourgogne, édit. de Gachard, II, 377, note 3.)

Ferry de Clugny.

dire que, puis cent ans, ne furent veues si sollemnelles ne si magnificques nopces de roy ne de prince, comme elles furent. Tost aprez, le roy de France et le duc d'Austrice accorderent unes trefves pour dix jours, et se assamblerent les parties à Lens, en Artois, là où ilz conclurent unes trefves qui pou durerent; car, durant icelles, les François vindrent courre devant Saint Omer, sans riens signiffier à la ville ne aultre part, ainsy que ladicte trefve le contenoit, et qui debvoit durer quatre jours aprez. Et pour ce que les bonnes gens des villages estoient aux champs et leurs bestes, eulx confians esdictes trefves, ilz furent tous prins prisonniers et leur bestiail ravy, et eulx mis à rencon, sans avoir aulcun regard ausdittes trefves : et si en y eut beaucoup de mors, de gens de guerre et aultres. Et maintenoient les François que ceulx de Douay avoient premier enfrainct les trefves, et qu'ilz avoient tué largement de leurs gens. Le roy estant à Arras ce pendant, asseist ses garnisons par touttes les places en son obeissance : et, ce fait, s'en retourna à tout son estat à Amboise, pour illec faire son vver. Et ceulx de Boullongne, Therouanne, et d'ailleurs, couroient et pilloient journellement tout le pais de Flandres, et environ Sainct Omer et Aire, qui estoit une piteuse chose pour le poeuple; car ilz n'avoient riens despouillé, l'an passé, ne riens semé pour l'an advenir, autour dudit Sainct Omer ne ailleurs, ès frontières où lesditz Francois estoient. Dieu, par sa grace, v voculle remedier!

Environ le commencement du mois d'octobre, oudit an LXXVII, ung clevalier de Haynau estoit en garnison au ville de Sainet Omer, nommé Lancelot de Berlemont, lequel avoit esté cappitaine de le Montoire, dont cy dessus est faicte mencion, et lequel alois souvent courir et escarmucher les Francois, et leur faisoit beaucoup de peine et de perte. Mais ung jour advint qu'il se partit dudit Sainet Ower et s'en alla courre devant Therounne, euviron xux che-

vaulx, où ilz prindrent dn butin; mais, au retourner, ilz furent attains desditz François et le butin rescous, et si y fut prins prisonnier ledit Lancelot, luy ve ou luy ve, et mené à Therouanne; et, quant il y eut esté une espace, le roy le fist amener devers luy. Par ung samedi, le xvi iour de novembre, audit an LXXVII, les Francois estoient allez courre devant Renescure, prez de Sainct Omer; et quand la garnison dudit Sainct Omer en furent advertis, ilz issirent une quantité de gens de guerre : et quant ilz vindrent au dehors d'Arques, leurs avantcoureurs perceurent que les Francois estoient trop fors et en tres grant nombre, par quoy ilz se mirent au retour, en desroy, pour eulx saulver. Et le seigneur de Piennes, Flameng, qui estoit pour lors leur cappitaine, ne se destourna point : pour quoy il fut prins et son enseigne, avec la trompette, et aulcuns aultres en petit nombre, et furent menez à Therouanne, et les aultres s'en retournerent en ladicte ville de Sainct Omer.

En ce temps, et depuis le commencement de la guerre, que le roy commenca à marchier esditz pais de Picardie, il envoya aussy une grosse armee en Bourgongne, qui pareillement menoient guerre audit pais, pour luy, au plus qu'ilz povoient, les nobles du pais avec leurs alliez. Et, entre les aultres, mirent le siege lesditz François devant Dolle : mais, en la fin, il fut levé par ceulx du pais et leursditz alliez, et y eut ung tres grant nombre de francz archiers du roy et d'aultres gens de guerre mis à mort : et toujours grefvoient l'un l'aultre, devant et aprez, ce qu'ilz povoient. Le vendredi, ve jour de decembre, les Francois d'Arras allerent courre devant Douay : ceulx de Douay issirent, et trouverent les ungz les aultres environ à deux lieues dudit Douay. Aprez pluseurs escarmuches d'un costé et d'aultre, les François tournerent en fuitte, et iceulx de Douay les poursievirent jusques à une lieue d'Arras, et en prindrent ung grant nombre de hommes d'armes; et s'en retournerent,

à tout leur butin, à Dousy. L'endemain, jour de Sainct Nicolas, oudit mois, ceult de la garnison de Therouanne vindrent [mettre] au plus prez d'Aire deux embuches, et puis envoyerent leurs coureurs devant ladicte ville. Les Bourgingons sisient en grant nombre, et sévirent lesditz coureurs jusques à la première et seconde embuche, et quant if fut beure, les Francois encloirent lesditz Bourguigonos et en prindrent, de gens d'eslite, hommes d'armes et archiers, nu" et xvi, et si gaignerent bien six vingtz cheraulx bien bons, dont lis frent grant fetse : et puis retourrenent à grant joys à Therouanne, et ceulx qui peurent eschapper retourreners à dire.

Le xue jour dudit mois, par ung vendredi, que les Francois conduisoient ung trez grant nombre de chariotz et de charrettes qui menoient à Tournay, la garnison de Lille en fut advertie, et issirent de ladicte ville en grant nombre : et estoit leur chief le seigneur des Pierres 4, et trouverent lesditz François entre Lille et Tournay, là où il y eut une grande et merveilleuse rencontre, et de gens mors d'un costé et d'aultre : mais, en la fin, ceulx de Lille n'eurent pas le plus beau, et convint qu'ilz retournassent, aprez qu'il y eut bien de leur costé plus de cent cincquante mors que prins, et passerent les François leurs vivres là où ilz les vauldrent mener. Les xxı et xxıı jours de janvier, oudit an, les François de Therouanne allerent courre devant Sainct Omer, et, à chacune fois, ceulx dudit lieu vindreut sur eulx et poursuivoient les Francois bien loingz. Les Francois, doncques, voyans que lesditz Bourguignons les voloient ainsy sievir, penserent qui les tromperoient par celle maniere : manderent ceulx de Boullongne, de Hesdin et d'ailleurs, tant qu'ilz se treuverent en tres grant nombre, et le lende-

<sup>1.</sup> Le seigneur des Pierres assistait à la bataille de Guinegate, en 1479. (MOLIBER, II, 210.)

main, jour de vendredi, xxmº jour dudit mois, se partirent de Therouanne, eulx ainsy assamblez comme dit est, et mirent leurs pietons en embuche à ung petit chastel nommé Edequines, et une aultre embuche de cheval mirent ilz assez prez de Sainct Omer, au bois de Wisque; et puis l'aultre partie se monstra et firent leurs courses les ungz jusques bien prez des bailles d'icelle ville, là où ung seul compaignon de guerre se trouva au millieu de cincq ou six François, lequel oncques ne desmarcha, ains tira des fleches aprez eulx de si grant corage qu'il en abbatit ung jus de son cheval; mais, pour ce qu'il n'avoit point ponr poursievir son coup, ledit François se remonta et s'en alla à tout le coup qu'il avoit en la teste. Ceulx, doncques, de Sainct Omer voyans iceulx Francois, saillirent sur eulx, environ quarante chevaulx : et, tantost, lesditz François coureurs firent maniere de eux retraire, comme les aultres jours precedens. Et lesditz Bourguignons les sievirent si avant qu'il en y eut xv ou seize, de plus entreprenans, qui se trouverent bien prez de Edequines, où les pietons Francois estoient embuchez. Les aultres Bourguignons, qui se doubterent, retournerent hastivement à Sainct Omer, et aussy cuyderent retourner lesditz avancoureurs, mais ilz furent enclos des Francois de cheval : neantmoins, quant ilz se veirent en dangier d'estre mors ou prins, ilz prindrent corage et hardement, et mirent les lances es arretz, et se boutterent dedens lesditz Francois par telle force, qu'ilz passerent oultre et se saulverent, voulsissent les Francois ou non, excepté ung seullement, qui fut prins prisonnier; et des François en y eut dix ou douze que mors que navrés, selon commune renommee.

PIN DE L'APPENDICE

## LISTE

# DES OUVRAGES CITÉS DANS LES ANNOTATIONS

SUR LES

## ANCHIENNES CRONICQUES D'ENGLETERRE.

#### \_

ABBRIME (le P.). Histoire généalogique et chronologique de la Maison royale de France. Troisième édition. Paris, libraires associés, 1726-1733. In-fol., 9 vol.

Anstra. The Register of the most noble Order of the Garter. London, John Barber, 1724. In-fol., 2 vol.

Archaeologia : or Miscellacous tructs relating to antiquity. Published by the Society of Antipublished by the Society of Anti-1770-1860, Inc., 38 vol. 1770-1860, Inc., Amsterdam, François Changnion, 1731. Io-8.

Art (I') de vérifier les dates. Troisième édition. Paris, A. Jombert, 1783-1787. In-foil, 3 vol. AUBERY. Histoire générale des cardianux. Paris, J. Jost et M. Joly, 1642-1649. In-4, 5 vol.

## В

BABANTE (de). Histoire des dacs de Bourgogne de la maison de Valois. Nouvelle éditioo, corichie d'un grand nombre de notes, par M. Gachard. Broxelles A. Wahlem, 1838. In-8, 2 vol.

Bannes (Joshua). The History of that most victorious monarch Edward III, Cambridge, 1688.

Io-fol.
BERRY (Jacques Le Bouvier, dit).
Chronique.—Aox pages 411-444
de l'Histoire de Charles VI, par
Denys Godefroy. Paris, 1653.
In-fol.

Biographia britannica, Londou, 1747-1763. In-fol., 6 vol. Brassart. Histoire et généalogie des comtes de Lalaing, Deuxième édition, Douai, Adam d'Aubers, 1854. In-8.

BROSSETTE. Histoire abrégée ou Éloge historique de la ville de Lyon. Lyon, J.-B. Girin, 1711. Iu-4, 2 parties.

BRUCE (John). Voy. Historie of the arrivoll of Edward IV.

Buehanan. Opera omnia, eollecta et aueta eurante Th. Ruddimunno. Lugd.-Batav., Langerak, 1725. In-4, 2 vol. Buehon, Voy. Fronssant.

Bucnox. Notices littéraires.
Aux pages IX-XXVII du volume
initulé: Choiz de chroniques et
mémoires sur l'histaire de France,
et contenant: Chroniques de Du
Gueselin Romances espagnades, ete.
(Paris, Mairet et l'ournier, 1841).
In-9.

Bulletin de la Société de l'Histoire de Fronce, Deuxième partie, Doeument-historiques originaux, Paris, J. Renouard, 1835-1836. In-8, 2 vol.

C

CARTE (Thomas). A General history of England. London, 1747-1752. In ful., 3 vol.

Chalconnule. L'Histoire de la décadence de l'empire grec, et establissement de celuy des Tures. De la traduction de B. de Vigenere. Paris, veuve Abel L'Angelier, 1612. In-fol.

CHARTIER (Jean). Ilistoire de Churles VII. — Aux pages 1-321 de l'Histaire de Charles VII, mise en lumière par Denys Godefroy, Paris, 1661. In-fol.

Chassin (Charles-Louis). La Hongrie, son génie et sa mission. Etude historique, suivie de Jean de Hunyad, récit du quinzième siècle Paris, Garnier frères, 1856. In 8.

Chastillath (Georges). Chronique du lon chevalier messire Jacques de Lalain. — Aux pages 601-726 du Chaix de chraniques et memaires sur l'histoire de France, contenant: Philippe de Cammines, Guillaume de Villeneuve, etc. (Paris, A. Desrez, 1836). In-8.

Chartellain (Georges), CEnvres historiques inédites, Paris, A. Desrez, 1837, 1n-4.

Chronique de Flandres, ancien-

nement composée par auteur incertain, avec la continuation et les Mémoires d'Olivier de la Marche, mis en lumière par Denis Sanvage, Lyon, G. Ronille, 1561-62. In-fol.

1561-62. In-fol. Chranique de J. de Lalain. Voy. CHASTELLAIN.

Chronique de la Pucelle. Citée par erreur (1, 280, note 1); ée du Matilieu d'Escouchy qu'il finat lire. Chronique de Richord II. — Au tome XV des Chroniques de Proissart faisant partie des Chroniques nationoles publiées par Buchon. (Paris, Verdière, 1826).

In-8.
Chronique (la) des comtes et ducs d'Alengan. Ms. — BIBLIOTRÈQUE IMPÉRIALE, Mss. fonds Du Chesne, nº 48, fol. 114-136.

Chronique senndoleuse (lo). — Aux pages 1-221 du tome II des Mémoires de Camines, édition de Lenglet.

Chroniques de Normandie. Ronen, 1487. In-fol. Comnes. Voy. Lenglet du Fres-

COMMYNES (Philippe de), Mémoires. Nouvellé édition, publiée par Mile Dupont. Paris, Renonard, 1840-1847. In-8, 3 vol. Camplete (a) History of England. London, Brab, 1706. In-fol.,

3 vol.

n - 15 (50

Compte rendu des séances de la commission royale d'histoire, ou Recueil de ses bulletins, Bruxelles, Hayez, 1834-1859. In-8, 28 vol. — Première série (1834-50), 16 vol.; deuxième série (1850-59), 12 vol.

Cuarra (Geronymo). Anales de la corona de Aragou. Caragoça, 1610. In-fol., 6 vol.

D

Daeser. Notice sur Monstrelet.

Darre (Louis-François). Histoire
de la ville d'Amiens. Paris, 1757.
In-4, 2 vol.

DANIEL. The reigns of king Riebard II, king Henry IV, V, and VI. — Aux pages 237-428 du premier volume de A complete History of England, (London, 1706, In-fol.)

DELFIT (Jules). Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre. Paris, impr. de Dondey-Dupré, 1847. In-4, t. I, seul publié.

In-4, t. I, seul publié. Викори (V.). Histoire de Lille. Paris, J. Hebrard; Lille, Beghin, 1848. In-8, 3 vol.

DIMAUX. Archives historiques et littéraires du nord de la France et da midi de la Belgique, Valenciennes, 1829-54. In-8, 14 vol. DOUDLAS (Robert). The Peerage of

Scotland. Edinburgh, R. Fleming, 1764. In-fol. DREUX DU RAIDE. Bibliothèque historique et critique du Poitou, Paris, Ganeau, 1754. In-12.

5 vol.

Du Ganor (Charles Dufresne, sieur),
Glossarium mediæ et infimæ latinitatis... auetum a monachis
ordinis santi Benedicti, et cnm
sapplementis integris D. P. Carpentarii et additamentis Adelungii et aliorum digessit G. A. L.

Henschel, Parisiis, F. Didot, 1840-1850. In-4, 7 vol. Du Clerco (Jacques), Mémoires.—

Aux tomes XII-XV des Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet. (Paris, Verdière, 1826-1827, Iu-R).

1827, Iu-8).
Duclos (Charles Pineau). Histoire
de Louis XI. La Haye, Jean
Neaulme, 1748. In-12, 3 vol.
Duclos (Charles Pineau). Histoire

DELOS (Charles Pineau). Histoire de Louis XI. Paris, Janet et Cotelle, 1820. In-8. 3 vol. — C'est un tirage à part des vol. III, IV et V de l'edition des OEurres complètes, publiée par les mêmes libraires.

Duedate (William). The Baronage of England. London, A. Roper, 1675-1676. In-fol, 2 vol. Du Tuler (Jean). Reeueil des rois de France, leur eonronne et maison. Paris, 1602. In-4, 2 vol.

E

ESCOUCHY (Mathieu d'). Chroniques. — Forment les tomes X et XI des Céroniques d'Enguerand de Monstrelet, données par Buchon, ou XXXV et XXXVI de la Collection des Chroniques nationales françaises, du même éditeur.

Excepta historica, or Illustrations of English history. Londou, Samuel Bentley, 1831. In-8.

F

Faict du procez et instance de proposition d'erreur au grand Conseil du Roy, entre messire Marc de Vienne,..., contre messire Authoine de Baufremont. (S. l. n. d.), In-4.

FENN (John). Originals Letters, written during the reigns of Henri VI, Edward IV, and Richard III. London, Robinson, 1787-1789. In-4, 4 vol.

FROISSART. Chroniques, avec notes et éclaircissements, par J. A. Buchon. Paris, Verdière, 1824-1826. In-8, 15 vol.

Frossarr. Chroniques... nouvellement revues, par J. A. C. Buchon, Paris, A. Desrez, 1835. In-4, 3 vol.

### G

Gachann (L. P.). Collection de documents inédits concernant l'histoire de la Belgique. Bruxelles, Louis Hauman, 1833-1835. In-8, 3 vol.

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distributa. Latetiæ Parisiorum, J. B. Coignard, 1715-1785. In-fol., 13 vol. Gentleman's (The) Mogazine. Vol.

Gentleman's (The) Mogazine. Vol. XII, new series. London, 1839. In-8.

Godwix (Fr.). De præsulihus Angliæ commentarius. Recognovit et continnavit G. Richardson. Cantahrigiæ, 1743. In-fol. Griller (Jean-Lonis). Diction-

GRILLER (Jean-Lonis). Dictionnaire historique, littéraire et statistique du Mont-Blanc et du Léman. Chambéry, Puthod, 1807. In-8, 3 vol.

GUICHENON, Histoire de Bresse et de Bugey, Lyon, Hugnetan, 1650, In-fol.

GUICHENON. Histoire généalogique de la royale maison de Savoie. Lyon, G. Barhier, 1660. In-fol., 2 vol. — Le second volume contient les Preuves; le premier est presque toujours divisé en deux tomes.

# H

Hавтястол (John). The Reign of king Edward IV. — Aux pages 429-479 du premier volume de A complete History of England (London, 1706. In-fol.)

HAMMER (J. de). Histoire de l'empire ottoman. Traduit de l'altemand par J. J. Hellert. Paris, Bellizard, 1835-1842. In-8, 18 vol.

Haudicques de Blancourt. Nobiliaire de Picardie. Paris, 1693. In-4. Haynin (Jean, seigneur de). Mé-

moires. Mons, Em. Hoynis, 1842. In-8, 2 vol. HEARNE (Thomas), Voy. Liber ni-

HEARNE (Thomas), Voy. Liber niger. HEGART, Dictionnaire rouchi-fran-

cais. Valenciennes, Lematre, 1834. In-8. Heragorr (Marquard). Monu-

menta auguste domus Austriacæ, Viennæ Austriæ, L. J. Kaliwoda, 1750-72, In-fol., 4 vol. Hirarr (Jean). Des Antiquites d'Anjon, Angers, Anthoine Her-

nault, 1618. In-12.

Histoire de Charles VII,... enrichie
de plusienrs mémoires, titres,
etc., par D. Godefroy. Paris,
Itupr. roy., 1684. In-fol.

Historie of the arrival of Edword IV in England, and the final recourty of his kingdomes from Henry VI. A. D. M. CCC. LXXI. Edited by J. Bruce. London, 1838. In-4.

Hollissen (Raphaël), Chronicles of England, London, 1587, Infol., 2 vol.

# J

Journol de Paris, sous les règnes de Charles VI et de Charles VII. — Aux pages 1-208 du tome I des Mémoires pour servir à l'Histoire de France et de Bourgopse. VOY. LA BARRI. — Nous l'avons coustamment cité sous le titre de : Journol d'un Bourgeois de Paris. Jouvencel (le), Paris, Verard, 1493. In-fol. Juvinat des Ussess. Histoire de Charles VI. Paris, Impr. roy.,

1653. In-fol.

### L

LA BARRE (Lefèvre de). Mémoires pour servir à l'histoire de France et de Bourgogne, Paris, J. M. Gandouin et P. F. Giffart, 1729. In-4, 2 vol.

Lalain (Jacques de). Voy. Chas-TELLAIN,

La Marche (Olivier de). Mémoires sur la maisou de Bourgogne. Paris, A. Desrez, 1838, In-4.

LA Monifere (Adrien de). Recueil de plusieurs nobles et illustres maisons vivaotes et esteiotes eo l'estendue du diocèse d'Autiena,

ete. Amiens, 1630. In-4. La Roque (Gilles-André de). Histoire généalogique de la maison de Harenurt. Paris, Séb. Cra-

de Harenurt. Paris, Séb. Cramoisy, 1662. Io-fol., 4 vol. La Thaumassière (Thaumas de).

Histoire de Berry, Bonrges, Fr. Toubeau, 1691. In-fol. LENGLET DU FRESSOY. Mémoires de messire Philippe de Comines, nouvelle éditiou. Londres et Pa-

ris, Rollin, 1747. In 4, 4 vol. Liber niger Scaccarii,...edidit Tho. Hearnius. Oxonii, e theatro sheldoniano, 1728. In-8, 2 par-

Lisgand (John). Histnire d'Angleterre, traduite par M. Léoo de Wailly. Paris, Charpentier, 1843-44. Iu-12, 6 vol. Louver. Anciennes remarques de

la noblesse beaovoisine et de plusieurs familles de la France. Beauvais, veove G. Valet, 1640. In-8, 2 vol.

LOYERS (J. G.). Recueil héraldique des bourguemestres de la noble cité de Liège, Liège, J. P. Gramme, 1720. In-foi.

# M

MADDEN ( Frederic). Illominated ornaments selected from manuseripts and early printed books from the six to the sevesteenth ecoturies, drawn and engraved by Henry Shaw, with Descriptions, Londoo, W. Pickering, 1833. In-6.

Main. — Cité par Pinkerton, Voy. ce nom. Marxiano (William), The History and antiquities of Seotland.

London, A. Millar, 1757. Iofol., 2 vol. Memoires de Jean de Haynin, Voy.

HAYNIN.
Memoires de la Societé d'émulation

de Cambrai, Cambrai, 1860-1862. In-8, 27 vol. Mémoires de la Société des anti-

quaires de l'Ouest. Poitiers, 1837-1861. In-8, 27 vol. Mémoires de la Société des anti-

quaires de la Morinie. Saint-Omer, 183-1858. In-8, 10 vol. Mémoires de la Société des antiquaires de la Normandie. Gen, 1824-1856. In-8 et in-4, 22 vol.

Motaner (Jean). Chroniques publices par J. A. Buchon. Paris, Verdière, 1827-1828. In -8, 5 vol.

MONSTRELET (Enguerrand de). Volume troisiesme des Chroniques d'Eugoerrand de Monstrelet, Paris, Pierre l'Huillier, 1572. In-fol.

Mosstralkt (Eoguerrand de ). Chroniques. Nonvelle édition avec notes et étalircissements, par J. A. Buehou. Paris, Verdière, 1826-1827. In-8, 15 vol. Monánt. Le grand Dictiounire historique. Novelle édit, revue par Drouet. Paris, 1759.

In-fol., 10 vol.

Montes (Pierre-Hyaciothe). Memoires pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et rivile de Bretagne. Paris, 1742-1746. In-fol., 3 vol. Monnay (Philippe de). Mémoires.

Monsax (Philippe de), Memoires. La Forest, 1625. In-4, 2 vol. Moule (Thomas). The English Countirs delineated; or a topographical Description of Englaed. London, John Virtue, 1637. In-4, 2 vol.

# N

Nichols (J. G.). Voy. Warkworth, Nicolas (Harris). The Chronology

of history, Second edition. London, Longman, 1838. In-12.

# 0

Original Letters, written during the reigns of Henry VI, Edward IV, and Richard III. Digested..., by John Fran. London, Robinson, 1787-89. In-4, 4 vol.

# P

Paus (Panlin). Les Manuscriis françois de la Bibliothèque du roi, leur histoire et celle des textes allemands, auglois, hollandois, italiens, espagnols, de la même collection, Paris, Techener, 1836-48. In-8, 7 vol. PINRARDOS (JOHIN). The History of Scotland from the accession of the House of Stant to that of Mary, London, C. Dilly, 1797. In-6, 2 vol.

### Q

QUICHERAY (Jules). Procès de condamnation et de rébabilitation de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle. Paris, J. Renouard, 1841-49. In-8, 5 vol.

### к

RAPIN DE THOYBAS, Histoire d'Angleterre. Nouvelle édition. La Haye, 1749. In-4, 16 vol. REIFFENBERG (de). Enfants naturels du dinc Philippe le Bon.

(Bruxelles, s. d.). In-8.
REFFERBERG (de). Histoire de l'ordre de la Toison d'or.
Bruxelles, 1830. In-4.

Bruxelles, 1830. In-4.
ROQUEFORT (J. B. B.). Glossaire
de la langue romane. Paris,
B. Warée, 1808. In-3, 2 vol.
— Supplément. Paris, Chas-

sériau et Hecart, 1820. În-8. Rouvea (Jules). Aperçu historique sur deux cloches du heffroi d'Aire.—Aux pages 233-255 du tome VII des Memoires de la Société des antiquaires de la Mo-

rinie.

RYSER (Thomas). Fodera, conventiones, literæ.... inter reges
Anglis et alios quosvis imperatores, reges... ab anno 1101....
habita aut tractata. Editio tertia.
Haga Comitis, J. Neaulne,
1739-1745. In-fol., 10 vol..

### - 3

Saixt-Raw (Jean le Febrre de). Memoires. — Aux tomes VII (p. 251) et VIII des Chroniques d'Enguerand de Montrelet; nouvelle édition cutièrement refondue par J. A. Buchon (Paris, Verdière, 1826. In-8, 15 vol.).
Salazan (Alexis). Histoire générale et particulière de Bourgogue, Dijon, L. N. Frautin, 1738–1771. In-fol., 4 vol.

Salmon (André). Notice sur Simon de Quingey et sa captivité dans une cage de fer. Paris,

typog. de Firmin Didot frères, 1853 In-8. SAUVAL. Histoire et recherches des

antiquités de la ville de Paris. Paris, 1734. In-fol., 3 vol.
Sarru (Thomas). The Commonwealth of England, and Manner

of government thereof. London. 1601. In-4. ٧

Vie de Guillaume de Gamaches, second du nom, comte de Gamaches, premier grand veneur de Frauce, gouverneur de Com-piègne, Paris, Prault, 1787. In-4.

VILLENFUVE-BARGEMONT (de), Monuments des grands maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Paris, Blaise, 1829. In-8, 2 vol.

W

Vassarz. Histoire générale de Languedoc. Paris, J. Vincent, 1730-1745. Iu-fol., 5 vol. VALLET DE VIRIVILLE. Chronique

de la Pucelle. Paris, Adolphe Delahays, 1859. In-12. Van Paart (Joseph). Recherches sur Louis de Bruges, seigneur de la Gruthuyse, Paris, de Bure frères, 1831. In-8.

WAREWORTH (John), A chronicle of the first thirteen years of the reign of king Edward the fourth. Edited... by James Orchard Halliwell, London, 1839. In-4. Wyrcester (Wilh.). Annales rerum anglicarum. - Aux pages 424-521 de Liber niger Scaccarii.

Voy. ce titre.

PIN DE LA LISTE DES OUVRAGES CITES DANS LES ANNOTATIONS.

# TABLE ANALYTIQUE

# DES MATIÈRES.

III, 58, 63, 81, 85, 185, 294, 297, 301, 304, 305, 310.

BREVILLE (Le Pricur d'). — Cité,

III, 301, Abingdon, ville [Bindon].— Citéc, III, 132.

Egos-Potamos, rivière [Lalegro].

— Citée, II., 58.

Allar (Jean d'), seignent de Picquigny, vidame d'Amiens. Ses
pays brûlés par le duc de Bourrenne. III. 999. march à le

Ais-la-Chapelle, ville. - Citée, III,

Alcacer do Sal, ville. - Citée, III, ALENÇON (Jean, duc d'). Conduit l'armée française à Ivry, I, 257; désolé de la mort de son frère, 270; est fait prisonnier, 273; assiste à la prise de Jargeau, 282; se dispose a combat-

tre les Anglais à Baugenci, 286 ; conduit le corps d'armée à la journée de Patay, 289 ; mort à la Conciergerie de Paris, III, 316; avait tenu Louis XI sur les fonts de baptéme, ibid.; en quel lieu est enterre, ibid.

ALENÇON (Pierre, bătard d'). Blessé à la bataille de Verneuil, 1. 270; sa mort, ibid. Alnwick , place forte [Amunchic,

Annuy, Henewik]. - Citée, II, 318; III, 159, 162. ALPHONSE V, dit le Sage, roi d'A-

ragon. - Cité, III, 260. ALPHONSE V, dit l'Africain, roi de Portugal. Son éloge, III, 86; entreprend le voyage d'Afrique pour venger son oncle, mort en prison, 87; son courage sur mer, ibid.; met le siège devant Arzile, 88; son discours à ses troppes avant de livrer l'assaut, ibid., 89; fait assaillir la ville et s'eurend maitre, 90; accorde un appointement anx Sarrasins, 91; trahi par eux, ordoune l'assant du château, ibid.; ne peut y entrer et consent encore à parlementer, 92; s'empare du châtean, ibid.; permet à Muley-Xeque de venir vers lui, 93; récompense qu'il accorde à celui qui lui fait trouver deux trésors cachés sous terre, 94 ; qui il envoie pour s'empa-rer de Tanger, abandonné par ses habitants, ibid., 95; recueille les restes de son oncle, 96. ALWANG (Rebert). - Cité, III,

Amboise, ville. - Citée, III, 58,

Aménéz IX, duc de Savoie, -Cité, II, 386.

Amiens, ville, Refuse de se rendre au roi de France, III, 53 ; pourquoi les partisans du duc de Bourgogne en sont renvoyés, 62; se rend au roi, ibid. Citée, I, 330, 335; II, 364; III, 52, 58, 65, 66, 69-73, 75, 77, 78, 81, 83 - 85, 285, 295, 299, 304, 309 -- 312, 318. AMPOSTE (le Commandeur d') Abandonne le poste qui lui était

confié lors du siège de Rhodes par les Tures, II, 58. — Cité, III, 154.

AMURAT I, empereur de Turquie. — Cité, II, 110. AMURAT II, empereur de Turquie Moradbay]. Veut soumettre a sa domination le vayvode de la Valachie, II, 12; l'attire cautelensement à sa cour, 13; l'y retient prisonnier, 14, 139; fait la guerre contre les Valaques, 15; se revêt de noir en appreuaut la défaite de son armée. 18; nomme un nouveau beglerberg pour conduire son armée. ibid.; sa colère contre ce seignenr, 19; le fait décapiter, 20; ses projets d'envahissement, 24; son armée plus nombreuse que celle du roi de Hongrie, 26; vaincu, prend la fuite, 27, 38; assemble son conseil pour savoir ce qu'il doit faire, 39 ; remet en liberté le vayvode de la Valachie, a quelles conditions, 40: veut prendre sa revanehe contre le roi de Hongrie, 41; situation de son armée, 43; accepte la bataille que lui offre le roi de Hongrie, 44; vaincu, s'enfuit vers les montagnes, 45; ferme le cheminanx Hongrois qui le poursuivent, 46; envoie une ambassade au roi de Hongrie pour faire la paix, 63; la coneint, à quelles conditions, 64; lève une nombreuse armée, 70; protége le passage de ses troupes venant de Grèce, 73-75; ses paroles en apprenant la rupture du traité

de paix, 76 ; son séjour à Andrinople, ponrquoi, 77; sa bonne position a Varna, 78; comment dispose son armée pour la bataille, 79, 80; est vaincu à Var-na, 81; se retrauche sur une montagne, ibid., 82; attaqué par les Hongrois, gagne la bataille, 83; y perd beauconp de monde, 83; y perd beaucoup de monde, 99. — Cité, II, 42, 65, 66, 68, 89, 72, 87, 88, 100. Andrinople, ville, — Citée, II, 12, 13, 38, 77, 85. Angers, ville, — Citée, III, 198. Angers (Évêques d'), Voy. Balun

(Jean), BRAUVAU (Jean).

Anglais (les). Ont sujet de mandire l'beure où le Parlement fut assemblé à Northaupton, I. 61; en quoi sont coupables, 67; sont de moins noble extraction que les Gallois, 179; assiégent Noyelles, 216; le Crotoy, 219, 237; vont au secours de Cravant, 241, 246, 247; lenr or-donnance avant la bataille, 245; remportent la victoire à Cravant, 248, 249; lèvent le siège d'Yvry, à quelles conditions, 254; leur effroi, 256; à quel sujet, 257; leur coutume avant de livrer bataille, 262 ; sont dévots, surtout avant boire, ibid.; leurs archers redontables aux ennemis, 263; sont cause de la victoire à Verneuil, 267; gagnent la bataille, 268; deman-dent à combattre trois chevaliers anglais contre les Français. 286 ; abattent le pont de Mennsur-Loire, 287; leur découragement a Baugency, 288; traitent avec les Français, ibid.; perdent la bataille de Patay, 293; dévastent tout sur leur passage, 307; lenr désappointement devant Pontoise, 314; informent le roi d'Angleterre du traité de Tartas, 322; rendent Gaillardon aux Français, 324; sont battus près de Granville, 325, 328; assiégent Dieppe, 326, 327; refusent de se rendre aux Français, 331; sont vaincus, 332; voient avec peine Berwick livre aux Écossais, II, 305; gain qu'ils font sur mer, III. 12, 33; bien fêtés à Amiens par les ordres de Louis X1, 312, 313; font quelques dégâts en quittant la France, ibid

Angleterre. Nommée Albion et Grande-Bretagne, 1, 2; par qui est conquise, 61; son mauvais gouvernement, 62; d'où lui vient nom d'Augleterre, 180; ses dissensions, 318, 319; la couqu'aux bommes, II, 241, 283; ses contumes lors d'un couronnemeut, 243; et au commence-ment d'une bataille, 252; ses troubles, à quel sujet, 261, 305; les états convoqués au conronnement d'Édonard IV, 291, 292 ; désordre qui règue dans l'administration, 299.—Citée, I, 45, 46, 48, 65, 159, 179, 281, 309; II. 48, 65, 159, 179, 281, 309; 11, 173, 181, 183, 186, 187, 190, 193, 201, 202, 207, 209, 213, 215, 216-218, 229, 236, 236, 240, 250, 266, 267, 273, 281, 294, 296, 298, 307, 315, 317, 321, 323, 353, 358, 394; 111, 198

ANGLETERRE (Rois et Reines d'). Voy. EDOUARD ICT, EDOUARD 11, ÉDOUARD III, EDOUARD IV, ÉDOUARD V, HENRI III, HES-RI IV, HENRI V, HENRI VI, RI-CHAED II; ANNE de LINCEMbourg, Isabelle de France, fille de Philippe IV, Isabelle de France, fille de Charles VI, MARGUERITE d'Anjou, PHILIPPE

de Hainaut. Anzou (Charles Ior, dnc d'). Assiste à l'assaut de la tour du Friche, à Pontoise, I. 315. Anzou (Charles I'er d'), voy. Maine;

3- (Jean d'), voy. CALABRE; -(Marguerite d'), voy. Man-GUERITE; - (René d'), voy. RENÉ.

Annay (Jean d'). Fait chevalier

avant la bataille de Cravant, I, 244. Anne de Luxembourg, reine d'An-

gleterre, femme de Richard II. Enterrée à Westminster, I, 198. Assε (sainte). Miracle qu'elle opère en faveur d'Édouard IV, III, 117-119.

Aners, ville. Il s'y tient une foire où tous les marchands de France vont s'approvisionner, III, 33.

— Citée, II, 353.
Arres ¹ (Guillaume). Envoyé en ambassade près d'Édouard IV, III, 193.

Aragon (Roi d'). Voy, JEAN Ist.
Araines, ville. — Citée, III, 298.
ARAINES (Baoul d'Ailly, seigneur
d'). Prisonnier des Anglais, est

conduit vers Édouard IV, II, 320; remis en liberté sans payer de rancou, 321.

Anc (Jeanne d'). Assiste à la prise

de Jargeau, I, 982; sa grande renommée, 283; se dispose à combattre les Anglais, 286; sa réponse aux Anglais qui demandent le combat, 287; craintes qu'elle inspire aux cansemis, 288; conscille d'attaquer les Anglais, 289, 290; entre au conscil privé du roi, 295.

Anemarkquus i de Cantrolery, voy.
STARTORA (FARS): — de Celegee,
voy. Bavitan (Robert de);
MERGA (Thiery II de); — de
Lincola, voy. Duwanst (Henri);
— de Lincola, voy. Duwanst (Henri);
— de Lron, voy. Lusonsey;
— de Lron, voy. Zasonsey;
— de Lincola, voy. Zasonsey;
— de Lincola, voy. De Lincola, voy. Zasonsey;
— de Lincola, voy. De Lincola,

Ardennes (la forêt d'). Citée II, 389.

 Le même peut-être que William Part, que Wavrin nomme (II, 408) Apparre. Ardres, ville. Onvre ses portes au roi Louis XI, III. 323. — Citée, I, 308; III, 184, 324, 325.

Anoural (Jean de Châlon, seigneur d'), depuis prince d'Orange. Mécontent du due de Bourgogne, juge d'un procès entre lui et son frère, se retire en Bretagne, III, 36, 37, note I; son mariage, 266.

Arguezi. (Jeanne de Bourbon, femme de Jean de Châlon, seigneur d'), Assiste aux noces de Charles, duc de Bourgogne, II, 372; son mariage, III, 266.—

Citée, III, 37, note.

Arméniens (les) [Hermins]. Cités,
II, 95.

Armentières, ville. Citée, III, 329. Arques, ville. Brâlée par les Français, III, 329; à qui appartenait son château, ibid. — Citée, I, 308; III, 320, 326, 327.

Arrai, ville, Eavahie par une épidemie, en 1899. II, 392; assiégée par Louis XI. capitule, à quelles conditions, III, 319, 320; plusieurs de ses habitans décapités, pomquoi, 322; seite que fout ses habitants contre que fout ses habitants contre de fair. 342. — Citee, 1, 127, 337; II, 296, 364, 393; III, 58, 62, 63, 67, 75, 194, 307, 309, 321, 341, 343.

Arrouaise (Saint-Nicolss d'), abbaye. Pillée par les Français, III, 68. — Citée, 1, 127.
Anson (Jean d'). Abandonne la conr

de Bonrgogne pour entrer au service de Louis XI, III, 50, note ; se retire de Saint-Quentin après la prise de Picquigny pur le duc de Bourgogne, 68. Aaruua, roi de la Grande-Bretagne [Artua]. Ses conquêtes, I,

tagne [Artus]. Ses conquêtes, I, 70.
Artois (I'). Cité, II, 392; III, 67.
Aartois (Charles d'). Voy. Eu.

Antois (Jeanne, dite de Constantinople, comtesse d'). Fonde un hospice à Lille, III, 267, note I.

ABTOIS (Philippe d'). Voy. Eu.
ABUSDEL (John d'), fils de William, comte d'Aruudel. Sert la

reine Marguerite d'Anjou contre Edonard IV, III, 130. ARUNDEL (John Fitz-Alan, comte

d'). Aecompagne Heuri V en France, I, 202. Anundel (Thomas, comte d').

ARUNDEL (1 homas, cointe d.).
Assiste à la bataille de Shrewshury, I, 182.
ABUNDEL (Thomas Fitz-Alau, comte

d'). Son mariage avec nne des sœurs de la reine d'Angleterre, II, 331.

Aausmer (William, comte d').
Assiste à la bataille de Northampton, dans l'armée dn duc d'York, II, 256.
Arzille, ville [4zille]. Dépendante

dn roi de Fez, III, 86; aucienne, riche et puissante, 87; sa prise; se fait chrétienne après avoir été longtemps paienne, 93; les villages d'alentonr sont d'environ quinze maisons, ibid.; à qui la capitainerie de cette ville est

donnée, 94. Asrustes (Prince des). Voy. Henat III.

Aucourt (Abbaye d'). Pillée par les Français, III, 68. AUDELEY (James Tuchet, lord).

Tué à la hataille de Blore-Heath, II, 185. APDLEY (Johu Tuchet, lord). Détenu prisonnier à Calais par le parti d'York, II, 206; rentre en grâce auprès d'Edonard IV,

298. — Cité, II, 232; III, 162. Auggner de Seur Pee (Gracian). Commis à la garde de Tartas,

I, 32I.

AUMARLE (Jeau de Harcourt, comte
d'). Conduit l'armée française
contre les Anglais à Ivry, I, 257.

Aurory (Japanes, seignan, d').

Aumont (Jacques, seigneur d'). Ses biens confisqués par le duc de Bedford, I, 272; fléan des hahitants d'Amiens; pourquoi, ibid., note. Augustonville (Raoulet d'), Assas-

sine le duc d'Orléans; pourquoi, I, 190, 191. Authie, rivière, —Citée, III, 296.

Authie, rivière. — Citée, III, 296.
Autriche (Dues d'), Voy. Albert,
Maximilier Ist et Sigismorn.

Auvillers, village. Brûlé par Français, III, 311. Auxerre, ville [Ausoirre]. — Citée, I, 225, 238, 241, 244, 245.

I, 225, 238, 241, 244, 245. Auxi, ville, Brûlée par les Français, III, 295.

Auxt (Antoine, bătard d'). Use de supercherie pour faire entrer Philippe de Crèvecœur dans Abbeville, III, 59, 60. Auxt (Jean, seigneur d'). Sa mort,

son cloge et quels furent ses emplois, 11I, 305, 306. — Cité III, 185.

Avallon, ville [Antillon]. — Citée, I, 230. Avesnes, ville. Prise d'assant par les

Avesnes, ville. Prise d assaut paries Français, pillée et brûlée, III, 319. Avignon, ville.— Citée, II, 322.

Almenies (Antoine Rolin, seigneur d'). Envoyé par le duc de Bonrgogne, pour parlementer avec le cométable de France, III, 77, 78.

Azincourt. — Cité, I, 3, 262. Azor (mer d') [la Thane]. — Citée, II, 91, 94; III, 157.

### В

Bacquien (William), - Cité, III,

Barn (George) [Bar]. Euvoyé en ambassade, par Philippe le Bon, vers le roi Édouard IV; à quelle fin, II, 342.

Bailteal, ville. Saccagée par les Anglais, I, 307. —Citée, I, 306. BALLIS: — d'Amiens, voy. Esquennes (d'); — de Bergues-Saint-Finoz, voy. Doys (Waultier); - de Caus, voy. Maistresson Thomas); - de Charollais, voy. HUCONET (Guillanme); - de Hainaut, voy. ATMERIES (Antoine Rolin, seigneur d'); - de Lyon, voy. Royan (François ); - de Saint-Omer, voy. RARODENGHES (Allard, seigneur de); - de Saint-Quentin, voy. LA VIEN-VILLE (Jehan de); — de Winchester, voy. Winenester.

Baldock ( Robert de ). Craintes l'il inspire à Isabelle, reine d'Angleterre, I, 45.

BALTAUGLY, OR BARTOGLIUS. CORduit l'arrière-garde de l'armée du Grand Ture à Varna II, 80; s'enfuit de la bataille, 81.

Baluz (Jean), évêque d'Augers, puis cardinal. S'entremet pour accorder entre enx Louis XI et le duc de Bourgogne, II, 380; accompagne le roi à Péronne, 381; son emprisonnement, 393.

-Cité, II, 384. Bambourough (Châtean de) [Bram-bourg], Rendu au due de Somerset par Édouard IV, II, 286; III, 180. — Cité, II, 318, 320; III, 160, 183.

Banbury, ville [Bauby, Brambri]. - Citée, III, II4, 210. Bannière de France. D'azur à trois

fleurs de lis d'or; déployée à la bataille d'Ivry, I, 257. Bannière Saint-Édonard. Déployée à la bataille de Shrewsbury, I, 185; et à celle d'Ivry, 257.

Bannière Saint - George, Déployée à la bataille de Shrewsbury, I, 185; et à celle d'Ivry, 257. Bapaume, ville. Appartient par hé-ritage an due de Bonrgogne, III, 67. - Citée, III, 58, 62,

BAR (Guy de). Sa confiance en la loyauté du bâtard de la Baume, I, 223; se dispose à reprendre Cravant, 230 .- Cité, I, 223,

BAR (Jeanne de). Voy. SAINT-PAUL.

Barcah (Monts) [Barque]. - Cités, III, 158.

Bannor (William, vicointe de Beaumont, lord). S'enfait devant l'armée d'Édouard IV, III, 110.

BARÉ DE SUBLEY. Tué à la bataille de Liége, II, 359. Barnet, ville [Bernay]. - Citée, II, 244, 263, 272; 111, 124, 127,

131, 212. BARTOGLIUS. VOY. BALTAUGLY. Bath, ville [Bache]. - Citée, III,

131, 133. BATH (Évêque de), Voy, STILLING-TON.

BAULME (Guillaume de), Fait ebevalier an siège de Rhodes, III, 155.

BAUSSIGNIES (de) [Bausenie]. Voy. HORNES. Bayrkae (Élisabeth de Luxem-

hourg, duchesse de ). Demande secours au duc de Bourgogne, à quelle occasion, II, 49.

Bayrèse (Jean de), évêque de
Liége. Sa guerre contre les Lié-geois. I 193.

BAYTERR (Louis de), duc d'Heidel-

berg. Se croise avee les seigneurs d'Allemagne pour combattre les Praguois, I, 206, 207. BAVIERE (Marguerite de), Voy.

BOURGOGNE. Bavrkus (Robert de), comte palatin, archevêque de Cologne, Envoie un secours aux Liégeois,

révoltés contre le duc de Bonrgogne, II, 388. BAYART (Jean). Envoyé par le seigneur de Wavrin vers l'emperenr de Constantinople, quelles

étaient ses instructions, II. 72. 73. - Cité, II, 90. BAYRUX (Évêque de). Voy. HAR-COURT.

Bayonne, ville. - Citée, I, 159, 321. Beauce (la). Ample et large, I, 286-

- Citée, I, 281, 289. BRAUCHAMP (John), lord Powyke. - Cité, III, 134.

BEAUCHAMP (Richard), fils du précédent. Envoyé par Édouard IV pour garder la ville de Gloeester, III, <u>134, 135</u> ; refuse l'en-trée de la ville » la reine Mar-

guerite, ibid. BEAUFORT (Edmond), Voy. SOMER-

BEAUFORT (Henry). Voy. Somer-

BEAUFORT (Henry), cardinal de Winchester. Se croise avec les seigneurs d'Allemagne contre les Praguois, I, 208; aurait hattu les conemis s'il avait eu des arehers d'Angleterre, ibid.

BEAUFORT (John). Voy. DORGET et SOMERSET.

BEAUPORT (Thomas). Voy. Exeres. BEAUFREMONT (Pierre de), plus tard comte de Charny, Se joint aux Anglais pour secourir Cravant, I, 242; commis à la garde de la ville de Hesdin, 310; envoyé par le due de Bourgogne vers Marguerite d'York à son arrivée à l'Éeluse, II, 368; assiste aux fiançailles de ce prinee,

ce qu'il lui dit à ce sujet, 369, note 2. Beaugency, ville. Assiégée par les Français, I, 279, 282, 283, 287; prise, 289, 290. — Citee, 1, 281, 284, 286.

Beaulieu (Convent de). Lieu de refuge de la dnchesse de Warwick à son arrivée en Angleterre, III,

130. BEAUMONT (Henry de), Ligué coutre la reine Isabelle, femme

d'Edouard II, I, 68; exile, 69. Braumonr (John, viconte de).
Partisan du duc de Somerset, II, 188; lève une armée pour combattre le duc d'York, 251; se bat vailiamment, 253; fait prisonnier, 254; fuit devant l'armée d'Édouard, III, 288; tué a la bata:lle de Northampton II, <u>227, 257.</u> — Cité, II, <u>224</u>; III, <u>289.</u>

Beaumont (la Porte), à Hesdin.

Brûlée par les Français, III,

Beauquesne, ville. - Citée. III. 81,83.

Beaurevoir, ville. Assiégée par le due de Bourgogne, III, 299, 300.

Beauvais, ville. Assiégée par Charles, duc de Bourgogue, III, 293. — Citée, I, 328; III, 79-82. BRAUVAU (Bertrand de), seigneur

de Pressigny. Aecompagne le Dauphin au siège de Dieppe, I 329; son épitaphe, ibid., note 3 BEAUVAU (Jeau de), évêque d'An-

gers. Assiste, du côté du duc de Berry, a l'entrevne de ee prince avec Louis XI, II, 396; pour-quoi son évêché lui fut retiré,

396, 397, note. Brauvois (Ferry de Clissance, seigneur de). Nommé capitaine d'Abbeville, III, 304. Beneond (Anne de Bourgogne,

duchesse de). Bon accueil qu'elle fait au duc d'Alençun prisonnier, I. 273. - Citée, I. 272. Bedroed (Jean, due de), régent

de France, Ordonne d'assieger le Crotov, I, 218; accorde une trève à Charles VII, 223, 224 se dispose à secourir la ville de Cravant, 240; son éloge, 254; empêche la reddition du château d'Ivry aux Français, ibid., 255; quel était son costume, ibid, recoit les elefs de la forteresse, 256 : fait déployer quatre bannières lors de la bataille d'Ivry. 257; donne la chasse aux Fraus, 258; s'empare de la ville et du château d'Ivry par supereherie, 259; se dispose à com-battre les Français à Verneuil, 260, 261; se range en bataille, 2c2; ordonnauces qu'il fait avant l'engagement, 263; se con-duitvaillamment, 267; remporte

la vietoire, 269; prend posses-sion de la ville de Vernenil, 270 ; confisque les hiens de plusieurs seigneurs, 271; son entrée à Rouen, 272; pretente à sa femme le duc d'Alençon, prisonnier, 273; se dispose à secouirr la ville de Beauguey, 280; retient le bătard de Wavrin an service de Henri VI, 281; ordonne andit bătard d'obéir a Jean Fastoff, 294. — Cité, I, 217, 284.

Beglerberg [Bellarbay]. Quelle est cette dignité, II, 14, note 2. Belle-Motte (Capitaine de). Fait prisonnier par les Frauçais de-

vant Arras, III, 310. Belleville, village. Brůlé par les

Français, III, 296.

Benzronz (Edmond de) [Bethfort].

Prend parti pour Isabelle, reine

d'Angleterre, coutre Édouard II, I, 79; fait prisonnier et couduit à la Tour de Londres, 83. BERGHES (Jean de). Voy. COHEN.

BERGES (Jean de), Voy, COHEN, Berkeley, ville [Bereler, Berlray]. — Citée, I, 55, 73; III, 134. BERELEY (Thomas de), Commis à la garde d'Edouard II; pourquoi elle lui est drée, I, 56.

Brill Month (Lancelot). Tient le château du Montoire et le défend contre les Frauçais, III, 323, 324; ce qui advient eu son absence, ibid; fait une sortie pour prendre du bntin, 341; y est fait prisonnier par les Fraucais, 342;

est conduit vers le roi, ibid.
BERMY (Charles de France, due de),
de Normandie et de Cuyenne. Ne
vent pas céder le duché de Normandie, II, 366; son entrevue
avec son frere Louis XI, 393395; devient due de Guyenne. Ne
dans Gen par le roi, III, 268;
date probable de sa mort. ibid.,
note i. — Cité, II, 361, 367,
379; III, 33, 43, note I; 190,
192, 194.

Brant, béraut d'armes de Louis XI. Voy. Naue-Pont.

Berthelemy (Frère). Sa lettre au prieur de Saint-Jean de Jérusalem, concernant les cruautés que les Turcs exercent contre les chrétiens, II, 2-11.

Berwick, ville. Possédée tour à tour par les Écossais et les Anglais, II, 302.— Citée, I, 62; II, 302, 304, 305, 318.

304, 305, 318.

Béthencourt-sur-Somme (Château de). Pris par les Français, III, 68.

Bethfort, ville. — Citée, I, 68. Béthune, ville. Se rend au roi, III, 323.— Citee, III, 302, 329.

BETHUNE (Jacotin de) [Bectin]. Fait chevalier au siège de Dieppe, I, 333.

BELL (Jean, seigneur de). Assiste à l'entrevue du roi Louis XI et du due de Berry, II, 396. Beverley, ville. — Citée, III, 102.

Bryags (Philippe de Bourgone, seigneur de). A quelles conditions il traite de la vente d'Aire à Louis XI, III, 206-208; eapitaine général de Saint-Omer et d'Aire, 328. — Cité, III, 50,

Beyrouth, ville [Barut]. - Citée, III, 158.

Вихия (Seigneur de ). Voy. Ruвемря́ (Jean de). Высиг (Guillaume). Reud la ville de Péronne au roi, III, 319.

BIZEMONT (Ie Besgue de). — Cité, 111, 184. Blangy, en Normaudie, ville. —

Gitee, III, 298.

Blangy, en Ternois, ville.— Gitee,
III, 312.

Blendcques, ville. Brùlée par les Français, III, 329; son abbaye exceptée, ibid.— Citée, I, 308;

III, 326.

Blore-Heath [Blouher]. — Cité, II,
252, 254

252, 254 BLOUST (Water), Voy. MONTSOYR, Bohain <sup>1</sup> (Château de), Assiégé par

 Sous ce titre : Le Château de Bohain et ses sesgneurs, M. Ch. Gomaet vient de publier une excellente et curieuse monographie que reudent plus le duc de Bonrgogne, III, 300.

-Cité, II, 377.

Bohéme (la).-Citée, I, 207; II, 42,

Bourn (Humphrey de). Ligné contre Mortimer, favori d'Isahelle, femme d'Édouard II, I, 79.

66.

Bone, ville [One]. — Citée, III, 152.

BOSPER DE LASTIC (Jean), grand maître des templiers de Rhodes, Demande secours au paje contre les Tures, II, 53; sa joie à l'arrivée des Bourguignons, 54; assemble les capitaines étrangers pour les recevuir, 55;

III, 152; fait les dispositions pour la défense de la ville de Rhodes, II, 56; ordonne une sortie contre les Turcs, 57. BOOTHE (John), évêque d'Exeter. Se

BOOTHE (John), évêque d'Exeter. Se rend médiateur entre Édouard IV et son frère, le duc de Clareuce, III, 113. BOOTHE (William), archevêque

d'York. Son discours à l'ouverture du Parlement [1460] II, 243; pronve que la couronne d'Angleterre appartient de droit au comte de la Marche, 269, 270, 293; propose à Édouard IV, au nom des états, des réformes

dans le gouvernement, 297.

Bordeaux, ville. —Citée, I, 159; II,

398.

Bordeaux (l'Archidiacre de). Fait partie de l'amhassade envoyée par Édouard IV vers le duc de Bourgogne, II, 310; disconrs qu'il adresse à ce prince, 311. Bonneaux (Sénéchal de). Voy.

Bamparon,
Bossur (Pierre d'Alsace de Hennin, seigneur de), Assiégé dans la ville d'Huy par les Liégeois, II, 354; envoyé par le duc de Bonrgogue ponr parlementer

précieuse encore les planches imprimées dans le texte. Voy. Memoires de la Societe d'émulation de Cambras, XXVII. 2º partie, 640-582. avec le connétable de Saint-Paul, III, 77, 78. Boucsage (Imbert de Batarnay,

BOUCHAGE (Imbert de Batarnay, seigneur du). — Cité III, 208. BOUCHCAUT (Jean le Meingre, dit). Garde le passage de la Blanche-

Tache, en 1415, I, 199. Boufflers, village. Brûlé par les

Français, III, 296.
Bourrans (seigneur de). Tué dans une escarmouche contre les Fran-

çais, III, 298.

Boulenesienne (la Porte), à Saint-Omer. — Citée, III, 325, 327.

Boulogne, ville. Se rend à Louis XI, III, 322; maux que cause sa garnison, 341. — Citée, III,

184, 303, 323, 325.

Bouragon (Charles I\*\*, duc de). Ne vient pas faire lever le siège du châtean de la Roche, pourquoi, I, 251; conduit des vivres aux assiègés d'Orléans, 280; accompagne le duc de Bourgogne à

Châlon, II, 31.
Bounsos (Charles II, duc de), archevêque et comte de Lyon.
Accompagne le roi à Péronne, II, 381; parrain de Charles VIII, III, 34, note 4.

BOURBON (Jacques de). Reçoit de la main du duc de Bourgogne le collier de l'ordre de la Toison d'or, II, 375; sa mort, ibid.

BOURDON (Jean II, duc de). N'assiste pas aux états de Tonrs en 1468, II, 367; accompagne Lonis XI à Péronne, 381; assiste à l'entrevue du roi et de son frère, le duc de B rry, 396. — Cité, III, 35, note.

Bourson (Jeanne de). Voy. An-GUELL. Bourson (Jeanne de France, duchesse de). Tient Charles VIII sur les fonts de baptême, III,

35, note.
Bounson (Louis de), évêque de
Liège, Assiègé dans la ville d'Huy
par les Liègeois, II, 354; va
loger au palais pontifical, 363;
fait prisonnier par les Liègeois,

380. - Cité, II, 357, 359.

Bounnon (Louis, bâtard de), amiral de France. Envoyé en ambassade vers Édonard IV, II, 344; sa réponse au comte de Warwick au sujet des favoris d'Édouard, 347; bon accueil qu'il fait audit comte, III, 31; disculpé d'avoir voulu livrer lecomte de Warwick et le duc de Clarence au duc de Bourgogne, 44, note; combat les Bourguignons devant Arras, 309; entre sans résistance dans Saint-Riquier, avec ses troupes, lesquelles dévastent et brûlent tout, 3II; où est logé à Arras, 319. - Cité, III, 195.

Bourson (Mile de). Nommé maréchal de camp devant Amiens, par le duc de Bourgogne, III, 73.

Bouason (Philippe de). Commis à la garde de Corbie par le duc de Bourgogne, III, 72.

BOURCHIER (Henri), comte d'Essex. Créé comte d'Essex et grand trésorier d'Angleterre au couronnement d'Édouard IV, II, 297, 298; met en foite le bâtard de Faucouberg, III, 143. — Cité III, 160.

BOURCHIER (Thomas), évêque d'Ely, puis de Cautorbéry, et plus tard cardinal. Assiste au Parlement (I460), II, 243; deputé par le comte de Warwick vers le duc d'York pour lui faire des remontrances, à quel sujet, 244; refuse d'y aller, 245; avertit Édouard IV que le peuple des côtes d'Angleterre, où ce prince veut débarquer, n'est pas disposé en sa faveur, III, 8, 99; se rend médiateur entre Edouard et le duc de Clarenee, 113. - Cité, II, 180, 217, 218, 222, 229.

Bourges, ville. - Citée, I, 220, 224, 236.

Bouagoona (Anne de), Voy. Ban-PORD.

Boungogne (Antoine, bătard de). Son arrivée en Barbarie pour combattre les infidèles, II, 321, 322; pourquoi ne peut ponrsuivre son entreprise, ibid.; revient à Lille, ibid.; se rend à Londres pour faire des armes avec le frère de la reine, 342; joute contre le seigneur de Ravenstein, au mariage du duc de Bour gogne, 372; fait prisonnier à la bataille de Naucy, III, 317. — Cité, III, 50, 51, note; 184, 208,

Bourgoone (Baudouin, bâtard de). Abandonne la cour du duc de Bourgogne et se rend auprès de Louis XI, III, 50, note; quel en est le motif, ibid.; pourquoi quitte la ville de Saint-Queutin 66; accompagne le connétable de Saint-Paul à Bapaume, 67; très-touché des reproches qui lui sont adressés par le seigneur de Longueval, 68.

Boungogna (Charles de). Voy. Na-

Boungogne (Charles le Téméraire, duc de). Apaise la révolte des Gantois, II, 352; euvoie se-courir la ville de Huy assiégée par les Liégeois, 355; sa réponse aux demaudes du connétable de Saint-Paul, envoyé par Louis XI, 357, 358; entre en campagne contre les Liégeois, 359; victoire qu'il remporte aur eux, quelles conditions il leur impose, 360; met le siège devaut leur ville, 361; leur fait acheter durement leur pardon, 362; son entrée dans Liège, 363; en fait emporter le perron, 364; où le fait mettre, 365; n'assiste pas aux états de Tours, 367; ses motifs pour épouser la sœur d'Édouard IV, 368; son mariage avec cette princesse, 369-372; renouvelle la fête de l'ordre de la Toisou d'or, 373; somme le comte de Nevers d'y comparaitre, 374; porte lui-même le col-

lier de l'Ordre à Jacques de Bourbon, 375; se fortilie dans Péronne, 379; se tient en garde contre la rébellion des Liégeois, 380; va au-devant de Louis XI à l'entrée de ce prince dans Péronne, 381; fait la paix avec lui, ibid.; reproches qu'il lui adresse, 382, note; part iui adresse, 382, note; part pour Liége avec le roi, 386: danger qu'il y court, 387, 388; ordonne l'assaut de cette ville, ibid.; tue plusieurs Liégrois, 389; épargne les églises, 390; fait mettre le feu à la ville, 391; son entrée dans Arras, ibid.; y assemble les trois Etats du pays, 392; achète le comté de Ferrette, 393; sa rigueur envers ses sujets, ibid.; sa convention avec Louis XI au sujet des rémissions, ibid.; envoie l'Ordre de la Tossou-d'Or à Edonard IV, 394; fait un appel à tons ceux qui ont coutume de porter les armes, 398; son ordonnance à ce sujet, 399; reçoit l'Ordre de la Jarretière, ibid., 400; aurait mieux fait d'acquérir celui de Saint-Michel, 401, note; accorde un sauf-conduit au comte de Warwick, 401; ne s'attendait pas a ce que méditait ce seigneur contre Edouard, 402; ambassade qu'il envoie en Angleterre, 403; informé de la prise d'Edouard, écrit au maire de Londres à ce snjet, III, 5; promet de secourir les Calsisiens contre le comte de Warwick, 30; fait armer ses vaissenux pour le combattre, 31; quels sont les seigneurs qu'il désigne pour conduire su flotte. ibid.; se réjouit de la défaite que Warwick a essnyée sur mer, 32; mecontent de la protection que Louis X1 accorde à ce seigneur, s'empare des biens qui appartiennent aux marchands français, 33; ses vaisseaux se mettent à la ponrsuite de War-

Negrepont par les Turcs, 36; pourquoi bannit le seignenr d'Argueil, ibid., note 1; envoie le seigneur de La Gruthuyse audevant d'Edouard IV, chassé de l'Angleterre, 48; lui fait donner de l'argent, 49, note 2; remercie les autorités de la ville d'Amiens de la réponse qu'ils ont faite au roi, 53; son entrevne avec Edouard, 55; lui promet secours d'argent et de navires pour retourner en Angleterre, 56; maude au connétable de Saint-Paul de venir le servir aiusi qu'il le lui avait promis, ibid.; pourquoi fait saisir tous les biens dudit connétable qui se trouvaient dans ses pays, 57; met quelques restrictions à cette mesure, a cause des enfants du comte qui étaient à son service, ibid.; lève une grande armée pour aller contre le roi, 58; ordonnance qu'il fait à ce sujet, ibid.; joyenx de la prise d'Abbeville, 60; qui il nomme capitaine de Doullens, 62; comment et de combien d'hommes se compose son armée, 63; ses bienfaits cuvers le seigneur de Renty,64; campe près d'Amiens, 65; s'empare de la ville de Picquigny, 66, 284, 285; euvoie un seconts a la ville de Bapaume, assiégée par les Français, 68; dresse son camp près d'Amiens, 69; se dispose à attaquer cette ville, 72; où place son avantgarde, 73; de quoi se composait son armée, 74; ordonne d'escorter les marchands qui approvisionnent son camp, 75; ne veut pas qu'on empêche le connétable d'entrer dans Amiens, 76; s'apprête à assièger cette ville, 79; ponrquoi ne pouvait se décider à lui livrer l'assaut, 80; envoie un messager au roi, 81 ; fait un traité avec ce prince, 82; concint une trêve, 83; sa 23

wick, 35; apprend la prise de

ibid., note 2; quelles en furent les conditions, 84, 85; lève le siège de devant Amieus, ibid.; contribue au rétablissement d'Edouard sur le trône d'Angleterre, 145, 210-215; obligé par le traité d'Arras de ne contracter ancun mariage contraire aux intérêts de Louis XI et du royaume, 194; fait décapiter le bâtard de Condet, 273, 274; son ordonnance concernant l'armée, 281; pourquoi il la fit ibid.; secours dargent qu'il donne à Edouard, réfugié à Bruges, 287; s'empare des villes de Nelle et de Roye, et met le siège devant Beauvais, 293; forcé de lever ce siège, il détruit tont sur son passage, ibid.; quels sont les villes et châteaux dont il s'empare, 294, 295; prend la ville d'Eu, ibid.; conduit son armée devant Rouen, 296; famine et grande mortalité parmi ses troupes, ibid.; fait brûler plus de trois ceuts villages dans le pays de Coux, ibid.; quels sont les pays qu'il dévaste en quittant Rosen, 298, 299; fait incendier le pays du vidame d'Amiens, ibid.; ce que lui était ce seigneur, ibid.; assiége Beaurevoir; ibid.; met le siège devant Bohain , 300 ; conclut une trêve avec Louis XI, ibid.; soumet en son obéissance la ville de Frisse, 301; s'en retourne à Abbeville, où il se loge, ibid.; part pour la Flandre, ibid.; tient la fête de l'Ordre de la Toison-d'Or, 302; fait la conquête du pays de Gueldres, ibid.; s'empare des enfants du duc, ibid.; part pour l'Allemagne, ibid.; son entrevue avec l'empereur d'Allemagne, 303; puis avec le duc de Lorraine, ibid.; prend possession du comté de Ferrette, ibid.; fait prison-

lettre aux maire et échevins de

Dijon, concernant cette trève,

nier le comte de Montbéliart, ibid.; prend possession de la Bourgogne, où il allait pour la première fois depuis la mort de son père, ibid.; quelles sont les villes où il met des garnisons, 304; pose le siège devant Nusse, ibid.; quel fut son gouverneur, 305; comment il reçoit la déelaration de guerre que lui fait le duc de Lorraine, 306; fait nn appointement avec l'empereur d'Allemagne, 311; soumet à son pouvoir le comté de Vaudemont, 312; fait un traité de paix, pour neuf ans, avec Louis XI, 313; quelles en sont les condition, ibid.; met le siège devant Grandson, ibid.; se reud maltre de la ville, ibid.; défend au connétable de venir vers lui, ibid.; consent à l'arrestation de ce seigneur, 314; battu par les Suisses, il se retire à Lausanne, ibid.; son entrevue avee la dnchesse de Savoie, ibid.; son séjour à Lausanne est une des causes de la famine qui désola cette ville, 315; met le siège devant Morat, ibid.; forcé de le lever, y perd beaucoup de monde et de gran-les richesses, ibid., 316; revient en Bourgogne lever une nouvelle armée, ibid.; arrive ponr faire lever le siège de Nancy, ibid.; s'empare de Pont-a-Monsson, ibid.; bat le due de Lorraine et va remettre le siège devant Nancy, 317; y est tue, ibid. — Cité, II, 215, 303, 314, note; 343, var.; 353. 356, 384, 385; III, 39, 42, 43, 44, note; 51, note; 52, 67, 78, 86, note; 112, 171, note; 179-183, 190-193, 199-202, 220, 221, 269, 292, 319, 320.

BOURGOGNE (DAVID, bêterd de), évêque d'Utrecht. Choisi par le due de Bourgogne, son frère, pour recevoir Margnerite d'York à son arrivée à l'Ecluse. II, 368. Bourgoger (Iolande, bâtarde de). Mariée au vidame d'Amieus, III, 299.

BOURODONE (Labelle de Portugal, duchesse de), Va à l'Eclus ercevoir sa belle-fille, Marguerite d'York, II, 389; accueil qu'elle fait à cette princesse à son arrivée à Bruges, 372; fait écrire une relation de la prise de la ville d'Arzille, III, 88, note.—

ville d'Arzille, III, 86, note. — Citée, II, 303; III, 210, 227. BOURGOGRE ( Jean de ). Voy. ETAMPRS.

BOURGOGNE (Jean Sans-peur, duc de). Son éloge, I. 203; assiste au siège de Nicopoli, II, 99, 148, 149, 156. — Gité, II, 357; III, 224, 227, 243. BOURGOGNE (Marguerite de). Voy.

BICASCORO.

BOURGOGRE (Marguerite de Bavière, ducliesse de). Euvoie des seconts aux assiégés de Cravant, en l'absence de son fils, 1,

241.
BORDOGRE (Margnerite, comtesse de Flaudre, duchesse de). De qui elle doit hériter, I, 154.
BOURGOGRE (Margnerite d'York,

bouldooms (Marguerite et ort. ort. duchesse dp. Son marings ave duchesse dp. Son maring ave 398-392; ne 'altendat, pas à ce que meditait le come de Warwick contre le roi Edouard, 20%; intervient puissamment airre ses deux frères, Edouard et de duc de Clarrenc, pour les réconcilier, III, III; sa lettre a la victoire remportée par le roi Edouard, son frère, sur Warwick, 200-215. — Cicke, III, 357, 381, 392, 402; III, 3, 192.

BOUROGORE (Marie de). Assiste aux cérémonies du mariage de son père avec Marguerite d'York, II, 372; envoie une ambissade à Louis XI, III, 319; ouvre la prison du comte de Monthéliart, 322; envoie chercher le duc de Gueldres, ibid.; son mariage, 340. — Citée, III, 327. BOURGOGNE (Philippe de). Voy.

Bevags. BOURGOGNE (Philippe le Bon, duc de). Envoie une expédition à Constantinople contre les Tures, I, 2; assiste au siège de Melun, 209; accorde une treve a Unar-les VII, 224; averti du traite du château de La Roche, 250; marche à sa défeuse, 251; marie sa sœur, ibid.; met le siège devant Calais, 305; l'abandonne, 306; son chagrin de ne pouvoir combattre le due de Glocester, 08 : envoie une ambassade vers le dauphin, 336; consulte le pape sur le secours qu'il doit envoyer contre les Tures, II, 30 48 : recoit une ambassade de l'emperent de Constantinople. 31; III, I51; quel est le secours qu'il peut envoyer à l'empereur. II, 34; sa réponse à ladite ambasside, 36; présent qu'il lui fait, 37; envoie une armée puur garder le détroit de Constantinople, 41; s'empare du duché de Luxembourg, 49; à qui le rend, 50; sa demande à la Sei-gneurie de Venise, ibid.; s'arme cuntre les Turcs, ibid.; désigne un chef pour conduire ses galè-51: III. 151: secourt le comte de Warwick, II, 202; s'oppose à ce que le château de Guines soit livré au comte de Charolais. pourquoi, 215; nomme le sei-gneur de la Gruthuyse ambassadeur en Ecosse, quelle est sa mission, 302; préfère Edouard à Henri VI, 304, 314, note.; reçoit avec de grands bonneurs les deux frères d'Edouard, 305; les renvoie combles de présents, 306; par qui les fait recunduire, ambassade da roi Edouard, 310; promet une prompte réponse à ses demandes, 312; écrit à Louis XI pour lui proposer une trêve avec Edouard, 313; ambas-ade qu'il envoie au roi Edouard, 333, 341; son épitaphe, 338; sa mort, 343; iusti-tue l'Ordre de la Toison-d'or, 10e 1 Order de la 1030n-d 07, 373; son eloge. 111, 225, 226, — Cité, 1, 223, 225, 226, 237, 241, 303, 307, 335; 11, 33, 52, 53, 65, 67, 68, 95, 98, 102, 144, 161, 214, 301, 303, 311, 314, note, 322, 340, 349, 352-354, 356; III, 50, 51, note, 219, 224, 243, 244, 269, 303,

BORGOGNE (Philippe le Hardy, due de). Son éloge, III, 224-226. - Cité, III, 227.

BOURGOGNE (Philippe Ist, dit de Rouvre, duc de). Marié à Marguerite de Flandres, <u>I, 154;</u> ses raisons pour prendre le parti

de la duchesse de Brahant, 155 Bounguignous (les). Reprennent la ville de Cravant sur les Francais, 1, 234, 235; vont au se-eours de cette ville, 241, 246, 247; gagnent la batsille de Cravant, 248, 243; sont opposés an parti d'York, II, 214; reprennent et pillent la ville de Tongres, 386; pourquoi ne peuvent plus amener des vins en Picardie, III, 34; empéchent le comte de Warwick de passer en Angleterre, 35; poursuivent les Français devant Amieus jusque sur le pont de cette ville, 78; victoire qu'ils remportent sur les Turcs, 158; abaudouuent Saint-Riquier aux Français, 310; battus par les Français à Guinegate, 344.

Cités, I, 192 Bounters de Luxembourg. Voy, LUXEMBOURG.

BOURNONVILLE (Antoine, seigneur de). Fait chevalier au siège de Dieppe, 1, 333 Boussae (Jean de La Brosse, sei-

gneur de). Placé à l'avant-garde a la bataille de Patay, I, 289. Boutstille (Raoul). Propositions

qu'il sonmet an duc de Bedford. , 217; chargé du siège du Crotov, 218, 219; son desir de prendre cette ville, 221. Bores (Châtean de). Cité, III, 64.

BRABANÇONS (lcs). Leur defaite honteuse, I, 154. Brabant (le).—Cité I, 154; II, 380.

BRABANT (Jeanne, comtesse de). Met le siège devant la ville de Grave, I, 154; demande se-eours au duc de Bourgogne, ibid.

BRABANT (Marguerite de). Voy. FLANDER. BRAGANCE (due de), Voy. JEAN.

Brau (Pont de). Lieu où s'entrevirent Louis XI et son frère, le

due de Berry, II, 395, 397. Bray, ville, - Citée, III, 53, 79, 85 Bredenarde (Pays de). Dévasté par les Français, III, 325; bon et

fertile, ibid. BRASSAY (Jean de). Tué dans une escarmonche contre les Anglais,

I, 326, 328. Bassa (Philippe de Savoie, sei-gneur del. Assiste au siège de Liège, II, 386.

Brest (Ville et château de), Rendus au due de Bretagne, I, 165; avaient été cédés à Edouard III,

Bretagne (la Grande), Voy, Angleterre. BRETAGNE (Arthur de), Voy. Rich-MOND.

Banyagan (Francois II. duc de). N'assiste pas aux Etats de Tours en 1468, II, 367; traite de la paix avec Louis XI, 380; fait equiper ses vaisseaux pour com-battre le comte de Warwick, 111, 32; offre qu'il lait à Edouard IV de plusieurs places en Normandie, 194; frêre d'armes du due de Bourgogne, 281. — Cité, II, 361; III, 33, 37,

178-181, 269. BRETAGNE (Jean IV, duc de). Fait prisonnier le counétable de Clisson, I, 155; rentre en possession de Brest, 165; à qui avait cédé cette ville, 166. Breteuil, ville. — Giée, I., 260. Bretons (les). Occupérent jadis toute la Graude-Bretagne, I., 179. Baziz (Pierre de). Commis à la garde des frontières du pays

garde des frontières du pays chartrain contre les Anglais, 1, 323; livre un sasut à la ville de Gaillardon, 324; donne des nonvelles de ce qui se passe en Angleterre après la bataille de Nortlamptou, II, 228, note 1; nommé capitaine des troupes données par Louis XI à la reine d'Angleterre, 316; sa faveur anprès de Chapfes VII.

317: prend plusieurs places en Angleterre, ibid.; forcé d'abandonner celle de Bamborough, 320; sa grande faveur auprès de Louis XI, 327, note; se rend en Ecosse muni des lettres patentes de ce prince pour le roi

d'Écosse, III, 168. — Cité, III, 160, 162.

BRIMEU (Guy de), Voy. HUMBER-COURT.

Brittol, ville, [Britto, Brittow]. — Citée, II, 196, 239; III, 46, 133, 134. BROTHERSON (Thomas de). Se ligue contre Isabelle, reine d'Angle terre, femme d'Edouard II, 1,

BROW (Jean). — Cité, III, 178.
BRUAY Antoine d'Oignies, seigneur
de). Son château pris par les

Fraoçais, III, 73.

BRUCE (Robert). Unripe le trône d'Écosse, I. 60; eniemi des Anglais, 67. — Cité, I, 66.

BRUCTES. Conquit! Écosse, I, 61; à qui il la donne, ibid.

Brugeois (les). Abaudonnent le siège de Calais, àl'exemple des Gantois, 1, 305; mettent le feu partout, ibid.; prennent les armes, pourquoi, III, 320.

Bruges, ville. — Citée, II, 305, 306, 313, 365, 369, 372, 373, 375; III, 56, 97, 165, 273,287.

BRUGES (Lonis de). Voy. La GRUTHUYSE, Brulle (Porte de), à Saiot-Omer,

Brulle (Porte de), à Saiot-Omer.
— Citée, III, 325, 327.

Brunstein, village, [Brustant]. Assiégé et pris par le duc de Bour-

gé et pris par le une de gogne, II, 359.

Bruton-sur-Trent. — Cité, III, 17, 18.

17, 18.

Bruxelles, ville. — Citée, II, 310,
353; III, 266.
Buenam, fils du duc d'Albanie,

[Boucquant]. Un des clufs de l'armée française à la bataille d'Ivry, I, 258. BUCKINGHAM (Henry Stafford, de),

BUCKINGHAM [Henry Stafford, de), [Boucquinghuem]. Fait partie de l'armée de la reine Marguerite à Towton, II, 273; tué a cette bataille (1461), 280. BUCKINGHAM (Humphrey Stafford,

cue de.). Transmer un ordre de Heari VI aux communes récoltées, II, 174; accompague le roi pour Combattre le due d'York, 179; sime pourtant ce due, 164f.; parisina nd udec Someraes, 188; refuse les propositions faires de la part du comie de Warwick, 224, 225; reçoil fordre d'un nouvea message du conte, 226; as stripoue, 184d., 102 de la faille de Normalidat, une à la fazille de Normalidat, 102 de la fazilla de Normalidat, 102 de la fazilla de la fazill

Bude, ville. — Citée, II, 21, 23, 25, 28, 29, 47, 98.
Bugny, village. La Cense et le village brûlés par les Français, III, 311.

Bulgarie (la). — Citée, II, 19, 99, 104, 107, 138-141, 143. Buntinford, [Wintuisord]. — Cité, III, 9.

BUNGH OU BOROUGH (Thomas), [Abouret]. Trompe Édouard IV, en lui donnant un faix avis IIV, 406, 407. — Cité, III, 160. BURGHE (Richard). Encourage

ERGUE (Richard). Encourage Édouard à pénétrer dans la ville d'York, III, <u>103.</u> Bunwass (Henry), archevêque de Lincoln. Prend le parti de la reine Isabelle contre Edouard II, I, 79.

Bussa (seigneur de). Voy. Vienne. Buyres, village. Brûlé par les Français, III. 296.

# C

Cans (Joan). Soulère le comté de Kent, II, 173; vient près de Londres, 174; excès qu'il y commet, 175; met le feu au pont de cette ville, 176; tué, par qui et comment, 177; sa tête mise sur le pont de Londres, ibid.

Carn, ville. — Citée, III, 267. • CAERNAVAN, [Carnarenan]. Voy. ÉHOUARD II.

Caffa, ville. — Citér, II, 94-96; III, 157.

Cattana Jean d'Anjon, duc de), tist de Bené, rinde Sieler. Cattang è par Louis XI de reteuir prisommir le blatard de Bourgogne, II, 322; pourquoi ne le fait pas, 
bidei, n'assiste pas aux Eats de 
Tours (m 1468), 367; cherches 
free le duc de Berry, 378, 379; denonce Jean de Beauvau, 
eveque d'Angers, 397, note ; as 
mort, III, 55. – Assigée par les 
Cales, ville. — Assigée par les

 wick, 30; plusieurs d'entre eux partisans de ce seigneur, ibid, note. — Citée, 1, 172, 193, 200, 306, 309; 11, 185-191, 195, 196, 206, 209-211, 213, 215, 233, 235, 236, 255-257, 262, 306, 307, 311, 350; 111, 117, 184, 197, 198, 201, 312. Calera, ville, [Calez]. Le marquis

de Calera offre de servir le roi de tout son pouvoir, III, 95. Cambray, ville. Ouvre ses portes à Louis XI, III, 323. — Citée, II,

367, 375.

ambridge, ville, [Canthebruge]. —

Cambridge, ville, [Canthebruge]. — Citée, II, 334, 405. Camponasso (Nicolas de Montfort, comte de). Après avoir servi

longtemps le duc de Bourgogne, se tourne contre lui, III, 317. Camus (seigneur de). Fait prisonnier à la bataille de Tewk-shury,

nier à la bataille de Tewkesbury, est mené vers le roi, III, 290, 291. Canche, rivière, — Citée, III, 296.

Cantorbery, ville, [Cantorbie]. — Citée, II, 404. Cantonerry (l'archevèque de).

Voy. Stafford. Cantornery (l'évêque de). Voy. Bourchier.

Capitaine des gallères du roi de Hongrie, Né à Raguse, II, 67; conseil qu'il dunne au seigneur de Wavrin, 68; cherche le moyen d'empéchet les Tures de passer le detroit de Constantinople, 71. — Cité, II, 70. CAQUETAN, surnoumé le Bargne,

chevalier lombard, [Kaquestan]. Un des chefs de l'armée Française à la batuille de Verneuil, 1, 264; mis en fuite par les Auglais, 267.

CARDINAL, — De Saint-Ange, voy.
CESARISI (Julieu); — de Therounnee, voy. LE JEURE (Jean);
— de Fenice, vuy. CONDELMARE
(François); — de Winchester,
voy. Brauport (Heuri), — Voy.
aussi Jean Brue et Thomas
Bourgeitze.

Cantstos (Théodore de), archer. Envoyé en ambas ade par l'empereur de Constantinople vers Philippe, duc de Bourgogne, II, 31-33; quelle était sa missiou 34; prend congé de ce prince, 37. — Cité, II, 35.

Cassel, ville. Ravagée et hrûlée
par les Français, III, 328. —

par les trançons, ..., Citée, III, 320.
Castille (la). — Citée, II, 52.
Castille (roi d'Aragon et de). Voy.
JEAN 1.

CATHERINE de France, reine d'An-

gleterre. - Citée, I, 203; II, CATRY (Jacques de), dit le Velu Se prépare à livrer la ville de Cravant au seigneur de Chastel-

lux, I, 231, 232; delivre des prisonuiers, 233; donne entrée aux Bourguignons dans ladite ville, 234

Caux (pays de). - Cité, I, 215, 271; 111, 201.

CAWARY (Guillaume), L'un des gentilshommes qui vont sommer les habitants de Saint-Riquier de se rendre au duc de Bourgogne, III, 310.

Cercamp (église de). - Citée, III, Cerne (abbaye de), [Selle]. Lieu où se retire Margnerite en arrivant

en Angleterre, III, 130. Casan (Jules). — Cité, III, 109.

CRSARINI (Julien), cardinal de Saint-Ange, legat du pape. Se rend près du roi de Hongrie, pourquoi, II, 25 ; donne sa hénédiction à l'armée, 26; rend graces à Dieu de la victoire remportée sur les Turcs, 28; annonce an Pape ce succès, 29; lui demaude de relever le vaivode de la Valachie du serment fait an Graud-Ture, 42; accompagne Władislas à l'armée, 43; doune l'absolution avant de livrer la bataille, 44; fait porter la croix devaut lui, ibid.; remercie Dieu de la victoire, 45; se trouve dons nne facheuse position, 46; propose le retour de l'armée à Bude, 47; va tronver le pape, ibid., 48, 63; sa colère en ap prenant la paix faite avec le Ture; ce qu'il dit à ce sujet, 64, 65; fait rompre cette paix, ib d. prine qu'il se donne pour faire recommencer la guerre, 66; dément les bruits de la paix avec les Turcs, 69 ; remplit les devoirs de son ministère avant la bataille de Varna, 78; marche au centre de l'armée, 7 de l'armée, 79; propose d'atta-quer le sultan dans son retranchement, 81; excommunic tous

ceux qui refusent de comhattre, 83; se noie dans le Danube, 84. - Cité, II, 41, 63, 67, 85; TII, 156, 157. CHARANNES (Antoine de). Voy.

DAMPMARTIN. CHALANT (Amé de), seigneur de Varey. Fait partie de la croisade contre les Praguois, I, 207.

Chalon (de). Voy. Arguett, Cha-TEAU-GUYON et TONNEBBR. Chélons-sur-Saone, ville. - Citée, II, 31.

CHANCELIER. - D'Angleterre, voy. BALDOCK (Robert de); NEVILL (George); - de Bourgogne, voy. Goux (Pierre de); Hugosar (Guillanme); - de Bretagne, voy. ROUVILLE (Jean); - de France, voy. ROCHEFORT (Guillaume de).

CHANTEREINE (le Commandeur de), chevalier de Rhodes. Commis par Marie, duchesse de Bourgogne, à la garde de la ville de Saint-Omer, III, 327; son éloge, 328, note CHARLEMAGNE. Relique qu'il possé-

dair, II, 382. Charles IV, empereur et roi de

Bohême. — Cité, I, 198. CHARLES IV, roi de France. Demaude au roi d'Angleterre, Édouard II, de venir lui rendre honmage du duché de Guienne, I, 44; donne cednché à Édouard, prince de Galles, ibid., 45. -Cité, I, 47.
CHABLES V, roi de France. Son

éloge, III, 258. — Cité, III, 224. Charles VI, roi de France, Reçoit

l'hommage du comte de Flandre, I, 127; déclare la guerre au due de Gueldre, 155; obtient une trève de l'Angleterre, 192; assiste au siège de Melun, 209. — Cité, I, 160; 111, 258. Guarras VII, roi de France. Sa

réponse aux envoyés du sire de Harcourt, I, 220; pourquoi ne peut secourir le Crotoy, 221; demande une trève aux Auglais, 224 ; attire à son parti le bâtard de la Baume, ibid.; mécontent de la prise de Cravant, 237 : déeide qu'on assiégera cette ville, 238: remercie ses capitaines de leurs hons services à Patay, 295; fait ses dispositions pour assoillir la ville de Pontoise, 313; livre l'assaut à la tour du l'riche et à l'église Notre-Dame, 314, 315 : aunoblit celui qui monta sur la tour du Friche, 316, note I; preud la ville de Pontoise, 320; promet d'aller en personne à la reddition de Tartas, 322; entre daus cette ville, 323; envoir le danphin au secours de Dieppe, 328, 329; ne veut pas enfreindre la paix d'Arras, 336, 337; fait revenir le dauphin près de lui, 337; reprend la Normandie et la Guienne sur les Anglais, II, 181; sa lettre adressée au chapitre d'Augers, relative à Jean de Beauvau, 396, note; exhorte l'évêque de Saint-André à prêter secours au roi d'Angleterre, Henri VI, 11I, 165, 166; son éloge, 258, 259. — Cité, I, 217, 219, 223, 225, 226, 256, 259, 262, 288, 317; II, 314,

note, 317; 111, 175, 316. Charles VIII, roi de France. Sa naissance, et qui furent ses parrain et marraine, III, 34, note 4. CHARLES III, dit le Noble, roi de Navarre. Rentre en possession de Cherhonrg, I. 165; à qui avait cède cette ville, 166. Charles de France. Voy. BERRY.

CHARLES de France, Voy. Berry. CHARLES-LE-TÉMÉBAIRE. Voy. BOURGOGNE, CHARLETON, capitaine anglais, Tué

à la bataille de Verneuil, I, 269. Charni, ville. — Assiégée et prise par le due de Bourgogne, III, 299; brûlée et pillée, ibid.

CHARNY (le comte de). Voy. Brau-FREMORT. CHAROLLAIS (builli de), Voy. Hu-

GONET.
CHAROLLAIS (Charles, comte de).
Voy. BOURGOGNE.

Choron (château de). — Cité, II, 395.

Chastres, ville. — Citée, I, 325.
Chassa (Jean de). Quitte le service du due de Bourgogne pour eelui de Louis X1, pourquoi, III, 50, 51, note.

Chasteler, près de Compiègne. — Cité, I, 335; III, 58. CHASTELMORANT (Jean, aeignenr de). Porteur des trêves faites

de). Porteur des trèves faites entre la France et l'Angleterre, I, 169. Chastelus (Claude de Beauvoir, seigneur de). Sa confiance en la

loyauté da bătard de la Baume, I, 223; demande les détails de la trahison dudit bătard, 229; se prépare à reprendre Cravant, 230, 232; fait une sortie contre les Français. 247. — Cité, I, 228, 237, 248.

CHASTILLON (seignenr de), Son château de la Frette, brûlé par les Français, III, 311. CHATEAU-GUYON (Louis de Cha-

lon, seigneur de), [La Roche-Guyon]. Son procès avec le seigneur d'Argueil, IlI, 37, note.

Chôteau-neuf, près du détroit de Constantinople. — Cité, II, 70, 71, 73, 74, 76.

Château-Rouge (le), près de Rhodes,

Pris per les Turcs, II, 54. — Cité, II, 56.

Chaulfes (ville et châtean de). A qui appartient le château, III, 73; pris par les Français, ibid. — Cités, I, 330. Cheapside, [Cep, Sept]. Grande

Cheapside, [Cep, Sept]. Grande rue de Loudres, 11, 175, 290. Cheltenham, ville, [Cithenham]. — Cirée, III, 137.

Cherbourg, ville. Rendue au roi de Navarre, I, 165; avait été éédée à Edouard III, 166. Chesterfield, [Certefee, Cesterfeld]. Cité, 111, 19, 25.

CHIMAY (Jean, comte de). Voy.

Christian (Ica). Combien out sonffert sons la domination des Turcs, II, 3-11; se battent pour avoir les dépouilles des Turcs, 119, 120; veulent se sonstraire à leur domination, 143; se mettent entre les mains du seigneur de la Valashiei, ibid., forcés d'abandonner le siège de la tour devant Nicopoli; pourquoi, 151; se moqrent des Turcs que la peur fait fuir, 156.

Churchhouse (?), [Cherchaoz]. — Cité, III, 195.

Chypre. — Cité, III, 158. Circencester, [Cycestre]. — Cité, III, 132.

CLAINMANAIS, village. Tontes ses maisons brûlées, III, 328; il n'y reste que l'église, le réfectoire, les cluitres et la maison de l'abbé, ibid.

CLARENCE (Isabelle de Warwiek, duchesse d.). Son mariage, II, 402, 403; III, 279. — Citée, II, 334, 348, 349; III, 12, 29, note.

CLARKCE (Grouge d'York, due de), frère d'Édouard IV. Créé due au couronnement de son frère, II, 296; fut confié par Edouard à Philippe le Bon; à quelle occasion, 305; retourne en Angleterre, 306; créé chevalier, 307; son ingratitude envers

son frère; se laisse gagner par Warwiek, 333; réponse bardie qu'il fait an roi son frère; à quel snjet, 334; est le seul qui va à la rencontre de Warwiek à son retour de France, 344; con-spire avec lui contre Edouard, 348; consent à prendre en mariage la fille du comte, 350; son mariage, 402, 403; III, 279; prend les armes contre son frère, II, 404; fait mettre à mort le seigneur Herbert et son frère, III, 1; se dispose à aller trouver le roi; pourquoi s'arrête en chemin, 2; soulève le peuple contre Edouard, 8: proclamations faites en son nom, 9; eherche encore a tromper son frère, 10, 13; essaye de le détourner de marcher contre les rebelles, 12; quelle était son intention, ibid.; son nom proféré par les communes avant la bataille de Stamfort, 15; ses lettres tronvées sur un sien serviteur, où se trouvent dévoilées toutes ses machinations et trahisons contre le roi, ibid., 17; continue à tromper le roi, 18, 19; de-mande an roi qu'il lui fasse serment de lui pardonner, 22; re-fuse les eouditions du roi, 24, 25; persiste dans sa révolte. ibid.; quitte l'Angleterre, 29; se rend auprès de Louis XI, 37; son arrivée en Angleterre, 46; quelles sont les raisons qui le déterminent à faire sa paix avec Edouard, 112; quels en sont les médiateurs, 113; obtient son pardon d'Edonard, 114, 288; comment se fit sa reconciliation, 115, 210; pourquoi vent s'entremettre a réconcilier Ednuard avee le comte de Warwick, 116; accompagne son frère à la bataille de Barnet, s'y couduit chevalerensement, 126; accompaque son frère en France, 312. -Cité, II, 311, 406, 409; III, 3, 21, 26, 44, note, 210.

CLARENCE (Lyonnel, duc de). — Cité, II, 241, 283.

CLEY (John). Fait partie d'une ambassade envoyée par Edouard IV au duc de Bourgogne, II, 310;

III, 160. Carque (le comte de). Commis à la garde du château de Luxembourg, est forcé de l'abaudon-

ner, II, 49. Cureoan (John, lord). Fait partie de l'armée de la reine Marguerite à Towton, II, 273; tué à

cette bataille (1461), 280.

Cirreonn (Roger). Encourag

Edouard à pénétrer dans

ville d'York, III, 103.

CLIFFOED (Thomas, Iord). Accompagne Henri VI à Saiut-Albans, II, 182; tué à cette bataille (1455), 183.

CLISSON (Olivier, seigneur de), connétable de France. Prisonnier du duc de Bretagne, 1, 155. CLISSON (Yvonet de). Fait chevalier avant la bataille de Rouvray,

I, 278.

CLISTON (le sire Gervais de) Décapité après la bataille de Tewkesbury, III. 140.

CLUGAY (Ferry de), évêque de Tournay. Officie au mariage de Maximilien d'Autriche avec Marie, duchesse de Bourgngne, III, 340.

Ctuost (Guillaume de), évêque de Thérnuanne. Perd ses hiens et meubles; comment, III, 318; fait prisocoier par les Gantois, 320; donne une caution et passe en France, 321; fait évêque de Poitiers, ibid.

Connam (Edward Brooke dc), [Cophom]. Accompagne le duc d'York contre Henri VI, II, 170.

Coco (Cristufle), Voy Caistoria.
Cours (Jean de Berghes, seigueur
de), [Chohen]. Envoyé par le
duc de Buurgogne pour arrêter
les Français daus leur dévastation
de châteaux et abbayes, 111, 68.

COLLEGOS DE TRIB. Député, vers le signeur de Chastelus; pourquoi, 1, 228; indique les moyens de reprendre la ville de Cravant, 229; fait se déspositions a cet effet, 231; se défend contre le Batard de la Beume, 232. — Cité, 1, 230. COLLE (Andreu), mairre des requêtes du duc de Bourgogne, président de Flandres. Envoyé

vers Edouard IV pour une trève, II, 342. Cologne (archevêque de). Voy. Bayrène et Meuns (Thierry).

Comète. Son apparition du côté de Liège en 1468, 1I, 385. Commence (seigneur de). Voy.

SARREBRUCHE.
COMMINGE (comte de). — Cité,
III, 201.

COMPEYS (Jean de), seigneur de Gruf y, savoisien. Fait partie de la croisade contre les Praguois, I, 207. Compiègne, ville. — Citée, I, 329,

330. 335, 336; II, 377, 378; III, 201, 304. Comptents (Jacques de). Envoyé

par le seigneur de Bèvres vers Denis de Geresme pour connaître les intentions de Louis XI au sujet de la vente de la ville d'Aire, III, 206-209. Coxac (seigneur de), Commis à la

garde de Tartas, I, 321.
Concurs (Jrsn de Muntagu, sei-

gneur de), [Coches]. Se joint aux Anglais pour secourir la ville de Cravant, 1, 242. Concressault. Voy. MERYPERNY.

Conntinuas (François), dit le Cardinal de Venice. Conducteur de l'armée du pape contre les Tures, II, 59, 67; ordonne de faire bonne garde, 69; vent euroyr explorer le clàteau da Mes-mbre; pourquoi, 68; conclut d'envoyre à la recherche du roi de Hongrie, 88; projette de se joindre à l'armée des Hongrois, 89; se rend à Dri-

mago, 102; se joint aux galères du seigneur de Wavrin, 103; va assiéger Silistri, 104; demande à rester en arrière de la flotte; ponrquoi, 105; revient joindre l'armée, 106; ses motifs ponr ne pas être venu plus tôt, 107; consent à ce qu'on parlemente avec les assiégés de Silistri, 108; n'accompagne pas le seigneur de Wavrin au lever de ce siége, 113; comment il en fut empêclié, 114; mécontent qu'on ait pris le château de Tourtoukan sans lui, 122; qui il accuse de trahison, 123; ses menaces, ibid.; dit qu'il est prétre et ne peut se battre, 124; fait sa paix avec le seigneur de Wavrin, 125; demande son avis sur l'entreprise du siège de Ginrgevo, 126, 128; accepte la capitulation de cette place, 138; à qui il la rend, ibid.; donne le sauf-conduit promis anx Tures, 139, 140; va mettre le siège devant le château de Roustchoux, 142; service qu'il rend aux chrétiens de la Bulgarie, 144; part pnur Nicopoli, ibid.; permet d'assièger la tuur devant cette ville, 147; recoit la visite de Hunyade, 150; envoie des barques pour surprendre les Turcs. 154 : se rend a regret à l'avis de Hunyade qui lui conseille le retoor, 158; son arrivée à Constantinople, 159. — Cité, II, 68, 69, 72, 90, 101, 111, 127, 141, 143, 157. CONDET (le bătard de). Décapité

Conntr (e hairst de), Deranie par ordre de Chairls le Téinéraire; pourquoi, III, 273, 274. Cornte, (Repault de), Cievalier de Bhodes. Se rend à Nice; pourquoi, 51; va à la défense de Rhodes, 56; coffre son assistance au grand-maitre, 55; combat sans succès le soudio, 56; combat sans succès le soudio, 56; combat de la garde d'un passage hors de la ville, 57; son arrivée a Constantinolpe, 86; envoyé à a Constantinolpe, 88; envoyé a

Trébisonde; ponr quel motif, 97; se joint aux galères du seigneur de Wavrin, 103; met sur sa galère la bannière du due de Bourgogne; pourquoi, 105; con-seil qu'il donne avant de parlementer avec les Turcs, 109; se met en état de défense contre lenr perfidie, 110; mandé par le cardinal de Venise, 123; fache de n'avoir pas assisse à la prise du château de Tourtou-kan, 124; raconte ce qui arriva aux galeres du eardinal partant de Silistri, 125; ses craintes relativement à une bombarde, 132 ; noomé lieutenant du seigneur de Wavrin; à quelle oeeasion, 134, 142; remplace ce seigneur au siège de Giurgevo, 135; ne veut par capituler sans l'avis du cardinal et du seignenr de Wavrin, 137; chargé par ce seigneur d'aviser an siège d'une tour devant Nicopoli, 147; indique le moyen de surprendre les Turcs, 153, 154. — Cité, 11, 50, 53 Conflans (traité de). - Cité, II,

onflans (traité de). — Cité, II.

CONIESS (John), [Commers]. Implore le pardon d'Edonard IV après avoir soulevé le peuple contre ee prince, III, 26.

CONTRIS (Thomas), recordeur de la ville d'Youk, [Commers], Vient au devant d'Éduuard IV. à l'arrivée de ce prince près la ville d'York, III, 102; lui dit qu'il ne peut entrer dans eette ville sans craindre pour sa vie, 103. — Cité, III, 106, 107.

CONIERS (William), [Commers].
Après avoir soulevé le peuple
contre Edouard IV, implore le
pardon de ce priuce, III, 26.

CONNETABLE: — d'Angleterre, voy.
NORTHUMBEBLAED (Henri Percy,
comte de); — d'Ecosse, voy.
STUART (John); — de France,
voy. Clisson (Olivier); EU (Philippe d'Artois, comte d'); SAIRT-

Pauz (Lonis de Luxembourg, comte de); — de Guines, voy. Guines.

CONSTANTIN I<sup>es</sup>, empereur de Constantinople. Donne le patrimoine de l'Eglise, II, 172. CONSTANTIN XIII, empereur de

Constantin XIII, empereur de Constantinople. — Cité, II, 171, 172.

Constontinople, ville. Sa prise par les Tarcs, et comment elle fut prédite, II, 171, 172. — Citée, I, 2; II, 30, 32, 34, 35, 37, 48, 53, 60, 61, 63, 65-73, 76, 85-88, 92, 98, 100, 101, 159, 160.

CONSTANTINOPER (empereurs de).

Voy. Constantin Ist, Constantin XIII.

CONSTANTISOFIE (gardien des Frères mineurs de). Homme noble, docteur en théologie, blâme la conduite du cardinal du Venise; à quelle occasion, II, 125; envoyé par le cardinal vers le seignenr de Wavrin; dans quel but, 126; ce qu'il lui dit, 127.

CONSTANTINOPLE (Patriarche de). Voy. Grégoine. Contay, ville. — Citée, III, 65.

CONTAY (Antoinctte de). Sa lettre au seigneur du Bouchage au sujet de la prise d'Aire, III, 209.

CONTAY (Guillanme le Jeune, seigneur de). Se rend à Rome par l'ordre du duc de Bourgogne; pourquoi, II, 30, 31, 48; sa mort. III, 256.

Corray (Louis, seigneur de). Commis à la garde de Corbie par le duc de Bourgogne, 111, 71; chargé par le duc d'escorter les marchands portant des vivres pont l'armée, 75; un des chefs de la garnison de Saint-Requier; la ville de Corbie à Louis XI; à quelle condition, 307; fait prissonnier par les Français, 310. Corbeit, ville. — Citée, I, 195.

UI, 307; prise, pillée et brûlee,

ibid. — Citée, III, 58, 63, 71, 73, 75, 79, 85, 301. Cordeliers de l'Observance, à Saint-Omer. Leur couvent démoli, III.

325.

Corfe (châtean de), [Corses]. —
Cité, I, 57, 71, 72, 73.

Cité, I, 57, 71, 72, 73.

Corfou, [Corso]. — Cité, II, 54.

Cornouaille (pays de), [Cornoualls].

— Cité, II, 259; III, 130, 131,

289.
Cornwalls (John de). Accompages Henri V en France, I, 202.
Catwold. — Cité, III, 136.
Couche, ville Assistée par les An-

Couches, ville. Assiégée par les Anglais, I, 323; sa reddition, 324. — Citée, I, 328.

Coucr (le seigneur de). Assiste à la bataille de Nicopoli, II, 149. Coucy-le-Chéticou, ville, [Coury]. Rendne au comte de Suffolk, I 250.

Coulanges-lo-Fineuse, ville. — Citer, I, 246.

COUNTRAINUM (Jacques de), seigueir de Cresque. Est au nomhre des gentilshommes qui vont sommer les habitants de Saint-Riquier de se rendre au duc de Bourgogne, III, 310; entre an service du roi, 234; fait prisonnier par les Bonrguignons, ibid., où il est envoyé, ibid. COUNTRAIN (Hugnes de). Est du

parti de la reine Marguerite d'Anjou, III, I3I. Coustenay (Thomas de). Voy.

DEVOSSIMIA.

OCUTATULIA (Jehannet de), gentilhomne de Flaudre. Servicur
du seigneur d'Esquerde, ain
prisonnier par les Français, III,
298; ce qui lui arriva à la bataille d'Enquineçate, ibid., note s;
est an nombre des gentilshommes qui vont sommer les habitants de Saint-Riquier de se
rendre au duc de Bonrgogne,

310; entre dans la ville avec sa compagnie, ibid.
Courtray (château de). — Cité, III, 302, 322. Coussinot (Gnillanme), seigneur de Montreuil. Chargé de remplir plusienrs missions concernant le roi et la reine d'Angleterre, III, 178-181; quelles sont ses instructions, ibid.

Coussinor (Pierre). Sujet du roi Louis XI, tient le parti de Henri VI, III, 183. Corentry, ville. — Citée, II, 406;

Corentry, ville. — Citée, II, 406; III, 2, 3, 14, 16, 17, 111, 112, 117, 124, 141, 143, 190, 211, 288, 290, 291. Canox (Georges de La Trémoille,

seigneur de), [Cran]. Se retire de Saint-Riquier avec d'autres cheva'iers; pourquoi, III, 66; ses lettres concernant l'Angleterre adressées au seigneur de Croy, 159-164.

Crewen, ville. Ouvre ses portes au bâtard de la Baume, I, 227; assiègée par l'armée de Charles VII, 239, 240; reprise par les Angleis et les Bourguignons, 249; la hataille donnée dans ce lien s fut une tre belle besogne, 262. — Ciée, I, 225, 226, 228-232, 236-238, 241, 243, 244, 246, 247, 256.

2943, 294, 290, 291, 290.

294, 294, 290, 291, 290.

Charles of Language of Headers of H

Crésèque, village. Brûlé et ravagé par les Français, III, 324. Casskoux (Jean de). Fait chevalier au siège de Dieppe, I, 333. Caèvzcostus (Philippe de). Voy.

Esquendes.

Catstoria Cocq, parent du doge. Demande à descendre à terre pour combattre les Turcs, II, 61; fait chevalier, 62.

Croix-Noire (la). Conquise snr les Ecossais par Edonard I\*\*, I, 60; leur est rendue, ibid.

CROMER, sheriff de Kent, heaufils du seigneur Say. Décapité; par qui, II, 175.

Cromer, ville. -- Citée, III, 98.
CROMWELL (Humphrey Bourchier, lord), [Cornuaille]. Informé du soulèvement du peuple contre

soulèvement du peuple contre Edouard, III, 10. Crotor (le), ville. Défendue contre les Anglais par les Français, I,

216, 217; son siège, 218, 219, 222; ne peut être secourue; pourquoi, 221; est une ville forte, 237; son château regardé comme une place imprenable, est sommé de se rendre à Louis XI, 111, 318. — Cûtee, I, 220, 273. Caor (Antoine, seigneur de), comte

de Porcean, Danger qu'il court are let Flamands, I, 304; envoyé en ambassade par le duc de Bourgogne vers Edouard IV, II, 312; traite d'une trêve avec l'Angletere, 313; revoie son collier de l'Ordre de la Toisond'Or; poncruoja, 374; sasigné pour comparaître devant les seigneurs dudit Ordre, ne peut s'accorder avec le duc de Bourgogne, 378. — Cité, III, 64,

Ioi, 164.

Caor (Jean de), comte de Chimay. Tint le siège devant Guines, I, 304; son deist de surpreudre les Anglais, 308; rend aon collier de l'Ordre de la 
Toison-d'Or; pourquoi, II, 374; assigné à comparaitre devant les 
seigneurs dudit Ordre, 375; obtent son pardon du dne de 
Bourgoger, 378; fait prisonnier 
à la batalle de Nancy, III, 317.

Caox (Jean de), seigneur de Roeux. Son mécontentement en voyant son frère, le seigneur de Renty, abandonner le parti du due de Bonrgogne, III, 64.

Caor (Phitippe de), baron de Quievrain, fils du seigneur de Chimay. Obtient son pardon du duc de Bonrgogue, II, 378; repousse les Français devant Amiens, III, 77; fait prisonnier à la hataille de Naney, 317.

Caor (Philippe de), seigneur de Renty, Ahandonne le parti du due de Bourgogne, III, 64; comment il s'y prit, 65; est au nombre des seigneurs Français qui quittèrent Soint-Quentin après la prise de Picquigny par le due de Bourgogne, 66; fait prisonnier à la bataille de Naney, III, 317.

Croisilles, hourg. — Cité, III, 67. Cavanwazi.a (John de), [Cruelle]. S'enfoit en France pour rejoindre Isabelle, reine d'Angleterre, femme d'Edouard II, I, 46. Caur (seigneur de). Assiste à la batailte d'Exham, II, 324.

CRUSSOL (Louis, seigneur de), sénéehal de Poitou. Assiste à l'entrevue du roi Louis XI et du due de Berry, II, 396.

Cuaron (Gilbert de Chabannes, seigneur de), [Curso, Courson]. Assiste, du côté du duc de Berry, à l'entrevue de prince aux Lonis XI, II, 396; ponrquoi quitte Saiot Quentin avec d'autres clevaliers, III, 65; a ccompague le connétable à Bapaumes, 67.

### D

Dacaz (Ranniphe, lord), [d'Acres]. Fait partie de l'armée de la reine Marguerite à Towton, II, 274.

Damme on Dam, ville, [Dan]. -

Dampmantin (Antoine de Chabanues, comte de), grand-maître d'hôtel du roi. S'empare, au nom du roi, de la ville de Roye, III, 60; entre dans Amiens, 62; veut assiéger le château de Dours, est repoussé par les Français, 65; un de ses serviteurs tue devant Amiens, 72. —

Cité, III, 76, 201.

Damville, ville. — Citée, I, 260.

Dannemark. — Cité, II, 332.

Danube, fleuve, [Dunoue, Dunoe]. Est une merveillense rivière, II, 94. — Cite, II, 15-20, 24, 26, 29, 64, 65, 76, 84, 88-90, 98, 99, 101, 102, 110, 115, 137, 138, 140, 144, 151, 153, 156, 157, 159.

Dardanelles (les), Jadis le port principal de la grande cité troyenne, II, 60. — Citées, II, 62.

Darmouth, port de mer, [Dertemue].
— Cité, II, 212.
Dartford, village. [Darceffort], dans
le couté de Kent, a douze milles
N.-D. de Rochester. — Cité,

DAUPHIN (le). Voy. Louis XI.
DAUPHIN (Guichard), seigneur de
Juligny. L'un des gardiens du
passage de la Blauche-Taehe,
en 1415, I, 199.

II, 217.

DAUPHIN (counte). - Cité, III, 201.

DAUPHINE (gonverneur dn), Voy. Du Lidde (Jean Daillon). DAVERILL (John). Connétable du châtean de Corfe, I, 72; laisse eroire au comte de Kent qu'E-

douard II est vivant, 73; trahit la confiance du comte, 75. Daventry, bourg. — Cité, III, 117,

119.

Daveron (l'arbre), près de SaintOmer. Le roi d'Aogleterre y
campa lors de son voyage en
France, III, 312.

David, l'Eschoppier, censier de Neufville. Sa maison épargnée dans le saecagement de Saint-Riquier, fait par les Français, III, 311.

DAVID II, roi d'Ecosse. A quelles

conditions il fut roi, 1, 60; n'avait nul droit au royaume d'Ecosse, 66; sa mort, 210. — Cité, I, 62, 67, 209.

Danesham (Gilbert), [de Beuhain]. Envoyé par Edouard IV, lors de son arrivés sur les côtes d'Angleterre, pour voir si le pays était disposé en sa faveur, III, 98.

Derby (comté de). — Cité, II, 252; III. 18.

III, 18.

Dasmans (Charles), capitaine de Dieppe, Défend cette ville contre

les Auglais, I, 327.

DESPERSEA (les), favoris d'Edonard II. Inspirent des craintes à la reine, I, 46, 62.

Daspansaa (Hugh), [Hue Despensier]. - Cité, I, 84.

DESQUARDES (seigneur). Voy. Es-QUEADES. DEVILLE (Étienne), dit Saure le

Devilla (Luenne), dit Saure te Demourant, Subterfuge qu'il emploie pour livrer Cravant au seigneur de Clastelus, I, 231, 232; assailli par le bâtard de la Braume, 233. Devonshire, [Dommeschiere]. — Cité,

III, 151. Davoassias (Thomas de Courte-

DRYOASHIR (I homas de Courtenay, comte de), [Vinchier]. Accompagne le duc d'York pour combattre Henri VI à Saint-Albans, II, 179. DRYOASHIRE (Thomas de Courte-

nay, comte de), fils du précédent Se joint à l'armée des seigneurs ennemis du duc d'York, Il, 251; prisonnier à la bataille de Towton (1461), fut décapité,

281.

DEVORMINA (Thomas de Courtenay, conte de), [Domestiere], fils da précédent. Accompague le duc de Sounerst an-devant de la reine à son débanquement, III, 119, 289; s'entend avec cette princesse sur les moyens de combattre Edouard, 130; tué à la bataille de Tewkesbury, 139. Dieppe, ville. Assiégée par les Anglais, I, 326-329; assaillie par les Français, 331. — Citée, I, 330, 335; III, 300.

Dijon, ville. — Citée, I, 238, 250; II, 48. Dixasus (le géant). Enlève Hélène,

uièce d'Hoel, I, 70.

DINTSVILLE (Jean de), seigneur de Chenets. [Tintevile]. Se joint

Chenets, [Tinterdie]. Se joint aux Anglais pour secourir Cravant, I, 242.

DISTRULLA (maître Loys), [Dintenoue]. Envoyé en ambassade par le duc de Boargogne vers Edouard au sujet d'une trève, II, 342.

Dogr (le). Voy. Foscast. Dole, ville. Assiégée pas les Français, 1II, 342.

Dos (John), renyer de corps d'Edouard IV. Poste des lettres du roi au duc de Clarence et au comte de Warwick, III, 16; observations qu'il fait a ces sei-

gneurs, 17, 18. Doncaster, [Dancastres]. — Cité, III, 46, 109.

DONLIEU. Un des capitaines des Flamands, III, 320, 326.

Doncar (John de Braufort, comte), frère du duc de Somers-t, [Durset]. Suit la reine Marguerite en Ecose-, II, 284; accompage son frère allant au-slevant de cette priocesse, III, 119, 289; tué à la bataille de Tewkesbury.

Dorcestre. Voy. Worcester. Dorsetshire. — Cité, III, 130. Douay, ville. Ses habitants se met-

139, 290.

Dougy, ville. Ses habitants ac mettent en état de défense contre Louis XI, III, 319; font fuir les Français dans une sortie contre eux, 342. — Citée, III, 323, 341.

Douglas (Archambaut, comte de). Entre à main armée en Angleterre, I, 176; prisonnier, 177; mis vo liberté, reprend les armes contre Henri IV, 180; conduit l'avant-garde de l'armée des seigneurs de Persy, 185; disperse l'avant-garde du roi, 186; demonte trois fois ce prince, 187; de nouveau fait prisonnier, 188; est un des chefs de l'armée française à Irry, 258; fit peucher la victoire du côté des Français à la lataille de Verneuil, 267. DOUDLAS (James., comte de). Sa

à la bataille de Verneuil, 267.

DOUGLAS (James, comte de). Sa
révolte contre le gouvernement
de la reine d'Ecosse, III, 163;
soudoyé par Edouard IV, ravage l'Ecosse, 172; est vaineu,

173.
Doullens, ville, [Dourlens]. Prise, saccagée et brûlée par Louis XI, III, 307. — Citée, II, 364; III, 38, 52, 70, 75, 79, 81, 83, 85, 301, 309, 310.
Dourdon, ville. — Citée, II, 325.
Dours, château. — Cité, III, 65.

Dours, château. — Citée, II, 325.
Dours, château. — Citée, III, 65.
Dourres, ville. — Citée, I, 106, 172;
II, 188, 343.
DOYR (Waultier), bailly de Ber-

gues-Saint-Vinox, Un des capitaines des Flamsuds, III, 320, 326,

Drimoga, [Brilago]. — Citée, II, 89, 94, 98, 100-104. Drinckam, ville. — Citée, I, 306. Drugi, château. Brûlé par les Français ainsi qu'une partie de la ville, III, 311. — Cité, III,

310.
Duo: — d'Autriche, voy. Albert et Sussaurd; — de Beetagne, voy. Jan IV et François II; — d'Heidelberg, voy. Heidelberg, voy. Heidelberg, voy. Savoie, voy. Savoie

DUDLEY, capitaine anglais, [Dodelay]. Mort à la bataille de Verncuil, 1, 269. DUDLEY (John Sutton, baron),

[Dac(ay]]. Prisonnier a la hatuille de Blore-Heath, II, 185; sa mission auprès du duc d' Nork, 247; amène un renfort de troupes au come de La Marche, 272; son hôtel est offert par le roi Klouard, comme demeure, à la reine Marguerite, III, 194.

Du Fax (Charles). Fait chevalier au siège de Dieppe, I, 334. Du Fax (Rouge). Fait chevalier an siège de Incope. I 334.

siège de Dieppe, I, 234.

Du Luon (Jean Daillou, seigneur),
gouverner de Dauphine. Un
des principaux capitaines de
l'armée de Louis XI, 111, 237.

Duns (Conrad III de), archevêque
de Mayence. Se croise avec les
seigneurs allemands pour com-

Dusois (Jean, blatrd d'Orléans, comte de). Combat les Anglais à Beaugeucy, 1, 286; conduit le corps d'armée à la bataille de Patsy, 289; coumis à la gardé des frontères contre les Anglais, 323; livre un assaut a la ville de Gaillardon, 232; accompague le dauphin au siège de Dieppe,

de Gaillardon, 324; accompague le dauphin au siège de Dirppe, 329; assiste aux Etats de Tours, 11, 366.
Dantable, ville, [Derestalle].—Cutes, II, 322; 111, 120.
Dunas, Galhard de Durfort, seigneur de). Nommé capitaine et amiral de la fotte du comte de Warwick, II, 207; inspecte les navires, 368; supestions qu'il saviers, 368; supestions qu'il superires, 368; supestions qu'il superires de la comme de

Warwick, II, 207; inspecte les navires, 288; questions qu'il adresse à un pécheur, 211; refuse à contre-ceur l'eutrée de Calais au comte de Warwick, III, 29, note; accompagne Edouard dans sa fuite en Hollande, 48; retourne en Angleterre avec le roi, 97.

Durham, ville, [Durem]. — Citée, II. 318. DYARMAR OU MELIR-ALHANER,

soudan de Syrie. Envoie son armée pour détruire Rhodes, II, 52; III, I52; prend le Chateau-Rouge, II, <u>54.</u> — Caté, II, <u>53, 56.</u>

DYMOCE (Thomas), [Diminels].
Forcé de se rendre près d'Édouard IV, III, 9; confesse la
part qu'il a prise dans la révolte contre lui, II.

DYNAN On DYNHAM (John), [Denain]. Procure un vais-eau au comte de Warwick, II, 196; envoyé à Sandwich, pourquoi, 202; nommé capitaine de vaissean dudit comte, 204.

E

Écluse (l'), port de mer. — Cité, II, 303, 305, 368, 369; III, 31, 267.

Ecosse. Par qui conquise et à qui fut donnée, I, 61. — Citée, I, 59, 60, 66, 180; II, 284, 289, 297, 301, 303, 304, 317-320, 323, 332; III, 163.

Écossa (Marie d'), fille de Jacques II. Son mariage projeté avec le prince de Galles, fils de Henri VI, II, 301; ses fianquilles, III, 166.

Ecosse (rois et reines d'). Voy. Albara, Bruce, David II, Rober III, Jacques Ier, Jacques II, Jacques III, Jeanne d'Angleterre et Mabie de Gneldres.

Eesmis (Ich.) [Exceloid). Quel fut leur secord wer l'Angletere, I, 59, 83; conditions de leur traite qu'ils doment a leur reine, 62; par qui leur armée fut sauvée à Stanbope-Park, 65, note 1, 84; comment leur est eradu le couter Henri IV, 181; sont en très, grand nombre à la bataille de Shrewshury, 184; acceptent foffre que leur fait la reine wick, II, 304, 305; gardent le pasage de Holy-Lland courre le contact de Varrick, 230.

Écu. Sa valenr (en 1473). III, 304. Énus (Alexandre), shériif de Kent. Surprend Jean Cade et le tue, II, 177.

Édimbourg, ville. — Citée, III,

ÉDOUARD I\*\*, roi d'Angleterre.

Ordonne une enquête contre la tyrannie des grands, I, 58, note 2; acte passé entre lui et les Ecossais, 59; emporte en Angleterre la croix noire, 60; reunit le pays de Galles à l'Angleterre, 179.

ÉDOUARD II, surnommé de Caeruavan, roi d'Angleterre, Refuse de rendre hommage au roi de France, I, 44; ordonne à sa femme et à son fils de revenir en Angleterre, 45; menace de les traiter en ennemis s'ils refusent, 46; ses préparatifs de guerre contre eux, 48; veut qu'on épargne leur vie, 49; conduit prisonnier au château de Kenilworth, 51; rend son scel, ibid.; refuse de se rendre au Parlement, 52, retourne en orison, 53; détrône, 55; renfermé an château de Berkeley, ibid.; demande pourquoi sa femme et son fils ne viennent point le voir, 56; assassiné; comment, 57, 66, 73, 78; veut attaquer les Ecossais à Stauhope-Park; par qui empêché, 65; ses trésors dilapidés, 66; doutes élevés sur sa mort, 71, 72. — Cité, I, 74, 75, 76, 79, 84. Énovam III, roi d'Angleterre. Créé duc de Guienne, I, 44;

Créé due de Guienne, I, 43; in observe comme en Angleterre, pourspoi, 45; hanni du royaume, 46; s'arme contre son pêre, 45; demande la canonisation du solicités nos père d'assembler le Parlement, 51; monte sur le troine, 52; clange les gardes du troine, 52; clange les gardes du troine, 52; clange les gardes du troine, 52; can mavier, 56; n'est pas couparion de la complexité de la consolité de la consolité

24

une armée courte le counte de Lancaste, 68; tire qu'il confère à Mortimer, 69; cherche a pacifier le royaume, 73; sa red'unite envers sa mère, 73; sa douleur de Kent, 77; se détache de Mortimer, 78, 79; le fait arrêter, 80; son contestement à ce sujet, 83; con contestement à ce sujet, 83; con personnage, 84; porre le deuil du roi Jean, 106; sa parenté avec le duc de Guidres, 153; reçoit Bress et Cherbourg, 153; reçoit Bress et Cherbourg, 154; con personnage, 154; porte le deuil du roi Jean, 106; sa parenté avec le duc de Guidres, 153; reçoit Bress et Cherbourg, 156; — Cité, 1, 47, 49, 67, 17, 13, 153; 11, 241, 283.

EDOUARD IV, roi d'Angleterre. Assiste au combat de Blore-Heath, II, 185; accompagne son père au pays de Galles, 192; assiste à la bataille de Ludlow, s'enfuit après ladite bataille, 195, 255; s'informe où se trouve le fils du seigneur de Rivers, 203; poursoi s'oppose à l'entrée de ces deux seigneurs dans Calais, 205; ses récriminations contre eux, 206, note; reste à Calais, 208; commis à la garde de cette ville, 209; joyeux du retour du comte de Warwick, 213; accompagne ce seigueur à Sandwich, 216; demande aux autorités de la ville de Londres le passage pour lui et ses troupes, 218; se dirige vers Northampton pour combattre le roi Henri VI. 220, 256, 257; quitte Lon-dres, 221; va camper avec son armee à Saint-Albans, 222; envoie un message au roi, 223, 224; comment dispose son armée à Northampton, 225, 226; se met à sa tête, 227; doit la victoire à une trahison, ibid.; emmène à Northampton le roi fait prisonnier, ibid., 228; se sépare de son père et va an pays de Galles, 258; sa douleur en apprenant la mort de son père, 261; jure de le venger, 262; remporte la victoire à Mortimer's-Crosse, 263; apprend la mise en liberté de Henri VI à Saint-Albans, 266; ne veut accepter la couronne qu'après avoir chassé du royaume le roi et la reine, 267; somme les seigneurs de son parti de venir en armes, 268; assemble la com-munanté de Londres à Westminster, 269; est déclaré roi par aeclamation, 270; se dispose a quitter Londres, 271; son avantgardese dirige sur Saint-Albans, 272, 273; arrive à Northampton, 274; se prépare à combattre l'armée de la reine, 275; eulève le passage du pont Ferry-Bridge, 276; paroles qu'il adresse à sa cavalerie avant le combat, 277; éprouve un échec, admoneste les seigneurs qui le suivent, 278; descend de cheval, tue sa monture, à quelle intention, 279; gagne la bataille de Towton, ibid.; ses droits à la couronne, 283, 284, 293; découvre le lieu où se tient caché Henri VI, le fait saisir, 285; fait la paix avec le duc de Somerset, 286, 323; s'informe, après la bataille de Towton, des seigneurs morts on blessés, 287; ure de ne poser les armes que lorsqn'il aura pris ou chassé le roi et la reine, 288; se prupose d'assiéger la ville d'York, ibid., 301; son entrée dans cette ville, y fait faire les obsèques de son père et de son frère, 289; est reçu dans Londres avec acclamatiuns, 290, 291; ses paroles anx comtes de Warwick et de Fauconberg , ibid.; se revet des habits royaux, sans la couronne, 292; proclamé roi, 293, 294; vérémonie de son couronnement, 295, 296; dignités qu'il cree pour ses frères et les seigneurs de sa cour, 297; accorde le pardon à quelques seigneurs, 298; de qui devient amoureux, 299; rétablit le calme et l'ordre dans le royaume, ibid.; demande au duc de Bonrgogne de faire rompre le traité d'alliance eutre les reines d'Angleterre et d'Écosse, 302; envoie ses deux frères audit due, pourquoi, 305; les re-demande après son couronnement, 306; charge un seignem de les recevoir à Calais, ibid.; donne l'ordre de la chevalerie à ses denx frères, 307; envoie une ambassade au duc de Bonrgogue pour faire une trêve, 310-312; assemble les grands seigneurs du royaume, pourquoi, 318; fait reprendre les places dont s'étaient emparés les Français, 319; son retour à Londres, 320; accorde la liberté à plusieurs prisonniers français, 321; veut se marier, 325, 326; avec qui, 327; n'écoute aucune représentation sur le choix qu'il a fast, 329 ; ses fiançailles, ibid.; ses noces, 330; comble d'honneurs la famille de sa femme, ibid., 331; III, 278; fait beaucoup de mécontents à ce sujet, II, 332 : craintes qu'il inspire, ibid. apprend les projets d'alliance entre le comte de Warnick et ses frères, 334; remontrances qu'il leur adresse à ce sujet, ibid.; mécontent de leur réponse, les fait garder a vue, ibid.; ses actes ar-bitraires suscitent des marmares, 339; tombe dans le piége que lui tend le comte de Warwick, 340: Ini conlie une mission en France, 341; accueille froidement l'ambassade de Louis XI, 344; reçoit en audience le comte de Warwick, revenu de sa mission, 345; comment reçoit les ambassadenrs français, 346, 347; ne veut plus communiquer avec eux, 348; son étonnement en apprenant le départ du duc de Clarence de la cour et l'insurrection du Nord, 350, 351; se met à la tête d'une armée, ibid.; III, 278; se méfie des propositions de Louis XI, préfère rester l'allié du duc de Bourgogne, II, 353, 354; recoit l'ordre de la Toison-d'Or, 394, 395; envoie celui de la Jarretière à Charles-le-Téméraire, 399, 400; ne s'attendait pas à la révolte de son frère et du comte de Warwick, 404, 405; force de renvoyer de sa cour les seigneurs Rivers, 406; trompé par de grands seigneurs qui lui donnent de faux avis, 407; mécontent de la mort des deux seigneurs exécutés par les ordres dn duc de Clarence et du comte de Warwick, III, 1; veut en tirer vengeance, 2; pourquoi ne pent trouver un logement à Coventry, ibid.; va dans un village près du lieu où se trouve le comte de Warwick, 3; de quelle manière y est fait prisonnier, ibid.; conduit au château de Warwick, 4: comment y est traité, ibid.; son accord avec le duc de Bourgogne, 5; accepte la proposition du comte de Warwick qui lui offre de retourner à Londres, 6; accorde le pardon à ce seigueur, 7; s'aperçoit de sa mauvaise foi, ibid, reprend les armes, 8; apprend la rébellion de Robert Welles, et mande le seigueur de Willoughby, son père, près de lui, 9; sa crédulité envers son frère et le comte de Warwick, 10; leur permet de lever des troupes et de venir se joindre à lui contre les rebelles, 11; enjoint à Robert Welles d'abandonner les révoltés, ibid.; péril qu'il conrt, 12, 13 ; se laisse encore prendre aux promesses mensongères de son frère et du comte de Warwick, 14; fait exécuter le seigneur de Willoughby, 15. 17; garde des lettres trouvées sur un serviteur du duc de Clarence, où se trouvent dévoilées les machinations

et conspirations faites contre lui, 15; doute tonjours de la trabison de son frère et du comte, 16; message qu'il leur envoie, ibid., 17; ordre qu'il donne contre les révoltés, 18; ordonne à son frère et au cointe de venir lui rendre compte de leur conduite, 19, 20, 21; leur promet leur pardon, 22; et de les traiter comme roi et non comme ennemi, 23; offre de soutenir. comme chevalier, ce qu'il avance contre ceux oni ne le croiront pas de bonnefui, 24; ses dispositious guerrières font fuir le duc de Clarence et le comte de Warwick, 25; réponse qu'il fait audit comte qui lui demande un sauf-conduit ponr se rendre près de lui, 27; ordonne aux Calaisiens de refuser l'entrée de leur ville au comte de Warwick, 28; se met en état de défense sur mer contre ce seigneur, 31; fait décapiter le beau-frère du comte de Warwick, 36; est dans la ville de Doncaster à l'arrivée du comte de Warwick en Angleterre, 46; sa confiance dans le seigneur de Montagu, 47, note 7: forcé de quitter l'Angleterre, s'embarque à Ipswich, 48; arrive en Hollande, 49, note 2; bon accueil que lui fait son beaufrère le duc de Bourgogne, ibid., 287; titre qu'il contère au seigneur de la Grothuyse, 49; son entrevue avee le duc de Bourgogne, 55; avise avec ce prince aux moyeus de retourner en Angleterre, 56; mande au connétable de Saint-Paul de le venir servir, ibid.; s'embarque pour reconquérir son royaume, 97, 287; arrivé sur les côtes d'Angleterre, envoie reconnaître si le pays est disposé en sa faveur, 98; battu par la tempête, dans quel lieu prend terre, 99, 287; accueilli par le peuple comme due d'York et non

comme roi, 100; laisse cette croyance partout sur son passage, 101; son arrivée devant la ville d'York sans empechement, ponrquoi, 102; ne peut y en-trer, 103; ne se laisse pas décourager, demande à parler an maire, ibid.; à quelles conditions entre dans la ville, 104; mal accueilli, conserve son saug-froid, demande à haranguer le commnn, ibid.; son discours, 105; bon effet qu'il produit, ibid.; conditions qu'on lui impose, ibid.; ses paroles su sujet du serment de renoncer an trône qu'on exige de lui, 106; comment sort de la ville d'York sans coup férir, 107; est aimé d'nne grande partie du peuple, 108; tout coucourt à la réussite de son entreprise, 109; ponrsuit les seigneurs qui fuient devant lui, 110, 287; marche à la rencontre du comte de Warwick, 287; provoque ce seignenr a veuir terminer leur querelle en plein champ, 112, 117, 288; pardonne à son frère le due de Clarence, 114, 288; comment se fait leur réconciliation, 115; cède aux sollicitations du duc et consent a pardonner au comte de Warwick, a quelles conditions, 116; se dirige, à la tête de son armée, vers Londres, 117, 288; sa dévotion envers sainte Anne, 118; juforme la reine, sa femme, de son approche vers Londres, 120; accueilli avec empressement par les habitants de cette ville, 121; quelles considerations les portaient vers lui, 122; pardonne à l'évêque d'York, 123, 211; s'empare du roi Henri VI, 123, 288; son entrée dans Londres, 123 ; averti que le comte de Warwick vient vers cette ville, marche à sa rencontre, 124, 288; emmène avec lui le roi Henri prisonnier, ibid., 212; campe son armée près de

celle de Warwick, 125; gagne la bataille de Barnet, 126; sa vaillance et son courage, ibid.; remporte la victoire, 127; ordonne que les corps du comte de Warwick et de son frère soient apportés à Londres et montrés au peuple; pourquoi, 128; ses préparatifs ponr combattre la reine Marguerite, 131, 289; cherche à l'arrêter en chemin, 132 ; se dirige vers l'endroit où la reine semble l'attendre, 133; In poursuit et cherche à lui intercepter le passage, 134; envoie un capitaine garder la ville de Glocester, 135; met son armée en ordre de bataille, 136; commence le combat, 137; ses précantions pour ne pas se laisser surprendre par l'eunemi, 138; remporte la victoire, 139, 290 ; ordonne de faire les obseques du prince de Galles et autres seigneurs, 140; apprend que le peuple du Nord veut se soulever, 141; fait ses dispositions à cet effet, ibid.; envoie une partie de son armée pour secourir les Londoniens contre les attaques du bâtard de Fauconberg, 143. 291 ; prend en pitié la triste situation de la reine Marguerite et lui accorde ses demandes, 144; remonte sur le trône, 145, 292; fait grâce au bâtard de Fauconberg, 145; sa lettre aux habitants de Bruges, 146; soudoie le comte de Douglas pou faire la guerre au roi d'É-cosse, 172; ne réussit pas dans cette tentative, 173; frappe de son épée le prince de Galles, 290; passe en France, 312: son entrevue avec le duc de Bourgogue à Calais, ibid.; reconduit le duc jusqu'à Péronne, ibid.; s'entretient avec le connétable, ibid.; son entrevue avec Louis XI, à Picquigny, ibid. — Cité, I, 4, 317; II, 200, 217, 229, 230, 232, 234, 248, 280, 283, 304, 311, 333, 343, 349, 367, 361, 368, 402, 403; III, 35, 38, 43, 52, 129, 159, 162, 167-169, 180, 191, 193, 195, 203, 210-213.

EDOUARD V, roi d'Angleterre. Sa naissance, III, 123; habite avec sa mère la tour de Loudres, en l'absence de son père, 143.

ÉDOUARD, prince de Galles, fils de Henri VI. Fait décapiter Thomas Kyriel, II, 265; s'enfuit en Écosse avecson père et sa mère, 284; son mariage projeté, avec qui, 301; est le parrain de Char-les VIII, III, 34. note 4; quelles sont les conditions de son mariage avec Anne de Warwick, 41-45; se dispose à passer en Angleterre avec sa mère, 119; son arrivée dans ce royaume, 128, 129; se loge dans une abbaye en arrivant en Angleterre, 130; combat courageusement à la bataile de Tewkesbury, 139; y est tué, ibid.; 289; ses fiançailles avec la fille du roi d'Écosse, 166. - Cité, II, 258, 259, 287; III, 38, 39, 45, note, 113, 116, 169, 190, 277, 289, 292. EDOUARD, fils du prince de Galles, dit le Prince noir. Sa mort, ses qualités, I, 115. - Cité, II,

Eger, Egra, ville de la Bohême, [Aigre]. — Citée, I, 207.

EGNOND (Guillaume IV, seigneur d'), [Aigremond].—Cité, III, 76. EGNOND (Jean III), seigneur d'), [Aigremond], neven du duc de Gueldres. Vient offrir ses services au

duc de Bourgogne, 111, 76.
ELAND (William), connétable du
château de Nottingham, Hollande]. Pourquoi ne peut livrer
les cleis du château, 1, 81; propose un expédient pour s'emparer de Roger de Mortimer, ibid.;

82. — Cité, 1, 80. ÉLISABETH Widwill, reine d'Angleterre, femme d'Edouard IV. Demande la grâce de son père et

de son frère à Édouard IV, II, 298; nièce du comte de Saint-Paul, 328; III, 278; ses fiançailles, II, 329; refugiée à Westminster, III, I20; y donne naissance à son fils Édouard, 123 : habite la tour de Londres en l'absence du roi, 142. - Citée. II, 327, 347, 368, 405; III, 6, 193. ELTHAM (John de), frère d'E-

douard III. Ceint de l'épée de Cornouailles, I, 67. ELY (évêque d'). Voy. Bounchies,

GRAY et HOTHUN.

EMPEREUR : - d'Allemagne, Voy. FRÉDÉRIC III et SIGISMOND; de Constantinople, Voy. Constan-TIN I. CONSTANTIN XIII et PALEO-GUE; - de France, Voy. CHAR-LEMAGNE; - de Grèce, Voy. LUCILLUS; - de Rome, Voy. CEsan ; - de Trébizonde, Voy. TRESIZONDE; - de Turquie, Voy. AMURAT I. AMURAT II et Maномет П.

Encre, ville. - Citée, III, 312. Excust. Donne son uom a l'Angleterre, I, 61; de quelles natious il la repeuple, 180.

Enguien, ville. Appartenait au connetable de Saint-Paul, II, 358; saisie par le duc de Bourgogne, Ш, 57.

ESGREVILLE (Philippe), [Aigreville]. Commaudé par le régent pour empêcher l'entrée des vivres dans Orléans, I, 280; capitaine de Nemours, 281.

Esquennes (Plulippe de Crévecœur, seigneur des Cordes, on d'), sénéchal du Boullenois. Reçoit le collier de l'ordre de la Toisond'Or, II, 377; hailli et capitaine d'Amiens, III, 52; sa reponse aux envoyés de Louis XI qui le sommait de mettre la ville en son obeissance, 53; précaution qu'il prend dans la crainte que les Français ne s'emparent d'Abbeville, 59; reponsseles Français devant Amiens, 77; arrive trop tard

or secourir les villes d'En, de Saint-Valery et de Rambures, 300; maux qu'il fait aux Francais d'Amiens, 307; feint d'être mécontent de la reddition du ehâteau du Crotoy, 318; capi-taine général de la Picardie, 319; commis à la garde du dne de Gueldres, le conduit vers la princesse Marie, 322; un des principaux capitaines de l'armée dn roi, 327. - Cité, III, 298, 305

-

\*Esquines, [Edequines]. - Cité, III, 344.

Essex (comte d'). Voy. Boun-CHIER.

ESTINBERGUE (Martin d'), homme d'église, [Sestinberghe]. Fait par-tie de l'ambassade envoyée par le duc de Bourgogue vers le roi Edonard IV, II, 403; danger qu'il court, 404.

Estissae (Amaury, seigneur d'), [Scisacq]. Accompagne le dauphin au siége de Dieppe, I, 329.

ESTOUTEVILLE (Heetor d'), Fait chevalier au siége de Dieppe, I,

Estoutéville (Jean d'), seigneur de Torcy. Comment il trompe les Anglais devant la ville de Verneuil, I, 259, note; ses biens confisques, pourquoi, 271; somme plusieurs villes de se rendre au roi, III, 318; s'em-

pare des biens du coadjuteur de l'évêque de Thérouanne, ibid. Estouteville (Robert d'), seigneur de Beine, prévôt de Paris. Fait assaillir la ville d'Eu et s'en em-

pare par capitulation, III, 299, 300. ÉTAMPES, ville. - Citée, 1, 281,

294, 295. Exampse (Jean de Bourgogne, comte de Nevers et d'). Dommages qu'il cause à la ville de Montagu, I, 336 ; assiste anx États de Tours en 1468, II, 366; renvoie son collier de l'ordre de la Toison-d'Or, 373; pour quel motif, 374; exclus dudit ordre, ibid.

ordre, ibid. Émenne (maître). Prisonnier à Guines, III, 183.

Eu, ville. Se reud au duc de Bourgogne, 111, 295, 296; reprise par les Français, 299, 300.

Eu (Charles d'Arrois, comte d').

assiste aux Etats de Tours en
1468, II, 366. — Cité, III, 160.

Eu (Philippe d'Artois, comte d'),
connétable de France. Assiste à

Eu (Philippe d'Artois, comte d'), connétable de France. Assiste à la bataille de Nicopolis, II, 149.

Eugène IV, pape. Envoie nn légat au roi de Hongrie, II, 25; content de la victoire remportée contre les Turcs, 29; demande au duc de Bourgogne de concourir à la défense de la chrétienté, 30, 48 ; se dispose à lever nne grande armée navale, 41, 48; prie le seigneur de Wavrin de venir au secours de Rhodes, 53, 54; accueil qu'il fait aux seigneurs bourguignons, 160: adresse ses remerciments an duc de Bourgogne pour le secours qu'il lui a envoyé, 161; don qu'il fait an seigneur de Wavrin, ibid. - Cite, II, 24, 26, 33, 50-52, 59, 63-69, 96, 123, 124, 128, 144; 111, 151.

Evèque : — d'Angers, voy. Ba-LUE (Jean) et BRAUVAU (Jean); — de Bath, voy. Stillington; — de Bayeuz, voy. Harcourt « (Louis de); — de Cantorbery,

«Lunis do); — de Cantorbery, voy, Borcaust (Thomas); — d'Ely voy, Borcaust (Thomas); — d'Ely voy, Bortaust (Thomas), — d'Ely voy, Bortaust (Thomas), — d'Electer, voy, Bortaust (John); — d'Hereford, voy, Stankust (John); — d'Lefer de), Bornas (Louis de), Hirsustau (Jean de); — de Loders, voy, Karr (Thomas); — de Roders, voy, Karr (Thomas); — de Roders, voy, Croms (John), Nover (Thomas); — de Suita-Andre (Thomas); — de Suita-Andre (Thomas); — de Roders (Nover (Thomas); — de Roders (Nover (Thomas); — de Suita-Andre (Nover (Thomas); — de Suita-Andr

Évreux, ville. — Citée, 1, 254, 255, 260, 261, 325, 328.

Exeter, ville, [Excestre]. — Citée, II, 192, 193, 250; III, 130, I31, 135, 288, 289. Exerga (Anne d'York, duchesse

EXETER (Anne d'York, duchesse d'). Intervient dans la réconciliation entre ses deux frères, le duc de Clarence et Édouard IV, III, 113.

EXETER (évêque d'), Voy. BOOTHE, NEVILL et STAMBURY.

Exette (Heuri Holland, duc d').
Accompagne le roi Henri VI
allant combattre le duc d'York,
II, 179; amiral de la flotte de
Henri VI, 210; embûche qu'il
tend an comte de Warwick,
ibid.; refuse le combat offert par

Exe signare, 212; son mécontratement de l'accord fait entre le via et le due d'Afork, 251; vick, 252; combat vaillament, 253; se réunit à l'armée du roi, 534; sassite à la battille de Northampton, 256; conduit l'acordinate de l'accordinate de l'accordinate l'accordinate de l'accordinate de l'accordinate l'accordinate de l'accordinate de l'accordinate partie de Boson, 254; est ma favon amprès d'Edouard I. 150 accordinate d'accordinate de l'accordinate de l tard de Fauconberg, 291. — Cité, III, 178, 211, 289. Exerca (Thomas Beaufort, due

d'). Assiste à la bataille près de Shrewsbury, I, 182.
FARSMERES (Étienne de). Fait prisonnier à la bataille de Cravant,

I, 248.

Extore (John), [Fattel], Grand matire dithéeld dun che Belford, 1, 281; va porter securir aux ansiègés de Reugney, 1864, 282; ses représentations sur les dangers de combatter les Français, 284, 285; merche coutre lestifs Français, 285; est un des chéré de l'armée aughisé à les chardes de l'armée aughisé à l'active de l'armée aughisé à l'active de l'armée aughisé à l'active d'armée les l'armée aughisé à l'active d'armée les l'armée aughisé à l'active d'armée les l'armées de l'armées

Prise par les Français, III, 324. FAUCONBIRG (Thomas Nevill, batard de), [Fanequembergue]. Partisan du comte de Warwick, prend plusieurs navires mar-chands du pays de Flandres, III, 32, 141, 142; demande qu'on lui livre le roi Henri VI. 142, 291; désastre qu'il commet à Londres, 143, 291; est mis en fuite, ibid., 291; va à Sandwich avec un grand nombre de na-vires dont il était le commandant, 144; demande pardon au roi, 145; est remis entre les mains du duc de Glocester, ibid.; veut de nouveau nuire au roi, est décapité, ibid.; son châ-

teau pris par les Français, 324, Farçossano William Nevill, Irod, conte de Krat. Oncle du consette de Warwick, lui consette d'aller rejoindre le duc d'York, 11, 190, 191; fête l'arrivé du comte A Calais, 197; commis à la garde de cette ville, 209; joyeux du second retour du conte à Calais, 213; accompagne les princes à Northampton pour combattre Henri VI, 220, 256; campe avec l'armée à Dunstable, 222; conduit l'avan-garde à Norbampton, 227; assiste au Parlement en 1460, 243; fait partie de l'armée d'Édouard, comte de la Marche, à Towton, 275; jure fidélité à ce prince, 290; sa faveur auprès de lui, 299. — Cité, II, 207, 224, 229, 238, 268, 269, 272.

236, 206, 209, 272. Faucourr (Jacques de). — Cité, II, 94.

Fernimann (don), frère du comte de Vians, [Ferrant]. Nommé capitaine de la ville d'Alcacer, III, 94. Fernimann (l'infant), [Fernant]. Resté en otage en Afrique, y

Reste en otage en Afrique, y meurt, III, 87; ses os rendus à son neveu Alfonse V, 96. — Cité, III, 89.

Ferrette (comté de). Sitné entre les pays de Bourgogne et du Luxembourg, 11, 393; acheté par le duc de Bourgogne, III, 303. — Cité, 111, 306.

Ferry-Bridge (le pont de), [Feribrugue]. Son passage gardé par les troupes du roi Henri VI, II, 275; tombe au pouvoir du comte de la Marche, 276.

Fez (royaume de). — Cité, III, 94. Faz (le roi de). Lève une armée pour défendre Arzille contre le roi de Portugal, III, 95, 96; demande un sauf-conduit pour parler au roi Alphonse, ibid.;

dans quel but, ibid.

FIDELAN (le seigneur). Se joint a
l'armée des ennemis du duc
d'York, II, 251.

FIDERNE (Thomas). Fait prisonnier au combat de Blore-Heath, II, 185; tué¹ à la bataille de Northampton, 227; assiste à la bataille d'Exham, 324; décapité après ladite bataille, 325. Fiennes (château de), Belle et forte

4. Renseignement inexact rectifié, ibid., note 3.

lace, prise par les Français, III, 324; reprise par son propriétaire, ibid.; prise de nouveau par les Français, brûlée et rasee eotièrement, ibid. Firnaxs (seigneur de), Voy. Lexen-

souns (Jacques de).

FILLASTRE (Guiliaume), évêque de Verdun. Député par le duc de

Bourgogne vers le dauphin; à quelle occasion, I, 336. FITZWALTER (John Rateliff, lord), [Filwatre]. Tué à la bataille de Towton, II, 280.

FITZ WARIN (Fulke), [Foucques le filz Warin]. Ligué avec le comte de Laneastre contre la reine Isabelle, I, 68; exilé, 69. Flamands (les). Veulent tuer trois

seigneurs qui avaient conseillé an duc de Bourgogne le siège de Calais, I, 304; sont vaillants marios, III, 31; battus par les Français, 71; prennent les armes pour empêcher les Français d'entrer en Flandres, 320; quels sont lenrs chefs, ibid.; pillent et démolissent la ville d'Ardres, 325; fuient devant l'armée du rui, 326; quels sont leurs capi-

taines, ibid. FLANDAR (Louis III, comte de). Voy. Louis III, dit le Male,

FLANDER (Margnerite, comtesse de). Voy. Botacogne. FLANDRE (Marguerite de Brabant

comtesse de), femme de Louis III, dit le Male. - Citée, I, 157 FLANDRE (président de). Voy. COLLIN.

FLANDRE (souverain de), Voy. HALEWIN. FLAVY (Charles de). Fait chevalier

au siège de Dieppe, I, 334. FLAYY (Raoul de). Fait chevalier

au siège de Dieppe, 1, 334. Flessingues (port de), [Flechine]. -Cité, III, 97. FLOCQUET (Robert de Flocques,

dit). Sa rencontre avec les Anglais, I, 326; ses qualités, ibid., note 2.

Florence, ville. - Citée, II, 30. Folie (forteresse de la). - Citée, I, 252.

Forescu (Jehan), chancelier de Heori VI. Député par Henri VI vers le roi Louis XI, III, 170. mole

FORESTEL (seigneur du). Voy. WAvaix (Jean, hâtard de).

Foscani (François), doge. Prête des galères au duc de Bourgogne pour aller contre les Turcs, II, 50; fait construire une ga-lère pour ce prince, 52; refuse de prêter ses galères pour combattre le soudan de Syrie; pourquoi, 53; reçoit avec de grands honneurs les seigoeurs bourguignons, 160. — Čité, II, 34, 35,

Fotheringay, [Flandringay]. - Cité. 111, 11

Fouquesole (le bêtard de). Nomme capitaine du château de Fiennes, III, 324-

Français (les). Défaits à la bataille de Cravant, I, 248; leur désir de combattre le régent à Ivry, 257; surprennent les Anglais à Verneuil, 259; engagent courageusement la bataille, 265; emhûches qu'ils tendent anx Anglais, 266; combattent vaillamment à Verneuil, 267; à quoi a tenn qu'ils ne fussent vainqueurs, ibid.; perdent la bataille, 268; mettent le siège devant Beaugency, 279, 287; prennent Jargean, 282, 283; eotrent dans Beaugency, 289; victorieux à Patay, 292, 293, 295; assiégent Gaillardon, 324; s'en reodent maitres, ibid.; battent les Anglais près Granville, 325, 328; emportent d'assaut la bastille de Dieppe, 332; battent les Bourguignons, III, 64; prise qu'ils font sur ces derniers, 70, 75; sont encore victorieux devant Corbie, 71, 75; font uoe sortie sur les Bourguignons et sont repoussés, 77; prennent leur revanche, 78; maux qu'ils canseut dans leurs excursions, 79; sont battus par les Bourguignons dans une sortie, 83; prennent plusieurs places en Bourgogne, 85; dévastent le pays de Haynaut, 319; quels sont les châteaux dont ils s'emparent, 324; maux qu'ils font, ibid., 325; attaquent Saint-Omer, 326; gagnent un boulevard, ibid.; croient avoir ville gagnée, 327; villes et châtcaux qu'ils dévastent et brûlent, 329 ; enfreignent des trèves faites entre le roi et Maximilien d'Autriche, 341; prétendent n'avoir pas été les premiers à les en-freindre, ibid.; sortent victorieux d'une rencontre avec les Bourguignons, 342; font un prison-nier, ibid.; mettent le siège devant Dôle, ibid.; forcés de fuir devant la garnison de Douay, ibid.; tendent des embûches aux Bourguignons et s'emparent d'un bou nombre de personnes, 343; sortent vainqueurs d'une rencontre avec les Bourguignons entre Lille et Tournay, 343; embûche qu'ils tendent à ceux de Saint-Omer, ibid.; ce u'ils firent à cet effet, ibid. 344; gagnent la bataille de Guinegate, ibid.

France (Jeaune de). Voy. Bournon. Franchimont (pays de). — Cité, II,

389, 391.

\*\*Rasiosac III., empereur d'Allemagne. Ordonne qu'on cesse la guerre contre lei Praguois, prieri Ladicha V. II., 21, 73, pourquoi fait la guerre aux Hongrois, ibid.; son entreue avec le duc de Bourgogne, III., 303; va faire lever le siége de Nusse, 305; fait un appointement avec le duc de Bourgogne, 314.

340.— Gelt, II., 22, 92; III., 340.

Frénéric le Belliqueux, marquis de Misnie. Se croise avec les seigneurs allemands ponr combattre les Praguois, I, 206.

Frères précheurs, à Saint-Omer. Leur couvent et lenr église démolis, III, 325; puis brûlés,

Frères précheurs. Font courir le bruit qu'Édonard II n'est pas mort, I, 70, 72.

mort, 1, 70, 72. Farsna (Jacques de). Fait chevalier au siège de Dieppe, 1, 334. Fresnes, ville. — Citée, III, 184.

Farsnox (le seigneur de). Fait prisonnier à la bataille de Nancy, III, 317. Frette (château de la). Brûlé par

les Français, III, 311; à qui il appartenait, ibid. — Cité, III, 310.

Friche (la tour du), à Pontoise. Assiégée par les Français, I, 315; comment elle fut livrée, ibid. Frohens, village. Brûlé par les

Français, III, 296. Frossant (Jean). — Cité, I, 88, note I, 155.

Faouse (le Romain). — Gité, I, 70. Fruzoan (Thomas). Porte des lettres du duc de Clarence et du comte de Warwick au roi, III, 19, 22; chargé de la réponse du roi, demande à ce prince de le faire accompagner d'un de ses officiers d'armes, 24.

Fusion (le comte). S'offre au roi pour aller parlementer avec les Sarrasins, III, 90.

G

Gaillardon, ville. Se rend anx Français; à quelles conditions, I, 324, 325.

Galet (Louis). — Cité, III, 161.
Galet (prince de). Voy. Astumes
(Henri, prince des).

Galles (pays de). Sa réunion à l'Angleterre, I, 179. — Cité, I, 48, 66, 70, 179, 188; II, 192, 196, 240, 242, 244, 250, 255, 258, 262, 267, 302, 304, 310, 403-405.

Galle (Anne de Warwick, princesse de). Quitte l'Angletere avee sa famille, III, 30; quelles sont les conditions de son mariage avec le prince de Galles, 41-45. — Catée, III, 29, note. Galles (prince de), surnommé le Prince noir. Son discours avant la bataille de Navares, 1, 108;

Prince nor. Son discours avant la bataille de Navares, I. 109; où fut enterré, 195. — Čité, 1, 15, note; II, 241, 283. Galles (prince dr.). Voy. EDOUARD, fils de Henri VI; HENRI V.

Gallipoli (châtean de). Où est situe, II, 14. — Cite, II, 40, 62, 63, 67-70, 73, 76, 85, 139. Gallois (les). N'aiment pas les An-

glais, 1, 199; sont de plus noble extraction qu'eux, ibid.; leur baine contre le roi d'Angleterre, ibid.; se liguent et s'arment contre lui, 180, 181; cleur grand nombre à la bataille de Shrewsbury, 184; vaincas à la bataille de Banbory, II, 409; III, 1.

Galloway (montagnes de), [Gabois].

— Citées, III, 163.

Gamaches, ville, Son château pris
d'assaut, III, 294; à qui appar-

d assaut, 111, 294; a qui appartenait la ville, 161d.

Gamacuzs (Guillaume, seigneur de). Perd un cell à la bataille de

Cravant, 1, 248.

Gand, ville. — Citee, II, 352; III,
321, 322.

321, 329.
Gantoiz (les). Abandonnent le siége de Calais, I, 304, 305; leur révolte contre Charles le Témeraire, II, 352; secous qu'ils envoient à ce prince, III, 71; s'emparent de plusieurs seigneurs, 320; sont cause de la mort du due de Guelderés, 323.

GAPARE (Jean de), capitaine de Dourdan. Livré par trahison anx Anglais, 1, 325. GAPENNES (Antoine de Wisoc, seigoeur de). Commis à la garde de Corbie par le due de Bourgogne, III. 72; rend cette ville à Louis XI; à quelle condition 307. — Cité, III. 209.

GASHERGUR (Philippe de Hornes, seigneur de), [Gazebecque]. Mêne un grand état à la guerre, III, 301.

Gastraco. Assiste à la bataille d'Exham, II, 324.

d'Exham, II, 324.

GATZ (Geffrey), [Gual]. Ranime le courage des gens du Nord à la bataille de Banhury, et fait tourner la victoire du côté de Warwick. II. 408.

wiek, 11, 408.
GAUCOURT (Raonl, seigneur de).
Aecompagne le dauphin au siège

de Dieppe, I, 329.
Génes, ville. — Citée, II, 30.
Genlis, village. Pris par le dne
de Bourgogne, pillé et brûlé par
lui, III, 299.
Génois (les). Espions des Turcs,

II, 63; kurs ruses pour tromper l'armée bourguignonne, 70; secours qu'ils prétent aux Turcs, 73; achètent les prisoumiers chrétiens, 84; font canse commun- avec les Sarrasins au siège d'Arzille, III, 91; un des leurs tue un parlementaire, 92; tous ceux qui étaient dans le châtean d'Arzille sont massacrés, 93.

Cites, 11, 65, 95.
Georgie (la). — Citée, 11, 96, 97.
Genemme, (Denis de). Commis pour traiter de la vente d'Aire avec Jacques de Compignys, 111, 206, 208.

GHETIS (Richard), [Guettin]. Tient garnison dans Beaugency lors du siège de cette ville, 1, 279. GIRLINS (les). — Cités, 1, 16, note.

Giurgewo (château de), [Georgye].
Place fort dommageable aux chrétiens, II, 128, 137; comment est fortifié, 128, 129; assiègé par les chrétiens, ibid., 130, 132-135; à qui appartient, 131; sa reddition, 136, 137; ce qu'il a coûté à faire bâtir, 138; pris par les chréticus, 141; quelle distance le sépare du château de Tourtoukan, 142. — Cité, 11, 104, 126, 127, 134, 139-141.

GLACINAS, capitaine anglais, [Classedas]. S'empare par traité du château de La Roche, I, 250; demande secours au duc de Bourgogue, 251.
Glastonbury, viile. — Citée, III,

131, 132. Glocester, ville, — Citée, III, 132.

Glocester, ville. — Citée, III, 132, 134-136.

Grocessra (Humphrey, duc de). Assiste à la basille de Shreesbury, 1, 182; accuelle favorabernat le fils dur rid Ecose, forfeire de la mort du roi d'Ecose, 210; offers at duc de Bourgone de 120; offers at duc de Bourgone de le combattre, 205; son arrives à Calsia sparte le depart de ce à Calsia sparte le depart de l'accue de l'accue

GLOCESTER (Riehard d'York, due de), depuis roi. Créé duc au conrounement de son frère, II, 296; se laisse gagner par le comte de Warwick, jaloux d'Édonard, 333; comparalt devant le roi, 334; confié par Edouard a Philippe le Bou, 305; son retour eu Angleterre, 306; créé chevalier, 307; aceompagne Édouard lors de sa fuite en Hollande, III, 48; maintient le nord de l'Angleterre au parti d'Édouard, 56 ; accompagne sou frère à son retour en Angleterre, 97; battu par la tempéte, sou uavire séparé des autres, arrive enfin près de son frère, 99 commande l'armée d'Édouard pendant que ee prince se déternine à entrer presque seul dans la ville d'York, 103; cutre dans ladite ville, 105; propose de tuer Thomas Coniers et Martin de la Mer, 106, 107; assiste à la réconciliation de ses deux frères, Édouard et le due de Clarence, 115; accompagne son frère à la bataille de Barnet, s'y conduit chevalereusement, 126; fait décapiter plusieurs seigneurs pris à la bataille de Tewkesbury, 140; commis à la garde du bàtard de Faueonberg, le fait déeapiter, pourquoi; 145, accom-pagne Édouard en Frauce, 312. - Cité, II, 311, 333; III, 112.

GLOCESTEN (Thomas de Wodstoke, comte de Buckingham, puis duc de . Maude le duc de Lancastre eu Angleterre, I, 159; mécoutent de la restitution de Brest et de Cherbourg, 166. — Cité, I, 160.

TOU.

GOBERT (Gilles), surnommé Fuil, roi d'⊕mes de la Toison-d'Or. Fait parlie de l'ambasade envoyée par le due de Bourgogne vers Edouard IV, II, 40¢; danger qu'il court, ibid.; envoyé par le due de Bourgogne acouncitable de Saint-Paul, pourquoi, III, 56; fêté par ce seigueur, 57.

Gouge (Mathieu), dit Matagon. Tient garnison dans Beaugeucy, assiegée par les Français, I,

279; sa mort, 11, 176.
GOURNAY (Thomas), [Gorne]. Commis à la garde d'Edouard II, 1, 56, 72; sa haine coutre ce prince, 57; le conduit au château de Berkeley, 73.

Goux (Pierre de), seigneur de Goux et de Wedergraete, chancelier de Bourgogne. Sa mort, 111, 83.

Grace-Dieu (la), navire. — Cité, II, 210, 211. GRACIAN (le seigneur de). Tué à la bataille de Towton, II, 280.

2017

Grandson, ville. Assiégée et prise par le duc de Bourgogne, III, 313, 314.

Grantham, ville, [Grannten]. - Citée, III, 11, 13, 17.

Grassille, ville. — Citée, I, 325, 328. Grassar (Perrenet), capitaine bourguignon <sup>1</sup>. Poursuit les ennemis après la bataille de Cravant, I,

249; son éloge, ibid., note.
GRAVILLE (Louis Malet, seignenr
de). Fait prisonnier et conduit
devant Édouard IV, II, 320,
321; rendu à la liberté, ibid.

Grame de la reine d'Angleterre à Towton, II, 274; tué à cette

bataille, 280.

GAAY (William), évéque d'Ély.

Envoyé par le comte de Warwick pour demander le passage
de son armée par la ville de Londres, II, 218; son message bien
accaeilli, à quelles conditions,
219; chargé de faire der remontrances an duc d'York, à quel

sujet, 247. — Cité, II, 220.

4. Il recut du roi d'Angleterre, en récompense de ses bons services, le dan qui suit.

qui suit : « A Perrenet Gressart, pitaine de la Charité sar Loire, et damoiselle Huguete de Cournau, sa femme, ausquelx le roy nostre seigneur, par l'advis et la déliberation de mon seigneur le regent le royanme de France, duc de Bedfort, et aussy mon dit seigneur le regent, par leurs lettres de dan données à Corloueil le derrenier jour de juillet mil eece vint sept, ayans consideration aux grans et notables services que le dit escuier leur a fais longuement et fait encore nu fait de leur guerre en France alencontre de leurs ennemis et adversaires, ont danné, cedé, transporté et delaissié le Chastel des Loges, assis ou duchié de Normendie, ou pays de Caulx, pour en joir lear vie durant et du survivant d'eulx deux ensemble, de cinq cens livres touranis de rente par au, etc. . (Compte de Pierre Surreau, receveur général de Normandie; Bist. mr., Mes., Supp. fr., nº 94361, lol. 613, recto.

Grave, ville. Assiégée par les Brahançons, I, 154. Gravelines, ville. — Citée, I, 303-

308; III, 184. Citée, I, 195.

Grèce (la). — Citée, II, 24, 28-30, 32, 36, 46, 65, 66, 69-74, 76, 77, 82, 88-92, 94, I04, 138. Grecs (les). Où ils prirent terre en

Grece (les). Où ils prirent terre en allant assièger Troie, II, 60; assisteut à la bataille de Varna, 86. — Cités, II, 96, 161. Greenwich, ville. Située sur la Ta-

mise, II, 236. Gazcotar, patriarche de Constantinople sous Constantin I<sup>ez</sup>. —

Cité, II, 172. Gracoure, patriarche de Constantinople sous Constantin XI. Sa

mort, 11, 171. GREY (George), [Grec]. Fait prisonnier par les Français, III, 298.

GREY (Ralpb), écuyer, [Rassegray].

Fait partie de l'armée d'Édouard
à Towton; tué à cette bataille,
II, 281.

GREY DE RUTHYS (Edmond, lord), | Rasse-Segeray | Trahit le roi Henri VI à Northampton , II , 220, 227.

GREY Da WARK (Ralph), [Segeray ou Segray]. Trahit Edouard IV en faveur de Henri VI, III,159; fait prisonnier à la prise du château de Bamboroug (1464), puis decapité, II, 220, note 2.— Čité, II, 224; III, 162.

Gairrin, [Greriffin]. Commis par Heuri VI à la garde de la ville de Nortbamptou, II, 256; fait prisonnier et décapité, 257. Grofton, château dans le pays de Galles, [Ceputon]. — Caté, II,

GROLÉS (Antoine, seignenr de), savoisien. Fait partie de la croisade contre les Praguois, I, 206.

Gaux (maître), bourgeois de Londres. Chargé par le couseil du roi Henri VI de faire des remontrances au due d'York, à quel sujet, II, 247.

Gueldres (duehé de). - Cité, III, 302.

GUELDRES (Adolphe, due de). Détenu prisonnier par le due de Bourgogne au château de Courtray, III, 302; designé par la princesse Marie pour conduire les gens de guerre de la ville de Gand, 322; sa mort, 323.

GUELDRES (Arnoult d'Egmont, due de), pere du précédent. Envoie un secours anx Liégeois contre le due de Bourgogne, II, 388.

- Cité, II, 301; III, 76 GUELDRES (Guillaume I", due de), [Gherles]. Parent dn roi d'An-gleterre Édouard III, I, 153; agne une bataille contre les gagne une bataine comme défier Brabançons, 154; envoie défier

le roi de France, 155. GUELDRES (le maréchal de). Fait loger sa tronpe dans l'église de Saint-Riquier, III, 297; son neveu meurt de la peste, ibid.; dé-

vaste tont le pays et devient la terreur des habitants, ibid. GUELDRES (Marie de). Voy. MARIE, reine d'Ecosse.

GURLPES (les) .- Cités , I, 16 , note. Guennesex (ile de), [Garneuse] .-Citée, II, 196, 197.

Guienne (duché de). Donné au fils d'Edouard II, I, 44, 321; rendu aux Frauçais, II, 173, 181, 398. - Cité, I, 45, 193. Guirme (due de). Voy. Bebry

(duc de); EDOUARD III. Guillaume le Conquerant. - Cité,

I, 187. GUILLAUME III, duc de Saxe, [Zuave]. Refuse de rendre le dn-ché de Luxembourg à la duchesse de Bavière, II, 49.

Guines, ville. Assiégée par les Bourguignons, I, 304; restée aux Anglais, II, I8I; désappointement de ses habitants; à quelle occasion, 213. - Catée, II, 199 202, 206, 213-215, 234-236; III, 182-185.

Guines (le connétable de), Envoyé en ambassade par le due de Somerset vers le comte de Warwick, II, 235; quelle était sa mission, ibid.

#### н

Hobergues. Brûle par les Français,

III. 311. HAGENBACH (Pierre Archambault d'), gouverneur du comté de Ferrette, Ponrquoi fut assassiné, III, 306.

Hoinaut (le). - Cité, II, 380; III, 58, 273, 323, 325. HAINAUT (grand bailli de). Vov. AYMERIES

HAIRAUT (Philippe de). Voy. Pur-LIPPE, reine d'Angleterre.

HALES (Adam Hepburn de),[Heyller, Heylle, Heylli . Designe comme devant épouser la reine d'Écosse, ses actes de pouvoir, III, 163. HALEWIN (Josse de), souverain de

Flandres. Envoyé en ambassade vers Édouard IV pour une trêve, II, 342; nomme un des commandants de la flotte envoyée par le duc de Bourgogne contre Warwick, III, 32.

HALSALF (Guillebert de), banneret. Nommé maréchal de l'armée des Anglais, I, 244.

HALWIN (Jean de), seerétaire du due de Bonrgogne, Fait partie de l'ambassade envoyée vers le roi d'Angleterre, II, 404; danger qu'il court, ibid.

Ham, ville. - Restée anx Anglais, II, 181. -- Citée, III, 55, 276, 299.

HAMILTON (Andrieu), [Hambon], Tue à la bataille de Cravant, I, 248. HAMILTON (William), Tué à la ba-

taille de Cravaut, I, 248.

Hangssr (Jean de), seigueur de Genlis, [Hangiers]. Accompague le danphin au siège de Dieppe, I, 330; y est fait chevalier, 333.

HAPLINCOURT (château d'). Pris par les Français, I|I, 68. HABAUCOURT (Guillaume de), évêque de Verdun. Son emprison-

nement, II, 394.

HARCLANCE/Jean de), Herselaines). Blessé an siège de Dieppe, I, 332. HARCOURT (Jacques de). Rassemble ses gens d'armes au Crotoy, I, 216; met la ville en état de défense, 218; comment et pourquoi envoire des émissaires a Charles VII, 219, 220. — Gité, I, 217, 237.

HARCOURT (Jean de). Vuy. Aumale (comte d').

HARCOURT (Louis de), évêque de

Bayeux. Euvoyé en ambassade vers Édouard IV, II, 344. Hardingen, village, [Hardenthan]. — Gté, III, 184.

Harfleur, ville. — Citée, I, 200. Harlech-Castle, [Hardela]. — Cité, 11, 250.

HABRINGTON (Jacques). Un de ceux qui s'emparèrent de Henri VI dans sa retraite, II, 286, note I; se joint à Édouard dans son entreprise de reprendre la couronne, III, 109.

HARRINGTON (Thomas), [Charinten]. Tué au comhat de Blore-Heath,

II, 185.

William J, chunbellan d'Edouard IV, Va au devant devant

- Cité, III, 46, 160.

Haubourdin, ville. - Citée, III, 329.

Hauls (Notre-Dame de). Louis XI v fait uu pèlerinage, II, 386. Hébuterne, ville, [Helbusterne]. — Citée, III, 63, 284.

HEDERVARA (Laurent de), comte palatin. Hunneurs qu'il rend à Wiadislas, II, 23; fait partie des seigneurs assemblés à Bude,

des seigneurs assemblés à Bude, 98; ce qu'il y décide, 99. Heidelberg (Louis de Bavière, duc de). Voy. Bavière.

duc de). Voy. Bavière.

Hernsberg (Jean de), évêque de
Liège. Se cruise avec les seigneurs d'Allemagne pour com-

hattre les Praguois, <u>I</u>, <u>206.</u> HÉLÉNS, mère de Constantiu I<sup>er</sup>.

- Citce, II, 172.

Hálána, mère de Constantin XI.

Sa mort, II, 172.

Ilálána, nièce de Hoel, roi de la

Petite-Bretagne. — Citée, I, 70. Hélye (frère). Comment eut le bras cassé, II, <u>133</u>. Hannin. Voy. Bossur.

HENRI III, prince des Asturies, depuis roi de Castille. Marié à Catherine de Lancaster, I. 159.

160. Hawar III, roi d'Angleterre. — Ciré I. 59.

Giet, 1, 59.

Hasar IV, roi d'Augeterre. Demande que le contet de Hun-Hasar IV, roi d'Augeterre. Demande que le conte de Hun-Til 1, ce quil la idi, 1725, fair reconduire en France III viewe de Richard II, 1720, exiça qu'o consider à Henri 1777, dunne un couffet à Henri 67 Fercy, 1732; leve une armée coutre les Fercy, 1811, à papete au conshat, 182leve une armée coutre les Fercy, 1811, à papete au conshat, 182leve que les constantes de la constante de la participa de la constante de la constante de la la constante de la constante de la constante de la participa de la constante de la constante de la la constante de la constante de la constante de la la constante de la constante de la constante de la constante de la la constante de l 195; où est placé son cercueil, ibid. — Cité, I, 196-198; II,

241, 282, 283.

Hamst V, roi d'Angleterre. Son éloge, I, 197; obsèques qu'il fait faire à Richard II, 198, propose de rendre la ville de Harfleur, 200, à quelles conditions, ibid, ses paroles en appose de Bourgogne, 203; accorde un sauf-conduir au fils du roi d'Ecosse, 209 ; as monière d'annuler le sauf-couduit, 210.

Cité, I, 189, 285; II, 283.

HENRI VI, roi d'Aogleterre. Accorde le gouvernement de la Normandie au duc d'York, I, 316; son peu de capacité, 318; Ill, 277; ordoone aux person-nes soulevées par Jean Cade de rentrer dans le devoir, II, 174; fait justice des révoltés, 177; nomme de son grand conseil le duc de Somerset, ibid., 178; visite le duc dans sa prison, 179; se détermine à combattre le duc d'York, ibid.; se réconcilie avec ce prince, 180; ce qui lui reste des conquetes faites en Fraoce. 181; reprend les armes et livre bataille au duc d'York, 182; vaincu à Saint-Albans; y est blessé, 183 ; refuse d'écouter les plaintes des seigneurs révoltés. 184; confisque leurs biens, 186; veut imposer les habitants d'une ville appartenant au duc d'York, ibid.; son desir de mettre d'accord les ducs d'York et de Somerset, 187; sa dissimulation envers le comte de Warwick, 189; s'arme contre le duc d'York et se rend à Northampton, 191-193; ignore les démarches du parti ennemi, 194; assiste à la bataille de Ludlow, 194, 255; nomme le duc de Somerset capitaine de Calais, 196-199; ignore les mandements qu'on fait en son nom, 201; nomme amiral le duc d'Exeter, 210; assiste à la bataille de Northampton, 220, 256; son armée campée près de cette ville, 222, 226, 257; fair prisonnier à cette bataille, 227, 257; n'a pas le sentiment de sa situation, 228; conduit à Londres, 229; tombe sous la domination des comtes de Warwick et de la Marche, 234 : accorde le pardoo aux seigoeurs Rivers. 237: recommande au comte de Warwick de se trouver au parlement, 238; comment tient ledit parlement, 243; gardé à vue, 244; nomme le duc d'York régeot du royaume et héritier du trône sprès sa mort, 249, 258; porte la couronne le jour de la Tonssaint, 250; leve une armée contre le duc d'York, 254; reste dans la ville de Ludlow durant la bataille de ce nom, 255; à qui est donné en garde par le comte de Warwick, 263; accompagne ce seigocur à la bataille de Saint-Albans, 264; est mis en liberté, 271; tient un État roys1, 266; accusé d'avoir mal gouverné le royanme, 270, 293; vient avec une armée a Northingham, 274; fait garder le pont de Ferry-Bridge, 275; se dispose à combattre le comte de la Marche, 276, 277; perd la bataille de Towton, 279; s'enfuit à York, 280; n'était pas capable de gouverner le royaume d'Angleterre, 282; mis en lien de sureté par un de ses serviteurs, 284, 285; est découvert, ibid.; échappe à ceux qui veulent s'emparer de lui, 286; est repris et conduit à Loodres, ibid.; sa réinstallation au trône, III, 43, 50, 51; combien de temps dara son nouveau règne, ibid.; est le principal adversaire d'Edouard, 117; se promèce à cheval parmi la ville de Londres pour exciter les habitants à le soutenir contre Édouard, 121;

The second of the second

tambe au pauvair de ce prince, 123, 288; Pacenmpagne contre Warwick, ibid., 212; sa mort, 144, 292; ne se trouve pas en sureté à Edimbnurg; demande asile à l'évêque de Saint-André. 169; sa lettre de remerciments

Toy; as lettre or renerciments a Louis XI, bid., note 1.—
Cité, I, 217, 221, 223, 250, 251, 255, 260-263, 269, 271, 280, 281, 285, 286, 305, 317, 319-322, 337, note; II, 173, 185, 188, 190, 195, 200, 207, 209, 215, 217, 218, 230, 235, 240, 248, 248, 247, 251, 250, 262 120, 141, 142, -168, 171, note, 178-181, 199, 201, 211, 212, 289-

Hérauts d'armes, Voy, Neue-Pant dit Berry, PEMBRECK et WARWICK. HERBERT (Richard), Fait prison-nier à la bataille de Banbury, II, 407, 409; lapidé par le penple, III, 1

HERRERY (Thomas). Tué à la bataille de Banbury, II, 407. HERRERT (William), comte de Pembrock, [Habart]. Marié à l'une des sœurs de la reine Elisabeth, II, 331; canduit les

Gallnis à la bataille de Banbury, 407, 408; y est fait prismmier, 407, 409; lapidé par les ardres da comte de Warwiek, III, 1. - Cité, 11, 351; III, 193.

Hercule. - Cité, II, 9 Hearrnan (Evêque Vny.

STAMEURY. Henry (Colin), elerc du lieutenant de Guines. Quelles nouvelles il donne au seigneur de Crann, relatives à l'Angleterre, III, 162. — Cité, III, 163, 164. HERMITTE ROGIER (P), homme

d'armes. Tué dans nucrenenntre contre les Français, III, 71. Hesdin, ville. Ses faubourgs bru les, par qui, 111, 295, 296; se

1:1

rend au roi, 321. — Citée, I, 127; 11, 392, 393; 111, 53, 55, 58, 322, 323.

58, 322, 323. Hillyann de Hulderness. Après avnir pris parti contre Ednuard IV, vieut se mettre à sa merei,

III, 26 HILLYARD (Rubert), surnnmmé Robin de Riddesdale, capitaine de la ville d'Ynrk. Prend part à la bataille de Banbury contre le roi Edouard, II, 407. - Cité,

II, 350; III, 193. Horz, rni de la Petite-Bretagne. — Cité, I. 70.

Hallann (Henry), vny. Exerca
(due d'); — (Jahn), vny. Hus-

TINGTON (cumte de); - (Jnbn), voy. HUNTINGTON (cnuite de), depnis due d'Exeter. HILLAND (Rubert, lord). Sa trahi-

snn envers le comte de Lancaster, I, 62; sort de prisun, 63; sa mort, ibid. — Cité, I, 64

Hollande (la). - Citée, 111, 200 Holy Island, [Holibend]. - Cité. II, 320.

11, 320. Honfleur, ville, [Honyleu]. — Citee, III, 31, 34, 129, 190. Hongrie (la). Dévastée par les Turcs, II, 21. — Citée, II, 15, 18, 19, 21:24, 28, 41, 42, 63-68, 69, 84, 88-90, 94, 95, 101, 103, 146.

HINGRIE (rois de). Vny, Ladis-LAS V et WENCESLAS Hongrois, [Hongres]. Ne crnieut pas à la mart de leur roi, II, 92, 93; ajnurnent leur départ, 104; sunt gens de grands lan-

guages, 120; entrent dans Ni-copolis, 142; en sont renvnyés, 145; veulent fêter le seigneur de Wavriu, 146; chagrins de la maladie de ce seigneur, 147; ennelnent avec les Valaques de miner la tnur de Nicapalis, 151 quittent cette ville; leur nrdonnance dans leur marche, 152; lenr coutume en faisant paitre les chevaux, ibid., 153; pour-

25

suivent les Tures, 156, 157. -

Honio (château d'), [Ouyo]. Brûlé par les Bourgnignons, III, 156. Hôpital de la comtesse d'Artois, à Lille. Brûlé en 1467, III, 267.

Honsey (John Neville, de). Ligué contre Mortimer, I, 79.

Honnes (Jean de), seigneur de Baussignies. -- Cité, III, 301. Hornes (John de), évêque d'Ely,

[Bottonne]. Commis à la garde d'Édouard II, 1, 51; annonce à ce prince sa déchéance, 52; paroles qu'il lui adresse à ce sujet, 53; concourt à faire faire la paix avec les Écossais, 61.

avec les Ecossais, 61. Houanns. Décapité, II, 175. Houlcourt (Regnault de), l'ait che-

valier au siège de Dieppe, I, 333. Hovas (seigneur de), chevalier de Hainant. Porte la bannière de Bourgogne au siège du château de Tourtoukan, II, 115.

Howai (Robert), officier de justice de la maison du roi, [Homill]. Interrogatoire qu'il fait subir au comte de Kent, I, 75; le condamne à mort, 76.

Hugurs de Hesnis. Son hôtel de Tipetot épargné dans le saccagement de Saint-Riquier, III, 311.

Husowar (Gnillanme), seigneur de Saillans, bailli de Charollais. Envoy è par le due de Bourgogne pour parlementer avec le connetable, III, 77, 78; nommé clanneclier de Bourgogne, 83; livre au roi le connetable de Saint-Paul, 314; arrêté par les Gantois, 320; décapité, 321. Hall, ville forte. — Cité, III,

102.

HULLYN (William), maire de la ville
de Londres. Consent à livrer
passage à l'armée du comte de
Warwick, à quelles conditions,
II, 219, 221; va au devant du
roi Henri VI prisonnier du
comte, 229; renercie ce sei-

gnear du bien qu'il a fait au royaume, 237; renseignements qu'il lui donne sur l'endroit vers lequel le roi el a reine se dirigent, 258; se fait fort de fournir des troupes au comte de de justice a Edouard IV. je jour du couronnement de ce prince, 296. — Cité, II, 218, 231, 246, 267, 271, 272, 290, 297, 321, 404.

HUMBER, port, [Humberhede]. — Cité, 111, 99, 100. HUMBERCOURT (Guy de Brimeu,

instruction (a.g. de brimes, seigneur d'). Fait prisonnier par les Liégeois, 11, 380; remis en liberté sur as foy, ibid; envoyé par le duc de Bourgogne pariementer avec le connétable, III, 77, 78; nommé gouverneur duché de Gueldres, 390; arrêté par les Gantois, 320; décapité, 321.

HUMBERE (Drieu de). Assiste au siège de Braine-le-Coute, 1, 274. HUNGERFORD (Rohert, comte de), [Homfort]. Assiste à la bataille d'Exham, 11, 324; décapité après

cette bataille, 325.

Huntingdon, ville. — Citée, III, 11,
110.

HUNTINGTON (Élisabeth de Lan-

castre, comtesse de), femme du smivant. — Citée, I, 171. Huxrisgrox (Join Holland, comte de), [Hostidonne], Se rend auprès du duc de Lancastre, I, 171; conserve le gouvernement de

Calais, 172.

HUNTINGTON (John Holland, comte
de), due d'Exeter, [Homiton]. Assiste au siège de Tartas, I, 321.

HUNTADE (Jean Corvin), vaivode
de Transylvanie, surnommé le
Blanc chevalier, [Johannes de Hon-

tryvane (Jean Corvin), vaivode de Transylvanie, surnommé le Blanc chevalier, [Johannes de Hongorg]. Chef de l'armée des Valaques, II, 15; bat les Turcs, 16; remercie Dieu de sa victoire, 20; pourquoi assiste aux Etats de Bude, 21; nommé vaivode de Hongrie, 22; honneur qu'il rend

à Wladislas, 23; avertit le roi de l'approche de l'armée turque, 77; annonce au cardinal de Venise quand aura lieu la bataille, 78; conduit l'avant-garde, 79; blesse un Ture, 80; remporte la vietoire à Varna, 81 ; s'oppose à ee qu'on retourne au combat, ibid; ee qu'il dit à ee sujet, 82 ; rallie le reste de l'armée et s'en retourne en Hongrie, 84; fait partie des seigneurs assemblés à Bude, 98; ce qu'il y décide, 99 ; visite le seigneur de Wavrin dans sa maladie, 149; le fait manger malgré lui, 150; son avis snr le gingembre et le malvoisie, ibid; ne veut pas poursuivre les Tarcs, pourquoi, 157, 158; conseille aux seigneurs bourguiguons de s'en retourner à Constantinople, ibid. - Cité, 11, 94.

Huy, ville. Assiégée par les Liégeois, 11, 354; leur ouvre ses portes, 355; se rend au due de Bourgogue, 360. — Citée, 11, 386.

HIPPOLYTE. - Cité, II. 93.

I

tle-de-France. — Citée, 1, 288. tlle (château de l'). — Cité, III, 324.

INCHY (Philippe d'), ou d'Auxi.
Fait chevalier au siège de Dieppe,

 333.

Isswiczi, ville, [Hepshuye]. Lieu où s'embarque Edouard IV, pour passer en Hollande, III, 48.

paster en foliande, 111, 46. Irlande. — Citée, I, 320; II, 185, 187, 195, 207-211, 213, 215, 238, 239, 255, 256.

ISABELLE de Baviere, reine de France. Son entrée dans Paris, I, 160. ISABELLE de France, fille de Philippe IV, reine d'Angleterre.

lippe IV, reine d'Angleterre. Passe en France, I, 44; n'ose retourner en Angleterre, 45;

bannie par son mari, 46; ses préparatifs de guerre contre lui, 48; demande an roi d'assembler le Parlement, 51; marie son fils, 59; quel mariage fait faire à sa fille, 60; conseille la paix avec les Écossais, 61; s'empare des revenus du royaume, 62; met en liberte Robert Holand, 63; exile Thomas Witers, 64; son pouvoir attaqué, 65, 66 ; nommée tutrice de son fils, 67; suit le roi à l'armée, 68; exile les confédérés, 69 : ennemie du comte de Kent. 74; moyens qu'elle emploie pour s'en défaire, 75; le fait condamner à mort, 77, s'empare des clefs du château de Nottingham, 79, 81; ses supplications pour sauverMortimer, 83—Citée, 1,

47, 49, 50, 56, 73, 76, 78, 84.
Isanelle de France, reine d'Angleterre. Veuve de Richard II, reconduite en France, 1, 176.—
Citée, 1, 160.

Jery (ville et château d'). Reddition du château anx Anglais, 1, 256. — Cité, 1, 254, 255, 258, 259.

.

JACQUELATRES. Sa mort, III, 93; le meilleur capitaine, le plus renommé ehevalier de l'Afrique et l'un des grands princes du pays, ibid., ses trésors livrés au roi de Portugal, 94.

pays, ind., see tresors inves au roi de Portugal, 94. Jacques 1er, roi d'Écosse. Prisonnier du roi d'Angleterre, comment, 1, 209; conduit en France vers ce roi, au sège de Melun,

210. — Cité, I, 248. Jacques II, roi d'Écosse. — Cité, I, 301.

JACQUES III, roi d'Écosse. — Cité, III, 167, 172-175, 195. Janissaires. Ce qu'ils étaient, II,

anissaires. Ce qu'ils étaient, II, 80; un d'eux tranche la tête au roi de Pologne, 83. — Cités, 1I, 81. Janville, ville. « Assez bonne petite ville où, par dedens, a une grosse tour à maniere de donjon, » 1, 281; prise de cette tour par les Anglais, ibid. — Citée, I, 282-285.

Jargeau, ville, [Ghergeauz]. Prise par les Français, 1, 282, 283. — Citée, I, 284.

JARRETIERE (roi d'armes de l'Ordre de la). Voy. Smert.

Jean (don), fils du duc de Bragance. Chargé par le roi de s'emparer de la ville de Tanger, abandonnée par ses habitants,

III, 95.

JEAN Ist, roi d'Aragon. Envoir
des galères à Rhodes, II, 54.

JEAN Ist, roi d'Aragon et de Cas-

tille. — Cité, I, 159.

Jean I<sup>es</sup>, surnommé le Bon, roi de
France. Son corps transporté à

Paris, 1, 106. — Cité, III, 224.

Jean 1er, roi de Portugal, Marié à a Philippe de Lancastre, 1, 160. — Cité, III, 260, 262.

Jean XXII, pape, Refuse d'autoriser la translation du corps de

JEAN XXII, pape, Refuse d'autoriser la translatiou du corps de Thomas de Lancastre, I, 71; conseils qu'il donne au comte de Kent, relatifs à Édonard II, 79.

Jeanne d'Angleterre, surnommée de la Tour, reine d'Écosse. Son mariage, 1, 60, 67; ses qualités, 61; surnom que lui donnent les Anglais, 62.

Jérusalem. — Citée, I, 209. Joses Y (comte de). Voy. La Tre-

Juliers (duc de). Assiste aux noces de Maximilien d'Autriche avec Marie de Bourgogne, III, 340.

### K

KARAGABR. Quelle est cette dignité, 11, 20.

Karam-Bey, [Caraiabay]. Conduit l'avant-garde du grand-turo à la bataille de Varna, II, 80; y est blessé, ibid. Kesse (John), archevêque d'York.

Traite avec les communes revoltées contre Henri VI, II, 177. KEMP (Thomas), évêque de Londres. — Cité, II, 218; III, 123 Kenilworth (château de), [Kemiword, Kelingouars, Kellingori].—

word, Kelingouars, Kellingort] .-Cité, 1, 51, 66; II, 175, 406. Kennedy (James), évêque de Saint-André. Instructions qu'il donne au seigneur de Meuypenny pour se rendre auprès de Louis X1, III, 165-175; traite des fiançailles de la fille du roi d'Écosse avec le prince de Galles, 166; donne l'hospitalité à Henri VI. 169,170; procure à ce prince les moyens de passer en Angleterre, 171; accusé d'être la cause de la division qui règne en Ecosse, 172; se dispose a accompagner le jeune roi à la guerre, ibid ; fait une trève avec le comte de Warwick, 173; quelles en sont les conditions, 174; offre ses services à Lonis XI, ibid.; descend des rois d'Écosse, 175. - Cité, III, 163.

Kensedy (John), prévôt de Saint-André. Envoyé par le roi de France vers l'évêque de Saint-André, III, 165; quelle était sa

Andre, III, 165; quelle était sa mission, 166. Kent (capitaine de). Voy. Lovelace. Kent (comte de). Voy. Faucon-

REG. Kent (comté de). Les habitants de ce comtéticnnent le partid'York, II, 215, 216. — Cité, II, 173, 177, 192, 209, 217, 262, 404, 409; III, 142, 193, 291.

Kent (Edmond de Woodstock,

Aus; 11, 142, 195, 291.

Extr (Edmond de Woodstock, comte de). Se ligue contre la reine lashelle, I, 64; réconcilie le roi Edouard III avec le comte de Lancastre, 68; son voyage à Rome, 71; demande au pape la canonisation de Thomas de Lancastre, ibid., ses démarches pour

rendre la liberté à Edouard II, 72; écrit à ce priuce, 73; trahi, par qui, 74; de quoi accusé, 75; condomné à mort, 76; décapité, 77; où enterré, ibid. — Cité, 1, 49, 78, 84.

KENT (Sheriffs de). Voy. CROMER et EDEN.

Khalli-Pascha, [Chailly de Baaseg]. Gouverneur de la Grèce, 11, 71; gardien de Mahomet II, ibid., vieut enforce pour se joindre aux Turcs, 72; prend et occupe le cété droit du rivage du détroit de Coustantinople, 73.—

Cité, II, 70.

Kinderon. Tué dans le combat de
Blore-Heath, II, 185.

Kingston (pont de), près de Loudres. — Cité, III, 143. Kirkudbright, [Quicombri]. — Cité,

III, 179.

Kopani, ville, [Copa]. — Citée, III,

KYBLE. (Thomas). Commis par Warwick à la garde de Henri VI, II, 263; 3 apr-rçoit que Warwick est trahi, 264; sa réponse à la reine qui l'accuse de trahisou, 265; décapité par l'ordre du jeune prisoc de Galles, ibid. — Cité, II, 266.

# L

La Barus (Guillaume, Manet de). Tient le parti du duc de Bourguere, L'rounne, de la companie de la companie de la companie, dels notes en ser qualités, 293, fait serment de cerrir Charfe NI, 1243; ses projets pour sur-prendre la ville de Cravant, 292, craintes qu'il inspire, 293; se dirige vera la ville de Cravant, 204, craintes qu'il inspire, 293; se dirige vera la ville de Cravant, 204, craintes qu'il nului econtre le Bourguigons, 233; s'enfuit de Cravant, 234, 235; se rend auprès de Charles VII, 236; conseil qu'il donne à ce prince, 237, 238. La BOUTELLERIE (Pierre de Miraumont, seigueur de). Euvoyé eu ambassade vers Edouard IV, II, 333, 342; se reud cu Normandie pour secourir le due de

mandie pour secourir le due de Berry, III, 267. La Boverie (Jean de). Voy. Viane La Croix (Georges de). Fait che-

valier au siège de Dieppe, I, 333. Lanssas v, roi de Hongrie, [Lancelot]. Retenu prisonnier par l'empereur Frédéric III, II, 21,

La FAYETTE (Gilbert Motier, seignenr de). Un des chefs de l'armée française à la bataille d'Ivry, 1, 288; conduit des vivres aux assiégés d'Orléans, 280; se dispose à combattre les Anglais a Beaugeucy, 286.

asserges a Oricaus, 200; se dispose à combattre les Anglais a Beaugeucy, 286. La Ferté-Hubert, ville. Tenue par les Auglais, I, 283; abandonuée par eux. ibid.

La Fortaine (Méridon de). Tué dans nue rencontre avec les Anglais, I, 326, 328. La Frete (Philippe de Poitiers, seigneur de). Bourguiguon, nom-

mé capitaine d'Abbeville, III, 304. La Frise, ville, [Ferisse]. Mise eu

l'obéissance du duc de Bourgogne, III. 301. LA GRUTHUYSE (Lonis de Bruges, seigneur de), prince de Strenhuyse. Envoyé, en ambassade vers la reine d'Écosse, II, 302 ; explique à cette princesse l'objet de sa missiou, 303; rompt l'alliance projetée entre elle et la reine d'Angleterre, ibid.; rend compte de sa missiou au duc de Bourgogne, 304; nommé l'un des commendants de la flotte dirigée contre Warwick, III, 31: gouverneur de Hollande, ibid.; envoyé pour recevoir le roi Edouard à son arrivée à la Haye, 48: créé comte de Winchester par Edouard IV, 49; envoyé

par le duc de Bourgogne pour arrêter les Français dans leur dévastation de plusieurs châteaux et abbayes, 68. - Cité, III, 97.

LA HAMAIDE (Hernonl de), seigneur de Condet. - Cité, III, 273, note.

LA HAMAINE (Jacques, seigneur de). Fait chevalier au siège de Rhodes, II, 57; III, 155 La Haye, ville. - Citée, III, 48.

La Hinz (Etienne de Vignole, seigneur de Montmorillon, dit). Un des ehefs de l'armée française à la bataille de Verneuil, 1, 264; se dispose à combattre les Aoglais à Beangency, 286; fait partie de l'avant-garde à la

bataille de Patay, 289. Lazan (Simon de), seigneur de Montigny. Reste en garnison à Gravelines, I, 303; est l'un des ehefs des Brugeois au siège de Calais, 305; accompagne le hâtard de Bourgogne en Barbarie,

II. 322. LA LAUNE (Thomas de), ehevalier. Pris à la bataille de Stamford, Ш, 15.

LA MARCHE. Officier d'armes d'Édonard IV, chargé de recon-duire vers le duc de Clarence et le comte de Warwick les deux messagers qu'ils avaient envoyés au roi, III, 24.

LA MARCHE (comte de). Voy. Mos-TIMES. LA MARCHE (Edocard, comte de).

Voy. Enouann IV LA MARCHE (Olivier de). Prend et fait brûler le ebâteau et la ville

de Gamaehes, III, 294. - Cité, III, 190. Lampsaque, port de mer, [Lapso.]
- Cité, II, 62.

LANCASTRE (Catherine de). - Citée. I, 159, 160.

Lancastre (comté de). — Cité, II, 222, 260, 272, 285; III, 21, 22, 25, 26, 135

LANCASTER (Constance, duchesse

de), fille du roi de Castille, Quitte sou père et s'en retourne à Bayonne, I, 159. LANCASTRE (Élisabeth de). Voy.

HUNTINGTON. LANCASTRE (Henri dc). Voy. HENat IV, roi d'Angleterre

LANCASTRE (Ilenri, coute de). Commis à la garde d'Edouard II, I,

56 note 2, 66 : se met à la tête d'un parti contre le gouvernemeot de la reine Isabelle, 64; ehangements qu'il propose, ibid., 65: refuse de se rendre au parlement, 67; s'arme contre la reine et Mortimer, 68.

LANCASTRE (Jean dc). Vov. Ben-PORT, régent de France

LANCASTER (Jean de Gand, due de). Mariage de ses denx filles, I, 159. 160 ; mécontent de la restitution de Brest et de Cherbourg, 166.

- Cité, II, 241, 283. LANGASTER (Philippe de), reine de Portugal. Son mariage, I, 160. - Citée, II, 241. LANCASTRE (Thomas, comte de),

Trahi par un de ses serviteurs, I, 62, 63, note 1re; miracles opérés sur son tombeau, 71; sa canonisation refusée par le pape, 72. — Cité, I, 46, 52. Langstroture (John), prieur de

Saiot - Jean. Conspire contre Édouard IV, III, 13; accompame la reine d'Angleterre lors de son retour en Angleterre, 119: son arrivée à Weymouth, 129; décapité après la bataille de Tewkesbury, 140, 290.

LANNOY (Baudoin de), seigneur de Molembais. Prend possessiou de Saint-Valery au nom du duc de Bourgogne, III, 294, 295. LANNOY (Gilbert ou Guillebert de),

seigneur de Villerval. Assiste à la bataille d'Azincourt, I, 201. LANNOY (Hugues de), seigneur de Sante. Assiste à la bataille d'Aziocourt, y est fait prisonnier,

LANNOY (Jacques de), seigneur de

Villerval. Tué an siége de Liége, II, 387.

Lannoy (Jean de), abbé de Saint-Bertin. Ses ehâteaux et maisons de plaisance brûlés par les Francais, III, 329.

Laxxov (Joan, seigneur de). Charge par le duc de Bourgogne de s'entendre avec les ambassadeuranglais au sujet d'une trève, II, 312; envoyé une seconde fois comme un des chefs de la légation, 333; rentre en gráce auprès du due de Bourgogur et lui jure fédité, 378. Cité, III,

ui jure fidélité , 378. Čitě, III, 182, 183. Laxxor (Jean de). Un des principaux capitaines du château d'Hesdin, prête serment au roi après

la prise de cette ville, III, 321, 322. Lanox<sup>3</sup>, frère du précédent (Raoul de). Un des principaux

(Raoul de). Un des principaux capitaines du château d'Hesdin, jure fidélité à Louis XI après la prise de cette ville, III, 321, 322. La Patzira (Giranlt de), [Gerard

de Paillieres]. Présente les elefs de la forteresse d'Ivry au due de Bedfort, 1, 256; fait serment de servir Henri VI, 260. La Pansonne (Reguault de). Fait

ehevalier au siège de Dieppe, I, 333.

4. Fils de Thomas Flammeng de Lannny et de Marguerite de Neufvillen Martinghen. Il ébit thevalier, seigneur

de Lamoy . If Ameranocart Vivale encore le 23 septembre 1881. (Bast. 184., Mas., Cubnet genealogieue.) 2. Chewalier, esignaut de Morvilliera Poir-Tyrell, dame de Folleville. Nos 187. (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) 187. (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) 187. (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) 187. (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) 187. (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) 187. (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) 187. (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) (Bast.) 187. (Bast.) (Bas LA POLE (Alexandre de), [Poulle]. Tué au siège de Jargean, I, 283. La POLE (Guillaume de). Voy.

SUPPOLE.

LA POLE (Jean de). Voy. SUPPOLE.

La Pole (Jean, seigneur de). Fait prisonnier à Jargeau, I, 283. La Roche (château de). Assiège par

les Anglais, I, 250; sa capitulation, ibid.; sa reddition, 251. La Trimottle (seigneur de). Voy.

CRAON.
LA TREMORLER (Guy de), comte de
Joigny. Se joiut aux Anglais
pour seconrir Cravant, I, 242.
Laucanne, ville, [Lozanne].— Citée,

III, 314. La Vangang (seigneur de). Voy. Baggé

LA VIESVILLE (Gauvaiu de), [Copin]. Fait chevalier avant la ba-

taille de Cravant, 1, 244. La Vissyille (Jehan de), bailli de Saint-Quentin. Ne peut empécher la ville de se rendre au roi, III, 55; obtient quelques jours pour emporter ses biens, ibid.

LA WEER (Volfart de Borselen, seigneur de), [La Fere]. Un des commandants de la flotte envoyée par le duc de Bourgogne pour combattre Warwick, III, 31;

nommé amiral de la mer, ibid. Le Febver (Jean), seigneur de Saint-Remy, roi d'armes de la

(Savia, III, 321); s' Conviller et Chambellin cridiner de Rei (Batz, 102), May, G.S. géned); s' Gouvert-Guille, G.S. géned); s' Gouvert-Guille, G.S. gened); s' Gouvert-Guille, G.S. gened, G.S. gened

Toison-d'Or. Service qu'il rend au seigneur de Croy, I, 304. t Gnos (Jean), audiencier. Échappe aux Gantois qui veu-

lent s'emparer de lui, III, 320, 321. Leicester, [Lincestre]. - Cité, 111,

12-14, 16, 111.

LE JEUNE (Gnillanme) Voy. Con-TAY.

Le Jeune (Jean), cardinal de Thérouanne. Ecrit au seigneur de Wawrin au nom du pape, pourquoi, II, 53; sa maladie, 62; arrive a Constantinople, 63; bon accueil qu'il fait aux seigneurs bonrguignous, 160. - Cité, II,

LE JEUNE (Rohert), [Josne] .- Cité, 11, 160.

Lens, ville. - Citée, II, 160; III, 341. LEON, philosophe gree. Prédit la

prise de Constantinople, II, 171. LE Parvost (Philippe), chevalier. Un des chefs de la garnison de Saint-Riquier; maux qu'il cause aux habitauts, III, 296.

LEURIDAN (Pierre), Conducteur de l'armée vénitienne allant contre les Tures, II, 59; envoie quelques personnes reconnaître la tête du roi de Hongrie, 85. Lichfield, ville. - Citée, II, 239,

Licostomo (château de), [Licocosme]. A qui appartient II, 89. — Cité, II, 90, 94.

Liége, ville. Conquise par le duc de Bourgogne, II, 363; ce qu'était son Perron, 367; vers qu'on fit sur sa prise, 365; assiégée par le duc de Bourgogne, 387, 388; prise par ce prince, 390; détruite de fond en comble, 391. - Citée, I, 194; II, 358-361, 363, 379, 384, 385.

Linge (évêques de). Voy. Bavière, BOURBON et HEINSBERG.

Liegeois. Demandent nn secours d'hommes an roi d'Angleterre, I, 193; en obtiennent deux cents archers, 194; assiégent la ville de Huy, II, 354; leur défaite, 359, 360; perdent l'espoir d'être secourus par le roi de France, 36I ; présentent les clefs de leur ville au duc de Bourgogne, 362; la fortifient contre ce prince, 379; entrent dans Tongres, la pillent, 380; excuses qu'ils font au duc de Bourgogne pour cefait, 386; tuent le seigneur de Villerval, 387; portent la croix de Saint-André, ibid.; mettent en fuite les archers du duc de Bonrgogne, 388; sont vainens, 389; leurs femmes montrent plus de courage qu'eux, ibid. - Cités, II, 357, 358, 363, 384.

Lieres (château de), [Jerres]. Pris par les Français, III, 68.

Liesse (Notre-Dame de). Lien de pelerinage, II, 390. Lignes (Jacques de Reicourt, sei-

gueur de). Repousse les Français devant Amiens, III. 77. Lihons-en-Santerre , ville, [Lippus].

- Citée, III, 73 Lille, ville. Sa châtellenie, appar-

tenant au comte de Saint-Paul, saisie par le duc de Bourgogne, III, 57; incendiée en 1467, 267. - Citée, I, 307, 308; II, 161, 310, 313, 322; III, 31, 56, 69, 85, 324, 329, 343.

Lillers, ville, Relique que renferme son église, II, 16I; se rend au roi, III, 323.

LILLERS (seigneurs de), Voy, WAvsis (Robert et Waleran de). Lincoln, ville. - Citée, III, 8, 9, 11, 19, 23, 100, 110.

LINCOLN (archeveque de). Voy, Burwasu LINTRE (Raes de la Rivière, seigneur de). Principal capitaine

des Liégeois, avait toujours conseille la guerre contre le duc, II, 362. LISBONNE (archevêque de), Célèbre

une messe dans la mosquée, pour la victoire remportée sur les Sarrasins, III, 93.

L'ISLE-ADAM (seigneur de). Voy. VILLIERS. LOBAIN (Robert). Secrétaire du sei-

gneur de Wavrin, II, 89; va en Hongrie, 94.

Lonza (André de Laval, seigneur de), maréchal de France. Conduit le corps de l'armée francaire à la journée de Patay, 1289; assiste à l'assaut de la Tourdu-Friche, à Pontoise, 315; s'empare de la ville d'Auxy et l'incendie, III, 295. Loire lab, rivière. — Citée, 1, 236,

239, Lombards. Réfugiés dans la tour de Londres, H. 231; v restent pri-

Londres, II, 231; y restent prisonniers, 232. — Cités, I, 16, note.

Londonieus (tes). Pourquoi refisesat d'ouvrir leurs portes à Henri VI, II, 266, 267; reconnaissent les droits du comte de la Marche au trône d'Angleterry, ibid.; ce qui lis recommandent à ce comte lors de son départ de gue le comic de Warveick ait voulu nuire à Edouard IV, III, 7; réfusent de metre le roi Henri VI entre les mains du hâtard de Faucoubrey, 1429.

Lonnres (évêque de). Voy. Kamp. Longuenesse, village. Brûlé par les Français, III, 329.

Longuevai (Charles de). Ses biens confisques; pourquoi, 1, 271. LONGUEVAL (Jean de), capitaine de Bapaume. Refuse de rendre la ville au roi, III, 67; reproche au bâtard de Bourgogne d'avoir

au bătard de Bourgogne d'avoir abandonné le parti du dne de Bourgogne, 68. Los, ville. — Citée, 11, 359.

Louis III, dit le Mâle [comte de Flandres). Rend hommage à Charles VI, I, 127. — Cité, I, 154.

Louis XI, roi de France. Assiste à l'assaut de la tour du Friche et à la prise de Pontoise, I, 315 ; va au secours de Dieppe, assiégée par les Anglais, 328; mande à plusieurs grands seigneurs de le venir joindre à Compiègne, 329; somme la ville de se rendre, 331; en ordonne l'assaut, ibid.; s'en rend maître, 332; se rend a l'église nuds pieds ponr remercier Dieu de sa victoire, 334; son mauvais vouloir envers le due de Bourgogne, 335; ne tient pas ses promesses à ce prince, 336; mandé par son père à Tours, 337; s'empare de la personne du comte d'Armagnac, ibid., note 1; consent à envoyer des ambassadeurs pour traiter d'une trève avec Edouard IV et le duc de Bourgogne, II, 313; rend la liberté au due de Somerset, 314, note; accorde un secours d'hommes de guerre à la reine Marguerite, 316; ponrquoi lni donne Pierre de Brezé comme capitaine, 317; ordonne au duc de Calabre de retenir prisonnier le bătard de Bourgogne, 322; belle réception qu'il fait au comte de Warwick, 345, 353; ses offres au roi Édouard IV pour l'attirer à son parti contre ledit comte, ibid; favours qu'il accorde aux Parisiens, 354; demande trois choses au duc de Bourgogne, concernant les villes de la Somme, la cité de Liége et le mariage de ce prince avec la sœur d'Édonard, 356, 357; fait dire au duc de Bourgogne qu'il voit avec plaisir le mariage de ce prince, 361; craint que ledit duc ne prête secours au duc de Berry, ibid.; assemble les États à Tours, 366 ; vent ôter le duché de Normandie à son frère, 367; fait alliance avec les Anglais pour détruire le duc de Bourgogne, 368; pourquoi se tient avec ses gens d'armes à Compiègne, 377, 378; traite avec le due de Bretagne, 380; sou entrevue à Péronne avec Charles-le-Téméraire, 381 ; jure la paix avec ce prince, ibid., 382; sa crainte lorsqu'il se voit au pouvoir du duc de Bourgognc, ibid., note; fait proclamer la paix, 383-385; accompagne le duc de Bourgogne à Liége, 386; entreprend, avant, un pèle-rinage, ibid; se conduit vaillamment au siège de cette ville, 388; y porte la croix de Saint-Andre, 389; quitte le duc de Bourgogue et va en pèlerinage à Notre-Dame de Liesse, 390 ; jure de nonveau d'eotretenir la paix; défenses qu'il fait à ce sujet, ibid.; sa convention avec le duc de Bourgogne relative à des remissions, 393; ordonne l'arrestation du cardinal Balue et de l'évêque de Verdun, ibid.; sa lettre au seigneur de Bourré, concernant le premier, ibid., note: fait saisir les biens de ces denx évêques, 394; son entre-vue avec son frère le duc de Berry, 395-398; sa lettre aux gens du parlement, concernant Jean de Beauvau, 396, note 7; rotége et favorise le comte de Warwick, III, 33; defend l'entrée des marchaudiscs françaises en Bourgogne, 34; ses lettres relativement au séjour du comte de Warwick en France, 37, note 2; traite du mariage du prince de Galles avec la fille du comte de Warwick, 39; quel était son degré de parenté avec Henri VI, 40, 41; sa lettre au comte de Dammartin relative au départ de la reine d'Angleterre, et aux dépenses qu'il a faites pour elle, 45, note 1; sa fureur était à redouter, 51, note; fait sommer la ville d'Amiens de se mettre en son obéissance, 52; compte sur Warwick pour détruire le duc de Bourgogne, 58; s'avance vers Amiens, 69, 73; attendait que le duc livrat l'assant à la ville d'Amiens; dans quel but, 80; euvoie un hérant d'armes au duc de Bourgogne, pourquoi, 81; fait un traité avec ce prince, 82 ; coneint une trève avec le duc de Bourgogne, 83 ; à quelle condition il fit la trève, 85; ses lettres patentes en favenr de Henri VI, 167, 168; ne tient oas ses promesses, 169; écrit à l'évêque de Saint-André en favour de Henri VI, 171; fait une trève avce Edourd IV, 173; écrit an vicomte de Ponteaudemer, qui s'est déclaré pour le roi d'Angleterre contre Edonard, 181; donne des instructions a ses ambassadeurs pour traiter avec le comte de Warwick, 196-204; ses propositions concer-nant la vente de la ville d'Aire, 206; fait décapiter le seignenr de Nantouillet, 274; fait une trève avec le duc de Bourgogne 300 ; quelles sont les villes où il met garnison, 304; quelles sont celles dont il s'empare, qu'il pille et brûle, 307; son entrevue avec le roi d'Angleterre, 312; bonne réception qu'il fait aux Anglais dans Amiens, 313; traite de la paix de neuf aus avec le duc de Bourgogne, 313; quelles eu sont les conditions, ibid.; parvient à se faire livrer le connétable, ibid.; précaution

qu'il prend pendant la guerre du due de Bonrgogne avec les Suisses, 316; s'empare des villes que tenait le due de Bonrgogne, en apprenant la mort de ce prinee, 318; se fait rendre la ville de Péronne; y reçoit nne ambassade de Marie, duchesse de Bourgogne, 319; s'empare de la ville de Hesdin, 321; comment il agissait envers les babitants des pays conquis par lui, 322; assiége et prend Boulogne, ibid.; échoue devant 323; entre dans Cambrai, ibid.; conquiert tont le comté d'Ariois, excepté Saint-Omer et Aire, ibid.; veut preudre Saint-Omer, 325; en quel lien campe son armie, 326 : visite souvent son armée, mais n'y reste pas, 327; qui sont ses principaux capitaines, ibid.; ordonne la mort du due de Nemours, 329; conclut une trève avec Maximilien, 341; met des garnisons dans tous les pays conquis et s'en retourne à Amboise, ibid. - Cité, I, 327; II, 310, 314, note; 318, 340, 341, 344, 346, 347, 362, 379, 385; III, 59, 60, 62, 76, II6, 165, 166, 174, 182, 190, 191, 201, 202, 208, 209, 281, 293, 342. Louvain, ville. Pourquoi ses habitants prennent les armes, III,

320. — Cafee, II, 333, 359. LOVEXASC, qualities de Keot, maistred blotel du contre de Warwick, [Louwder]. St rathions cruersons maltre, II, 362; commis par le courte a las gôze commis par le courte a las gôze com luit Paraultagarde dudit come a Saint-Allanas, 364; informe la trine de la position de l'armée, 1864.; remet le roi en Bheret, 265; est couse de la pention de l'armée, 1864.; remet le roi en Bheret, 265; est couse de la pention de l'armée, 1864.; remet le roi en Bheret, 265; est couse de la pention de l'armée, 1864.; remet le roi en Bheret, 265; est couse de la pention de l'armée, 1864.; remet le roi en Bheret, 265; est couse de la pention de l'armée, 1864.; remet le roi en Bheret, 265; est couse de la pention de l'armée, 1864. Il des l'armée de la pention de l'armée, 1864. L'armée dudit comme l'armée de la pention de l'armée, 1864. L'armée dudit comme l'armée dudit comme l'armée, 1864. L'armée dudit comme l Lows (John), čréque de Rochestra-Chargé par le comte de Warwick d'un message auprès de Henri VI, II, 222, 223; fait part aux conscillers du roi de l'objet de sa mission, 223; content d'avoir échappé anx dangers qu'offrait son message, 225; chargé par le comte de Warwick de faire des remoutrances an duc d'York; à quel sujet, 247. — Caie, II, 218.

LUCHIUS (l'empereur), [Lucille]. Sa mort, I, 70. Ludlow, ville, [Ludello]. — Citée,

Ludlow, ville, [Ludello]. — Citée, II, 194, 196, 209, 240, 242-244, 255, 256.
Luxembourg (le). A qui appartenait

de droit, 11, 49. — Cité, II, 50; 11I, 302, 303, 312. Lexemourg (Antoine de), Voy.

ROUSSY, LUXEMBOURG (Élisabeth de). Voy.

Baviène. Luxemeours (Jacqueline de). Voy. Rivers.

LEXEMBOURG (Jacques de), seignenr de Fiennes. Reprend son château dont les Françai s'étaient emparés. III, 324.

LUXEMBOUEG [Jacques de), seigoeur de Richebourg, Reçoit le collier de Fordre de la Toisond'Or, II, 379; combat les Français devant Arras, III, 309; y est fait prisonoier, 310. LUXEMBOUEG [Jean de), comte de

Marle. Est au service du due de Bourgogoe, III, 57; envoyépar le due parlementer avec son père, le conoctable, 77, 78; tué à la bataille de Morat, 315.

LUXEMBOURG (Jean, dit Bourless de). Un des chefs de la garnison de Saint-Riquier; maux qu'il cause aux habitants de cette ville, IUI. 296.

LUXEMBOTAG (Lonis de), Voy. SAINT-PAUL.

Lyon (archevêque de), Voy. Bornnox. Macon, ville. — Citée, I, 251. Maestricht, ville, [Tret]. — Citée, 11, 391.

MAHOMET II, empereur de Turquie. Prend la ville de Constan-

tinople, II, 172.

MAIGNE (Antoine, sei neur de).

Chargé par Louis XI de traiter

avec le seignent de Bevres pour la vente de la ville d'Aire, III, 207. — Cité, III, 209. MAILLY (Hue de). Fait chevalier

au siège de Dieppe, I, 334. Mailly-le-Chdtcau, ville. — Ciée, I, 224, 226.

Maine (le). — Cité, 1, 324. Marxe (Charles d'Anjou. comte

Marxe (Charles d'Anjou. comte du). N'assiste pas aux Etats de Tours en 1468, II, 367.— Cité,

III, 190.
Maines de Londres, Voy, Hulyn

et Young.

Maistrasson (Thomas), Assiste au siège de Novelle, 1, 216; ses propositions au régent, 217.

Margraix (comtesse de). Surnom

dérisoire donné par les Anglais à la reine d'Écosse, 1, 62. MALANNOY (seigneurs de). Voy. WAYRIN (Robert et Waleran de).

MALICORNE (Iran Aubin, seigneur de). Assiste, du côté du duc de Berry, à l'entrevue de ce prince avec Louis XI, II, 396. Malines, ville. Révolte de ses habi-

tants contre leur Escoutete, II, 353; pourquoi reprennent les armes, III, 320.

Malley (lord), [Muelles]. Tué à la bataille de Towton, II, 280. Maleas (Philippe), marchand de la ville de Londres. Sa maison pillee, II, 175.

 Écuver, bailli de Caux en 1424, 1425 et 1429. (Mémoires de la Societe des antiquaires de Normandie. 3º seire, 4º volume, XXIVº de la collection, p. 206, 207.) Maltravess (John). Commis à la garde d'Édouard II, 1.55, 56; sa haine contre ee prince, 57. Maréchal, — d'Angleterre. Voy. BROTHERTON; — de Bourgogne.

Voy. Toulongron; — de France, Voy. Boussac, Lonkac et Rouault. Marcourt (seigneur de). Voy.

ARCOURT (seigneur de). Voy. Meraumont.

MARGURAITE d'ANJOU, reine d'Angleterre. Protége le duc de Somerset, I, 317; fait donner a ce priuce le gouvernement de la Normandie, 318; eonseille au roi de rendre cette province aux Français, 319 ; réconcilie le roi avec le duc de Somerset, II. 177; visite ce duc danssa prison, 178; fait ôter le gouvernement du royanme au due d'York et le fait bannir, 184; veut se venger de la honte d'avoir été vaincue à Blore-Heath, 185; se retire à Harleeh-Castle, 250; envoie défier le due d'York, 258; se disoose à le combattre, 259 ; gagne la bataille de Wakefield, 261; attend l'eunemi à Saint-Albans, ibid., 263 ; était subtile et malicieuse, 262; corrompt un servi-teur du comte de Warwick pour se faire livrer le roi prisonnier, 263, 271; remet ce prince entre les mains du duc de Somerset, 264; sa joie en le voyant mis en liberté, 265, 266 ; sa cruauté envers celui qui avait la garde de Henri VI, ibid.; ordonne aux habitants de Londres d'onvrir les portes de la ville au roi, 266 : se retire vers le nord, 268; aecusée d'avoir mal gunverné le royaume, 270, 293; sacrifice qu'elle fait pour lever nne formidable armée contre le comte de la Marche, 273; perd la bataille de Towton, 279; s'enfuit à York, 280, 288, 300; puis en Ecosse, 284, 289; se rend en France, 287, 316; a quelles conditions traite avec la reine d'É-

- 1341A.C.

cosse, 301, 302, 304; contraire au duc Philippe de Bourgogne, 304; n'obtient pas ce qu'elle voulait de la reine d'Écosse, 315; secours qu'elle demande à Louis XI, 316, perd plusienza places; obligée de se retirer en Écosse, 320; est à la cour de Louis XI lors de l'arrivée du comte de Warwick, III, 37; se concerte avec ce seigneur sur les moyeus de nuire à Édouard et au duc de Bonrgogne, 38, 39; fait ses préparatifs pour passer en Angleterre, 119; éprouve une tempéte eu mer, 0; son arrivée dans un port de l'Angleterre, 128, 129, 289; se loge dans une abbaye, 130; lève une armée pour combattre Édonard, ibid.; évite la rencon-tre du roi, 132; choisit nn champ pour lui livrer bataille, 133; fuit encore à l'approche de l'armée dn roi, 134; demande l'entrée de la ville de Glocester, qui lui est refusée, 135; pourquoi est forcée de livrer bataille au roi a Tewkesbury, 136, 280; avait une position difficile à attaquer, 137; faite prisonnière après la bataille de Tewkesbury, 141; est amenée en préseuce du roi, 144, 291; ce qu'elle lui demande, ibid.; donne Calais en gage a Louis XI, <u>176.</u> — Citée, II, <u>180</u>, Louis XI, 176. — Citée, II, 180, 186, 287, 271, 272, 282, 290, 300, 303, 313, note 2, 317 319, 322, 323; III, 39, 43, 113, 116, 160, 178-180, 277.

MARIALNE (COURTE de). Poursuit les

MARIALNE (counte de). Poursuit les Sarrasins à ontrance, III, 91; tué en combattant comme un Roland, ibid.

MARIK de Gneldres, reine d'Écosse, femme de Jacques II. A quelles conditions trate avec la reine d'Angleterre, II, 301, 302; grand accueil qu'elle fait à Pambassadeur du duc de Bourgogne, 303; à qui disait-on qu'elle é-était remariée, III., 163; est cu désaccord avec l'évêque de Saint-André; pour quel sujet, 186, 167; abandonne le parti de Henri VI; pourquoi, 168, 169, Marle (comté de). — Cité, III, 57. Marle (comte de). Voy. Luxen-BOURG.

Marseille, ville. - Citée, II, 322; III, 158.

MARTIN V, pape. Préche nne croisade contre les Praguois, I, 205. MARTIN ALPONCE, serviteur de la duchesse de Bourgogne, II, 51; conduit les vaisseaux dn duc à Venise, ibid.

Massimo Mas. Crosi qu'Edonard ne revient 8 York que comme duc, et se dispose à lui prétersecours, 11, 101; vient audevant du roit à son arrivée près qu'il ne peut entre dans la ville saus craindre pour se vie, 103; presse Edonard de sortir de ladite ville et lui reproche 106; exque de ce priner le serment de renoncer à ses prétentions à la connoue, ild., 107; de ne pas accepter la proposition de pais des Sarrains, 114.

Matagon. Voy. Gougn. Maubuisson, ville. — Citée, I, 315. Машкувия (comte de). Voy.

Barré.

Maximina Ist, archi-duc d'Autriche. Son arrivée à Gand et son mariage, III, 390; conclut nue trève avec Louis XI, 341. May (Jean de), bourgeois d'A-

miens, Se retire de Saint-Quentin après la prise de Picquigny, III, 66.

MAY (Jean de), capitaine du Château du Crotoy. Commis à la garde de ce château, le rend au roi sur une simple sommation, 111, 318.

MAYENCE (archevêque de). Voy. Dune (Conrad). Medina del Campo, ville. - Citée. 1, 159. Melun, ville. — Citée, 1, 209, 210. Ménalippe. — Citée, II, 93.

MENTRON (Pierre de), seigneur de Montrutier, Savoisien, fait partie de la croisade coutre les Praguois, I, 206

MENTERNY (Guillaume, seigneur de). Instructions qu'il reçoit de l'évêque de Saint-Audré pour se rendre auprès de Louis XI, III, 165-175.

MENYPENY (William de), seigneur de Concressault, Sa lettre à Louis XI, étant en ambassade aunrès d'Édouard IV, III, 186-196 ; prisonnier en Angleterre, 187, note.

Mer Noire (la), [Majour]. Sa des-cription, II, 71, 72. — Citée, 11, 67, 69, 74, 77, 86, 88-92, 94, 95, 98, 159.
MERLIN, Indices sur son commen-

tateur, I, I5, note 1; ses predic-tious sur la France, ibid., 16. Means (Johu), Informe le lord Cromwell de la sédition élevée contre Édouard IV, III, 9, 10. MERUEL (seigneur de), Flamand. Capitaine des Brugeois, 111,

328 Mesembria (château de), [Messemble]. Le capitaine de ce château fait porter des vivres au sei-gneur de Wavrin, II, 92. --

Cité, II, 86. ville. Ouvre ses Meun-sur-Loire portes aux Français, I, 283; son punt seul tieut pour cux, 287. — Citée, 1, 279, 286, 290. Meur (comté de). Conquis par le

duc de Bourgugne, III, Meuas (Thierry de), archeveque de Cologne, Se croise avec les seigneurs d'Allemagne pour comhattre les Praguois, 1, 205.

Mézerolles, village. Brûle par les Français, III, 296. Mingrelie (la). — Citée, III, 157. MIRAUMONT (Pierre de) Voy. LA

BOUTELLERIE.

MIRAUMONT (Robert, seigneur de). Envoyé par le duc de Bourgogne pour arrêter les Français dans leur dévastation de châteaux et abbayes, III, 69; chargé par le duc d'escorter les marchands portant des vivres pour l'armée, 75; fait prisounier par les Français; en quelle occasion, 310.

Musice (marquis de). Voy. Frépésic le Belliqueux. Modon, ville, - Citée, II, 54

Molands, ville, [Merlan]. - Citée, 111, 145.

Morres (seigneur de). Épouse une des sœurs de la reine d'Augleterre, II, 331. Moncastro, port. La ville et le châ-

teau appartiennent aux Génois, II, 95. MONTAGE (Jean de). Voy, CONCRES. MONTAGU (Jean de Neufchâtel, seigneur de). Mandé par le duc de

Bedford; pourquii, I, 254; retourne au siège de Nelle, 261 MONTAGU (John Nevill, marquis de), comte de Northumberland. Nommé chanbellan du roi Heuri VI, II, 250; assiste à la bataille de Northampton, 256; créé comte de Northumberland an courounement d'Édouard IV. 297; gagne la bataille d'Exham, 324; fait le duc de Somerset prisonnier, ibid.; preud querelle avec les gens d'Edonard, III. 46; se tourne contre ce prince, troupes du roi à abaudouner ce prince, ibid., note 7, 49, note 2; fait courir le bruit de la mort d'Édouard, 48, note; ne peut l'arrêter dans sa tentative pour reprendre la couronne, 107; quelles en étaient les raisons, 08, 109; accompagne son frère, le comte de Warwick, a la bataille de Barnet, 127; y est tué, ibid., 213, 289; son corps ap-porté à Londres est moutré au

peuple, [28; commis par War-

wick à la garde du châtean de Newcastle, 159. — Cité, III, 194, 195, 212. Moxragu (Thibaut de), bătard de

Neufchâtel, Mandé par le duc de Bedford; pourquoi, I, 254; assiste à la bataille de Verneuil.

MONTAGU (William). Liqué contre Mortimer, I, 79; prévient le roi des desseins de ce seigneur, 80; ruse qu'il emploie pour s'emparer de lui, 81, 82; le fait prisonnier, <u>83.</u> Montagu, château fort. Ravagé par

le comte d'Étampes, 1, 335, 336.

Montoiguillon, château fort. Assiégé par les Anglais, I, 249. MONTRÉLIANT (comte de).

WINTEMBERG. Montdidier, ville. Incendiée, à l'exception de l'église et de quel-ques maisons, III, 33; se rend au roi Louis X1, 61, 85.—Citée,

III, 79. MONTPORT (Henri), archer. Fait Henri VI prisonnier à North-

ampton, II, 227. MONTGOMERY (Thomas de). Trompe le roi Édouard par un faux avis,

II. 406, 407. MONTION (Water Blount, lord). Conseil qu'il donne à Edonard IV au sujet de la révolte de Warwick, II, 405; trompe le roi oar nn faux avis, 406, 407. -

par nn faux avis, 406, 907. — Cité, III, 160, 162. MONTMORENCY (Philippe de), Fait chevalier avant la bataille de

Brauvershaven, I, 275.

Montoire, château situé près de la ville d'Ardres. Assiégé et pris par les Français, III, 324; puis brûlé, ibid. — Cité, III, 341. Montoire (le), ville. - Citee, III, 184.

Montreuil, ville, [Monstroeul]. Son mée de se rendre à Louis XI, III, 318 Morot

ville. Assiégée par le duc de Bourgogne, 111, 315; est secourue par le duc de Lorraine, ibid.

MORELET DE RESTY, capitaine des archers de corps du dne de Bourgogne. Accompagne les deux frères d'Édouard IV à Calais,

Moreul, ville, [Moroeul]. - Citée, III, 299.

Monaum (Valeran de Soissons, seigoenr de). Commis par le duc de Bonrgogne à la garde de ses pays, II. 355, 356; reste tonjours fidèle au parti bourguignon, III, 60; sa colère contre son fils, qui s'est tourné au parti

du roi, 61. Monoges (Pierre). Blessé au siège de Rhodes, II, 58; III, 155; meurt de ses blessures, II, 58;

III, 157. MORYIMER (Geoffroy), comte de Jubien, Surnom qu'on lui donne,

MOSTIMES (Roger de), oncle du

suivant. Sa mort, 1, 50. Мовтияв (Roger de), seigneur de Wigmore, comte de la Marche, pere du comte de Jubien. S'enfuit en France, I, 46; sa tête mise a prix, 49; s'echappe de la tour de Londres, 50; change les gardes d'Edouard II , 56; ordonue la mort de ce prince, 57, 6 71; favorise les Écossais; à quelle occasion, 59; fait le mariage de la sœur d'Edouard III. 60; conclut la paix avec les Écossais, 61; sa mauvaise administration, 62; protége Ro-bert Holand, 63; soumis à une enquete, 65; trahit le roi a Stanbope, ibid., note; sa uouvelle dignité, 67, 69 ; sa perfidie envers le comte de Lancustre, 68 ; sa pnissance et son orgueil, ibid., 70; conspire contre le comte de Kent, 74; interrogatoire qu'il fait subir à ce prince, 75, 76; le fuit décapiter, 77; devient plus puissant, 78; sa colère contre le conseil du roi, 79; précantious qu'il prend ponr sa sureté, 80, 82; prisonnier, 83; son interrogatoire, 84; condamné à mort, ibid. - Cité. I. 73, 81.

Moselle, rivière. — Citée, III, 85. Moussumes' (seigneur de), ehevalier, eliambellan du due de Bourgogne et capitaine d'Amiens. Renonce au service du due de

Bourgogne et lui écrit pour le remercier des biens qu'il lui a faits, III, 50, note.

Moy (Antoine de), Blessé au siège de Dieppe, I, 332. Moy (Jacques de), Prend possessiun de la ville de Saint-Quentin au nom du roi, III, 313.

Moyencourt, ville. - Citer, 1,330. MULEY XEQUE, grand prince du royaume de Fez, [Morleghet]. Était un très-grand capitaine; son fils et deux de ses femmes sont faits prisonniers, III, 93; supplie le roi de les garder jusqu'a ce qu'il lui ait parlé, ibid.; ses trésors cachés sous terre, 94; découverts, ibid.; ce qu'il fait rendre an roi Alphonse en échange de ses femmes et de son

Musanto (Alvarès de Castro, comte de), [Montsaint]. Est tue d'un coup de lance en parlementant avec les Sarrasins, III, 92; sun

éloge, ibid. Musson (Jacques de). Blessé par les Français en traitant de la reddition de la ville d'Amicas, III, 53.

## N

Namur, ville. - Citée, II, 363. Vancy, ville. Assiégée et prise par

1. Colas Gourle, chevalier, seigneur de Mousures, conseiller et chambellan do roi, était, en 1483, capitaine du Maine, (BBS., IMP., Mss., fonds Gaiguières, n° 772<sup>2</sup>, page 783.) — Est-or le même personnage?

le due de Lorraine, III, 316; reprise par le due de Bourgogne, 317. - Citée, III, 303. NANTOUILLET (Charles de Meinn, seigneur de). Décapité par ordre de Louis XI, III, 274, 275;

avait été en grande faveur auprès de ce prince, ibid. Narsonne (Guillaume, vicomte de). Un des chefs de l'armée

française à la bataille d'Ivry, I, 258. Nassau (Jean, comte de). Bat les Français dans une rencontre près d'Amiens, III, 81.

Natolie (la). - Citée, II, 24, 30,

NAVARRE (roi de), Voy, Charles III. Negrepont, ville. Prise par les Turcs, III, 36.

Nelle, ville. Assiégée par les Au-glais, I, 254, 261; assiégée, prise et détruite entièrement par Charles, due de Bourgogne, III,

293. Nemours, ville. - Citée, I, 281.

NEMOURS (Jacques d'Armagnae, dnc de). N'assiste pas aux Etats de Tours en 1468, II, 367; sa mort, III, 329.

NEUFCHATEL (Jean de), Voy, Mon-TAGU. NEUF PORT (Pierre de), dit Berry,

héraut d'armes de Lonis XI. Envoyé par le roi vers le due de Bourgogne, III, 81; quel était l'objet de sa mission, ibid. Neuss, ville. Assiégée par le due de

Bourgogne, III, 304-306. NEVERS (Charles de Bourgogne. comte de). Accompagne le duc

de Bourgogne à Châlon, II, 31. NEVILL (Georges), évêque d'Exeter et d'York, frère du comte de Warwick . Se tourne contre le roi Édouard, II, 341 ; démis de

1. Créé évêque d'Exeter le 25 nuvembre 1455, grand chauselier d'An-gleterre en 1460, archevêque d'York en 1464 . Mort le 8 juin 1476 (Gonwar,

son office de chancelier d'Angleterre, 344; cherche à s'emarer de la personne du roi, 111, 2, comment fait ce prince prisonnier, 3; ses gens prennent querelle avec ceux du roi, 46; les attaquent, 47; excite les Londonieus à soutenir Henri V1, 121; voyant la fortune favoriser Edouard, envoie vers ce prince poor rentrer dans ses honnes grāces, 122, 123. — Cité, II, 347,350; III, 160,162,183,288. Naviss. (John), frère du comte de

Warwick, Prisonnier à la hataille de Ludlow, II, 195. Navill (John), frère du duc de Westmorland, [Nyvelle]. Fait partie de l'armée de la reine

Marguerite à Towton, II, 263; tué à cette bataille, 280. NEVILL (John). Voy, Monragu. NEVEL (Richard), Voy, SALISBURY.

NEVILL (Robert). - Cité, III, 186, 194. NEVILL (Thomas), Vov. FAUCON-

BERG. Navill (Thomas), frère du comte de Warwich, [Neufville]. Prisonnier à la bataille de Ludlow, II, 195; accompagne son frère chez le duc d'York, 245; chargé par les princes de representer au due d'York le péril qu'il court en se faisant roi, 248; assiste à la bataille de Northampton, 256; accompagne le duc d'York à Wakefield, 258; tué à cette ba-

taille, 261 NEVILL (William). Voy. FAUCOS-

Newark-sur-Trent, ville, [Nyeuwerch]. - Citée, III, 19, 110,

Newbury, ville. Ses habitants refu-sent de payer l'impôt an roi Henri V1, 11, 186; disent qu'ils le gardent pour le duc d'York, Newcastle, ville, [Neufchastel]. -

Citée, II, 323, 325; III, 159, 160, 163.

Nice, ville. - Citée, II, 34, 35,

50, 51. Nicopolis, ville. Assiégée en 1396, 11, 99, 148, 159, 156; sa des-cription, 145; siége de sa tour, 147, 148, 151; en quoi est nui-sible an seigneur de la Valachie, 147. — Citée, II, 85, 100, 104, 112, 127, 139, 141, 142, 144, Nauf-Fossé. Lieu près de Saint-Omer, III, 320. - Cité, III,

325, 326,

Noeux, village. Brûlé par les Fran-çais, III, 296.

Norfolk, comié. — Cité, III, 98. Nonrota (John, due de). Fait décapiter plusieurs seigueur pris à la bataille de Tewkesbury, III, 140.

Noarola (John de Monhray, duc de), [Noffok]. Fait partie de l'armée du roi lleuri VI contre le duc d'York, II, 179; aime cependant ce duc, ibid.; accompagne le roi et le comte de Warwick à Saint-Albans, 265. — Cité, 11, 268, 271, 272, 274. Noaguranes (bâtard de). Est au

nombre des gentilshommes qui allèrent an nom du duc de Bonrgogne sommer les habitants de Saint-Riquier de se rendre, 111, 310.

Noaguernes (seigneur de). Son château pris par les Français,

III, 325. Normandie (la). Rendne aux Fran-Normandie (18), Neithber aux 1, nar-cais, II, 173, 178, 181, Elice, I, 218, 237, 270, 281, 288, 318-320, 323; II, 345, 348, 349, 367; III, 32, 33, 194, 197, Normandie (die de), Voy, Brany (Clurles de France, duc de),

Northampton, ville. Henri VI établit son camp dans une vallée au-dessous de cette ville, II, 225; Warwick et ses adhérents ly joignent, l'attaquent, mettent son armée en déroute et le font prisonnier, 227; cette rencontre est dite bataille de Northampton, 256; la ville, une des fortes

180.

places d'Angleterre, est emportée d'assaut et mise au pillage, 257. — Citée, 1, 59, 61; II, 192, 193, 220, 222-224, 228, 230, 233, 234, 409; III, 1, 119. Northumberland, comté. — Cité,

I, 180; II, 257, 323; III, 26. Northumberland (comtede). Voy. Моятади.

NONTHUMBRALAND (Henry Percy, comte de), connétable d'Angleterre. Livre bataille anx Ecosais, I, 177; fait le comte de Douglas prisonnier, ibid : service qu'il rend an roi Henri IV, 178; se ligue contre ce prince,

NONTHEMBRIAM (Heary Perey, lord Poyning, contede). Mande par le roi Henri VI pour conclure la paix avec le parti ensemi, II, 187; sou deir de s'emparer du counte de Warwiek, mort ou vit, 239; assiste à la bataille de Northamptou, 256; fait partie de l'armée de la reine à Towton, 273; y e mène la statille, 276; fauter qu'il comtattille, 276

met, 278; y perd la vie, 279.
Norrhumunklann (Henry Percy, comte de). Accompagne Henri V en France, I, 202; suit Henri VI à Saint-Albann, II, 182; tué à ette bataille (1455), 183.

NONTHUMBERIAND (Henri Percy, comte de). Seigneur de Tadcaster, III, 107; dévoué au roi Édouard, 108.—Cite, III, 106. Notre-Dame (église) de Bruges.— Citée, II, 374.

Notre-Dame (église) de Pontoise. Ravagée par les Frauçais, I, 314. Notre-Dame (église) de Rouen. — Citée, I, 273.

Nottingham, ville. — Citée, II, 274, 275, 351; III, 109-111. Nottingham (château de). — Cité, I, 78, 80-82.

Novion (forteresse de). — Citée, I, 252.

Noyelle, ville. Sou châtean assiégé, 1, 216; à qui appartenait, ibid.; pris par les Anglais, ibid. — Citée, I, 217. Noyzeles (le bătard de). Blessé au siège de Dieppe, I, 332. Noyou, ville. — Citée, II, 381; Ill, 201, 304. Nuremberg, ville. — Citée, I, 207.

#### •

Oise, rivière.—Citée, II, 377, 379, 380.

Oisemont, ville. Brůlée par le due de Bourgogne, Il1, 294. Orléans, ville. Son siège levé, I, 278. — Citée, I, 192, 280, 284,

ORIÉANS (Jean, bátard d'). Voy. Duxors. Oriéans (Louis de France, duc d'). Pourquoi a été assassiné, I, 191,

Onnost (comte de). Voy. Wilshira. Ostavan (Despert d'). Fait chevalier au siège de Dieppe, 1, 334.

OVALTER OSSEJA (?), chambellan de Warwick. Envoyé en ambassade vers Édouard IV, III, 193. OURDBHAL (Richard), prêtre, [Ouwdculle]. Porteur de lettres

du duc de Clarence et du comte de Warwiek au roi Édouard, 1II. 14, 21. — Cité, III, 22. Oxcester, ville. — Citée, I, 172; II, 184.

Oxford (John Vere, comte d'), [Oxemfort]. Chef d'une conspiration contre Edouard IV, II, 299; pris et mis à mort, 300; détails sur son eruel supplice, ibid.

Oxpoan (John Vere, comte d'), autre que le précédent, S'enfuit de l'armée d'Édouard, 111, 110; mauvais conseil qu'il donne au comte de Warwick, 116; amène un secours audit comte, 117; s'enfuit de la bataille de Barnet. 127; va en Écosse, ibid .- Cité, III, 211, 289.

# P

PALATIN (Comte). Voy. BAVIÉRE (Robert de) et HEDERVARA.

Paleologua (Jean), empereur de Constantinople. Content de la victoire remportée sur les Tures, II, 29; ce qu'il demande au pape, 30; secours qu'il envoie; pourquoi, 41; joyeux de l'arrivée des seigneurs bonrguignons, 63; sa réponse aux engnons, 0.5; si reponse aux en-voyés du seigocur de Wavrin, 72; fournit deux galères, 75; craint de voir partir l'armée des chrétiens; ponrquoi, 86; demande qu'on défende sa ville contre les Turcs, 87; traite secrètement avec le grand Ture, ibid.; accueil qu'il fait aux seigneurs hourguignons, 159; ce qu'il donna au seigneur de Wa-vrin à son départ, ibid. — Cité, II, 32-37, 50, 53, 68, 73, 98, 101, 160.

GENE IV, MARTIN V, PAUL II, PAPES. Pie II et State IV.

Paris, ville. Ses bannières et ses franchises lui sont rendues par Louis XI, II, 354. - Citée, I, 160, 217, 218, 240, 281, 288, 289, 329; III, 58.

PARR (William), [Apparre]. Ranime le courage des gens du Nord à la bataille de Banbury, et fait tourner la victoire du côté de Warwick, II, 408; envoyé par le duc de Clarence et le comte de Warwick vers Edouard IV, III, 22; chargé de la réponse de ce priuce ; demande à être accompagné d'un de ses officiers d'armes, 24; se joint à Édouard dans son entreprise pour reprendre la conronne, 109.

Pasgala, port, [Panguala]. Sa des-cription, II, 93. Patay, ville. - Citée, I, 291, 292,

295. Paul on Paghill, sur les bords de

l'Humber. - Citée, III, 100. PAUL II, pape. — Cité, II, 357-359; III, 192. PEMBROCK, héraut d'armes, [Pen-

nebroog . Envoyé vers le duc de Bourgogne; par qui et pourquoi, I, 305. PEMEROAE (comte de), [Pennebrocq].

VOV. HERBERT.

Pemesone (Gaspard de Hatfield comte de), [Pennebrocq]. Se réunit à l'armée du roi contre le duc d'York, II, 254; député par le roi vers Louis XI, 170, note. - Cité, III, 135, 176, 181.

Pentuesitée, reine des Amazones. Quel port elle fit faire, II, 93. Pera, ville. — Citée, II, 73, 88, 92, 101.

Perche (le). - Cité, I, 260. Percy. Voy. NORTHUMBERLAND et WORCE TER.

Pency (seigneur de). Tué à la ba-taille de Towton, II, 280. Pency (les seigneurs de). Livrent

bataille au roi Henri IV. I, 185; leur joie de leur première victoire, 186; auraient pu gagner la bataille, 187.

Percy (Henry de). Commis à la garde d'Edouard II, I, 51; annonce à ce prince sa déchéance, 52; discours qu'il fait à ce sujet, 53.

Pency (Henry de), surnommé Hotspur. Fait le comte de Douglas prisonuier, I, 177; refuse de le remettre entre les mains du roi, ibid.; reçoit un soufflet de ce dernier, 178; ses projets de vengeance, 179; s'arme contre le roi, 180, 181; se prépare au combat, 183, 184; décapité après la bataille de Shrewsbury, 188.

PERCY (Ralph), Promet aide et

seconrs à son frère contre le roi, I, 178.

Pénigonn (le comte de). — Cité, III, 201. Péranc, ville. — Citée, II, 378,

379, 381-384, 386; 111, 63, 64, 79, 85, 204, 301, 312, 319.

Perron de Liége. Voy. Liège.

Prawris (Henry, seigneur de).

Charge par le due de Bourgo.

Charge par le duc de Bourgogne d'aller contre les Français, III, 68.

Philippa de Hainaut, reine d'Angleterre. Porte le deuil de Jean, roi de France, 1, 106. — Citée, I, 59, 78; II, 283.

PHILIPPE-LE-BON. Voy. BOURGO-GNE. Philippopolis, ville, [Philipopoli]. —

Philippopolis, ville, [Philipopoli]. — Catée, II, 28, 42, 43. Picardie (la). — Citée, III, 201, 329. Picquenaires (les). Usage qu'ils sa-

vaient faire de leur pique et combien ils étaient à redouter, III, 74. Piequigny, ville. Prise par le duc

de Bourgogne et incendiée, III, 66, 284, 285. — Citée, III, 69, 70, 298, 312.

Pre II, pape. Sa mort, II, 322. Prennes (Louis de Halwin, seigneur de), Capitaine de Saint-Omer, abandonné par ses trou-

pes, reste prisonnier des Français, III, 342. Pranass (seigneur des). Chef de la garnison de Lille; battu par les Français entre Lille et Tournay,

111, 343.

Pierson (John), ponrsuivant d'armes d'Édouard IV. Quelles sont les nouvelles qu'il apporte d'Angleterre en essensur de Croon

gleterre au seigneur de Craon, III, 159-164. Priest (Jean), capitaine écossais. Tué à la bataille de Cravant, I,

248.
Piseux, ville, [Baiseux]. — Citée,
I, 260.

Poterou. Envoyé de Louis XI vers le comte de Warwick, III, 199. Poitiers, ville. — Citée, 1, 15, note. Poitou (sénéchal de). Voy. Caussos.

Poitou (sénéchal de). Voy. Caussot., Poix, ville. Brûlée, ainsi que son châtean, par le duc de Bourgo-

gne, III, 294. Perx (Jean de Soissons, seignenr de), chambellan du dne de Bourgogne. Rend la ville de Roye aux

Français, III, 60; se met au service de Louis XI, 61; quitte Saint-Quentin avec les chevaliers; pourquoi, 66.

Pologne (la). — Citée, II, 22-24, 42, 66, 84. Pologne (roi de). Voy. Wladis-

Pont (marquis du). Voy. Rans II. duc de Lorraine.

Pont-à-Mousson, ville. — Citée, III, 316. Pont-Audemer, ville. — Citée, III,

299.
Pont-de-L'Arche, ville. - Citée, I.

Pontefract (ville et châtean de), Pontefract (ville et châtean de), [Pontfret]. — Catés, I, 62, 198; II, 241, 282; III, 25, 107. Ponthieu (comté de). Lettre du receveur de ce comté au roi

Louis XI concernant les nouvelles de l'Angleterre, III, 182-186.

Pontoise, ville. Prise par les Français, 1, 316, 320. Poperingues, ville, [Poupringue].

Saccagée par les Anglais, I, 307.
POPINCOUAT (Jehau de), [Poupencourt]. Envoyé en ambassade
vers Édonard IV, 11, 344; caplique l'objet de sa mission, 347.

PORCEAN (Ántoine de Croy, comte de). Voy. CROY. PORTO (Guillaume). Commis à la défense d'une forteresse devant Dieppe. I, 326; fait prisonnier;

se rend an dauphin, 332.

Portsmouth, ville. — Citée, III,
129.

PORTUGAL (rois et reine de). Voy. ALPHONSE V, JEAN 1er et Phi-LIPPE de Lancastre. PORTUGAL (Isabelle de). Voy. BOURGOGNE, Por (Regnier), seigneur de la Ro-

che. Se joiut aux Anglais pour seconrir Cravant, I, 242. POTON, VOV. XAINTRAILLES. PRAGUOIS (les). Croisade contre

eux, 1, 205. PRÉCIGNY (seigneur de). Voy.

BRAUVAU. Paston. — Cité, III, 179.
Paŝtra (un), penda pour ses crimes, III, 276, 277.
Paŝvôr de Paris. Voy. Estoute-

VILLE (Robert d'). Paouvost (Thomas), bomme d'ar-mes de Lille en Flandres. The par les Français dans une escar-

monche devant Amiens, III, 72. Provence (la). - Citée, II, 35. Puterie (faubourg de la), à Hesdin. Brûlé par les Français, III, 296.

0

QUEST (Thomas). - Cité, III.

Quesnoy (Robinet du), capitaine de Saint-Valery. Abandonne eette ville à l'approche du duc de Bonrgogne, 111, 294.

Quesnoy-le-Comte, ville. - Citée, II. 378.

OUTERET (Gauwain), seigneur de Drueul, Capitaine de la ville de Chanlnes, I, 330; fait chevalier an siège de Dieppe, 333; se rend à Venise; pourquoi, II, 52; porte le pennon du duc de Bonrgogne dans one attaque contre les Tures, 6I; envoyé vers l'empereur de Constantinople; nourquoi, 72, 73; tombe malade à Péra, 101; retourne anprès du duc de Bonrgogne,

anpres du duc de Bourgogae, 102. — Cité, II, 60. Quinnar (Guy de). Fait chevalier an siége de Dieppe, I, 333. QUINNAIN (baron de). Voy. CROY.

OUIRGRY 1 (Simon de), écuyer, seigneur de Monthaillon. Charge par le duc de Bourgogne de usieurs messages pour le roi, III, 82.

#### R

RABODANGES (Allard, seigneur de), bailli de Saint-Omer. Envoyé en ambassade vers Édonard IV, II, 333, 342; se rend en Normandie pour seconrir le duc de Berry; reste prisonnier des Frauçais d'après la capitulation de la ville d'Eu, 300; où il est conduit, ibid.

Ragged-Stoff, [Ravestoc]. Enseigne du comte de Warwick, II, 227,

Ragman - Roll. Acte passé entre Édouard Ise et les Écossais, I, 59; per qui livré anx Écossois, ibid., 66, 84; quelles étaient les conditions de cette charte, ibid. Raguse, ville. - Citée, II, 67. Rais (de), maréchal de France.

Voy. LOBEAC. Rambures, ville. Assiégée par le duc de Bourgogne, se rend a ce prince, 111, 295; reprise par les Français, 300. — Citée, III,

RAMBUBES (André, seigneur de). Est dans la forteresse de Vernenil lors de la prise de cette place par les Anglais, I, 270. RAMBURES (Jacques, seigneur de). Rend son château de Rambures assiégé par le duc de Bonrgo-

 Messire Simon de Quingey, sei-gneur de Montbaillon, page du due Charles, puis son ambasadeur en France et échanson, reçu en 1467, mort en 4523. Quartiers : 4º Quingey; 2º Aucelle : 3º Montrichard, 4º Merceret. » (Aperçu succinct sur l'ordre des chevaliers de Saint-George du comté de Bourgogne, p. 88.)

gne et se met en sou obéissance, III, 295.

RASTATOR (Thomas), sénéchal de Bordenxi, [Rameston]. Secourt les assiégés de Beaugency, 1, 281, 382; un des cheis de l'armée anglaise à la bataille de Patay, 291; assiste au siège de Tartas, 321. — Cité, 1, 284. RACCLIFE (Johu), Voy, FIEWALTER

(lord).
RAVENSTEIN (Adolphe de Clèves.

seigneur de). Euroyé par le duc de Bourgogue pour porter secours aux sasiegés de la ville de Huy, II, 355; joute contre Antoiue, biatrd de Bourgogue, au mariage de Charles le Temeraire, 372; commence l'assant donné a la ville de Liége, 389; tient garnison à Péronne, III, 54; bat les Français dans une rencontre pris d'Ausiens, 81.

RELY (Martin, seigneur de), surnommé Bon de Rely. Capitaine de Montdidier; demande secours au duc de Bourgogne pour défendre la ville contre les Frau-

cais, 111, 61.

Ranz d'Aujou, roi de Naples et de
Sicile. Assiste anx Étatade Tours
en 1468, 11, 366. — Cité, 11,
322; 111, 180, 190.

Rask II, duc de Lorraine. Fils du duc de'Calbirre, III, 56; tient le siège devant Macon, 85; son entreue avec le duc de Bonrgogne, 303; déclare la guerre a ce prince, 306; lui fait lever le siège de Morat, 315; assiège a ville de Nancy et s'eu rend de Bourgogne, 217; revient avec de Bourgogne, 217; revient avec de nouvelles forces devant Nancy et agone la bataille de ce nom, ibid.

Renescure, village. — Cité, III, 320, 342.

320, 342.

Renty (château de). Pris par les
Français, III, 325.

RESTY (seigneur de), Voy, Choy, Resteville, Voy, Brittol. Retford, [Reddefort]. - Cité, III, 19.

Rhin (le), flenve. — Cité, 1, 194. Rhodes (île de). Bombardée et assiégée par les Tures, II, 56, 57, 59; III, 153. — Citée, II, 35,

51-54, 58, 86; 111. 327. Reodes (grand maître des Templiers de). Voy. Borfer de Las-

TIC. REODES (chevalier de). Voy. SAINT-

Vincent.

Ribemont, village. Pillé et brûlé
par le duc de Bourgogne, 111,
299.

par ie due de Bodrgogne, 111, 299. Rienand II, roi d'Angleterre. Rappelle près de lini le duc de Lancastre, 1, 159 ; satisfait des mariages des filles de ce prince, 150 ; traite avec le roi de France;

à quelles conditions, I65; ses obseques, 198. — Cité, 1, 172, 176, 178, 179, 184, 196; II, 241, 282, 283.

Richmond (comté de). — Cité, III, 18. Richmond (Artus de Bretagne)

comte de). Son maringe aveo la setur de Philippe, duc de Bourgogne, 1, 252; assiste à la prise de Jargeau, 282; conduit l'avant-garde à la journée de Patay, 289.

RICHMOND (Edmond de Hadham, comte de). Se joint à l'armée du roi coutre le duc d'York,

II, 254.
RICHMOND (Marguerite de Bourgone, comtesse de). Soo mariage, I, 251, 252.
RIDDESDALE (Robiu de), [Rissedal].

Voy. Hilly ard.

Ry, village, [Ris]. Tenait à la forêt de Lyons, 1, 310.

Rivers (Jacqueline de Luxem-

bourg, veuve du duc de Bedford, remariée au lord). Sollicite auprès d'Édouard 1V la grâce de trois seigneurs, II, 298. — Citée,

11, 328.
RIVERS (Richard Widwill, lord),
[Rivière], Accompagne le duc

de Somerset à Calais, 11, 197: accusé de négligence par ce prince; à quel sujet, 199; fait prisonnier, 205; de quoi est accusé, ibid.; emprisonné au château de Calais, 206, 236; conduit à Londres par le comte de Warwick, 236; rentre en grace auprès de Henri V1, 237; commis à la garde du pont de Ferry-Bridge, 275; conduit l'a-vant-garde de Henri VI à Towton, 276; met en fuite la cavalerie ennemie, ibid., 278; fait prisonnier, 280; obtient son pardon d'Edouard IV, 298; créé connétable d'Angleterre, 331; mauvais conseil qu'il donne au roi, 339; fait apporter le vin et les épices aux ambassadeurs de Louis XI, 347; conseil qu'il donne au roi ponr resister a ses ennemis, 351; inspire de la ialousie au comte de Warwick, 405; forcé de quitter la cour, ibid.; se retire dans un château dn pays de Galles, 405; décapité, ibid.; le royanme de France était son héritage, 111, 7; a bien mérité la mort, ibid. - Cité, 11, 203, 204, 299, 328, 330, 332, 342, 346; 111, 193, 278.

Rivierés, ville de Bourgogue. — Citée, III, 316. Rosent (sir ). Chargé par Édouard IV, lors de son arrivée sur les côtes d'Angleterre, do voir si le pays était hieu disposé pour ce prince, III, 98. Rosent III, roi d'Écose. De-

mande à Henri V un sauf-couduit pour son fils, I, 209; sa mort, 210. Robert Bruce. Voy. Bruce.

Rocharony (Guillaume de), chancelier de France. Se joint aux Anglais pour secourir Cravant,

I. 242.

Rochester, ville, [Rocestre].—Citée,
II. 217.

ROCHESTER (évêques de), Voy. Lowe et Scott. RODRIGUE (don), fils naturel du comte de Musanto. Entre l'un des premiers dans le château d'Arzile, III, 92.

ROBUX (seigneur de), Voy. CROY. ROI DE LA POLIE, VOY. MORTIMER (Geoffroy de).

(Geoffroy de),

Rois et reine de France. Voy.

CHARLES IV, CHARLES V, CHARLES VI, CHARLES VII, CHAR-

ERS VIII, JEAN I, LOUIS XI et INABELLA de Bavière, Romanie (la). — Citée, II, 14, 41, 87.

87. Rome, ville. — Citée, 11, 24, 30, 31, 41, 48, 63, 64, 160, 161,

332, 358.

Romont (Jacques de Savoie, comte de). Combat les Français devant Arras, III, 309.

Roncesay? village Brûlé par les Français, III, 296.

Ross de Hamare (Thomas, lord). Accompagne le duc de Somerset à Calais, II, 235; tué i à la bataille de Towton, 280; assiste à la bataille d'Exham, 324; décapité le 17 mai 1463 i, 235. Roscriyx (Thomas), [Rethelin].

Roserlyn (Thomas), [Rethelin]. S'enfuit en France anprès de la reine d'Augleterre, 1, 46; se ligue contre cette princesse, 68; exilé, 69.

ROTHELIN (Philippe, marquis de Hochberg, seigneur de). Assiégé dans la ville de Huy par les Liégeois, II, 355.

Rotherham, ville. — Citée, III, 25. ROUAUET (Joachim), seigneur de Boismenart, maréchal de France. Quitte Saint-Quentin après la prise de Picquigoy, III, 66; sa ville de Gamaches brûke; par

1. C'est par erreur que Wavrin le cite an nombre de ceux qui « demourerent mors ou prins » a cette journée. 2. Dugdale s'est trompé, et nous avons fatt erreur en diant, d'après lui (II, 235, note; 280, note 4), que le seigneur de Ross mourat e dans la première année (4461-4462) du règue d'Édouard IV.»

qui, 294; fait assaillir la ville d'Eu et s'en empare par capitu-lation, 299, 300. Rouen, ville. Possédée par les An-

glais, I. 325; assiegee par le duc de Bourgogne, III, 296. — Citée, 1, 215-217, 224, 254, 270, 272, 273; II, 353.

Raugemantier, village. - Cité, III, Roussy (Antoine de Luxembourg,

comte de). Est au service du duc de Bourgogne, III, 57; nommé par ce prince capitaine de Doullens, 62; fait prisonnier par les Français, 30

Roustchouk (château de), [Rassica], Semblable à celui de Tourtonkan, II, 141; incendié par les Turcs, 142. — Cité, II, 104, 143, 144,

ROUVILLE (Jean), vice chancelier de Bretagne. Assiste du côté du de oretagne. Assiste du côté du duc de Berry à l'entrevue de ce prince avec le roi, II, 396. Rausroy, faubourg d'Abbeville. — Cité, III, 58. Roye, ville. Prise par les Français,

III, 26; assiégée et prise par le duc de Bourgogne, III, 293; détruite de fond en comble par Louis XI, 307. - Citée, III, 79, 8

Royea (François), bailli de Lyon. Conseille anx Liégeois de faire la guerre an due de Bonrgogne, 11, 362 Boyston, ville. - Citée, III. 9, 10, 13

RUBEMPRE (Jean de), seigneur de Bièvre. Commande l'assant donné à la ville de Liège, II, 89 ; forcé de rendre la ville de Nancy assiègée par le due de Lorraine, III, 316.

Rubemeré (seigneur de), frère du précèdent, Défeod la ville de Roye assiégée par Charles le Téméraire, III, 293.

Rue, ville, Saccagée par les An-glais, I, 216; remise par enx en état de défense, ibid., 217. — Citee, II1, 304, 305.

RUTLAND (Edmond, comte de), fils du duc d'York, [Rotelant]. S'enfuit avec son père après la bataille de Ludlow, II, 195; l'accompagne dans cette ville, 240; ce qu'il dit au comte de Warwick relativement anx droits de son père à la couronne, 245; accompagne son père à Wakefield, 258; thé à cette bataille, 261. - Cité, II, 262.

BUTLAND (Édouard, comte de). Assiste à la bataille de Shrewabury, I, 182; épronve un échec,

S

Saatz, [Sauch]. Assiégée, I, 207. Sailly (château de). Pris par les Français, III, 68 Sains (Jean de). Fait chevalier au

siège de Dieppe, I, 334. Sains (Regnaud de). Fait chevalier au siège de Dieppe, 1, 334. Sarss (seigneur de). Somme la

ville de Saiot-Quentin de se rendre à Louis XI, III, 53; entre dans la ville, 54. Saint-Albons. - Cité, I

181, 182, 222, 261, 263, 264, 266, 271-274. Saint-André (la croix de). Enseigne de guerre du duc de Bourgo-

goe, II, 363, 389. SAINT-ANDRÉ (évêque de). Voy. KENNEDY.

Saint-André (place), en Écosse. -Citée, III, 169. SAINT-ANGE (cardinal de), Voy. CESARINI.

Saint-Antaine (abbaye de), près Bailleul, Pourquoi est sanvée du pillage et du feu, I, 307. Saint-Bertin (abbave de), à Saint-Omer. — Citée, II, 402. Saint-Bertin (abbé de), Voy. La

PLAGNE

Saint-Donat (l'église de), à Bruges, - Citée, II, 352. Saint-Éloy (le mont), près d'Ar-

ras. - Cité, III, 319

Saint-Français (couvent de l'ordre de), près d'Arras. Par qui fondé. 11, 364

Saint-Gearge (faubourg de), à Hesdin. Brule par les Français, III,

Saint-Gearge (bras de), détroit de Romanie. Sa longneur, 11, 87. - Cité, II, 14, 39, 41, 53. Saint-George (Guillaume

Vienne, seignenr de). - Cité, I, 243. Saint-Jacques (église de), à Dieppe.

- Citée, I, 334. SAINT-JEAN (le prieur de). Voy.

LANGSTROTHER. Saint-Lambert. Enseigne des Lié-

geois, II, 363 Lievin (Saint), Révéré à Gand, II,

Saint-Martin (église paroissiale de), àSaint-Omer, Démolie, III, 326 Saint-Nicolas (le môle), à Rhodes, - Cité, III, 15

Saint-Omer, ville. Reste en la possession de Marie, duchesse de Bourgogue, III, 323; se met en état de défense contre les attaques dn roi, 325, 326; quel est son plus faible endroit, ibid.; ses environs dévastés par les Fran-201, 206, 207, 267, 312, 320, 324, 327, 328, 344.

Saint-Paul (château de). - Cité, III, <u>56.</u>

SAINT-PAUL (Jeanne de Bar, comtesse de), - Citee, III, 58. Saint-Paul (Louis de Luxembourg,

comte de), connetable de France. Mandé par le dauphin pour l'accompagner à Paris, I, 329; ne revendique point un prisonnier qu'il a fait au siège de Dieppe; ponrquoi, 332; fait chevalier andit siège, 333; hon-nenr qu'il rend au dauphin,

335 ; envoyé par Louis XI vers le duc Charles pour lui remontrer trois choses; quelles sont-elles, 11, 356, 357; fait savoir an roi Louis XI la réponse du duc de Bourgogne, 358; sa conférence secrète avec le duc Charles, ibid.; n'assiste pas aux États de Tours en 1463, 367; va en ambassade à Bruges vers le duc de Bourgogne, 375; son entrée dans cette ville, ibid., note 2; se tient dans son château de Bohain, 377; s'entremet pour accorder ensemble le roi et le duc de Bourgogne, 378; ac-compagne le roi à Péronne, 381; conseille aux babitants de Saint-Quentin de se rendre an roi, III, 55, 56; sa réponse hautaine an mondement que lui faisait le duc de Bourgogne de venir le servir, 57; fait sommer le capitaine de Bapaume de rendre la ville an roi, 67; lui accorde quelques jours de sursis, 68; assemble un grand nombre de gens d'armes, 72; s'empare du château de Chanlnes, 73; entre dans Amiens, 76; son entrevue avec le roi Edonard IV 312 ; pourquoi est empéché d'aller vers le duc de Bourgogne, 313; son arrestation, ibid., 314 313; son arrestation, total, 328, sa mort, ibid. — Cité, II, 328, 385; 111, 58, 64, 86, 274, 278, 308, 309, 315.

Saint-Paul (Marguerite de Banx,

comtesse de), mère du conuétable. Sa mort; où fut enterrée,

111, 280. SAINT-PAUL (Marie de Savoie, comtesse de). - Citée, III, 314 Saint-Pierre (église de), à Abbeville,

- Citée, III, 301. Saint-Pierre (Notre - Dame de) près Calais. - Citée, II, 197, 35, 262

Saint-Quentin, ville. Sommée par le roi de se rendre en son obéissance, III, 53; ses habitouts font serment de fidélité à ce prince, 55, 56; rentre au pouvoir du roi, 313. — Citée, II, 377; III, 59, 66, 79, 85, 285, 299, 304, 312. SAINT-QUENTIN (bailli de). Voy.

LA VIENVILLE. Saint-Remy (pont de). -- Cité, III,

310.

Saint-Riquier, ville. Ses babitants sommés de se rendre au duc de Bourgogne, III, 310; font de nouveau serment an dne, ibid.

— Citée, III, 185, 296, 297,

304, 305, 309.

Saint-Riquen (abbé de). Prie vainement le duc de Bourgogne de
faire déloger les troupes du maréclai de Gueldres qui occupent
son église et son abbaye, III,
297; ce qui en arrive, ibid.

297; ce qui en arrive, ibid.
Saint-Thomas (la fierte de), à Cantorbery. — Citée, I, 195; II, 404.

Saint-Tron, ville. Assiègée par le duc de Bourgogne, II, 359; sa reddition, 360.— Citée, II, 386. Saint-Falery, ville. Ceux qui gardaient cette ville l'abandonnent à l'approche du duc de Bonrgogne, III, 294; priie par les Français, 300.

SAINT-VERANT (seignenr de). Voy. WAVRIN (Robert et Waleran). SAINT-VINENAT, chevalier de Rhodes. Blessé an siège de eette

ville, II, 58.
Sainte-Claire (convent de), à
Amicus. Par qui fondé, II, 364.
Sainte-Claire (couvent de), à SaintOmer. Démoli, III, 325; puis

brûlé, 326. Sainte-Croix (porte), à Saint-Omer. — Citée, III, 325.

— Citée, III, 325.

Sainte-Marie au Roy (église de).

Située sur le bord de la Tamise,
II, 233.

Statam (Jeau de), [Salezart].
S'empare, avec d'autres seigueurs, de la ville d'Anxy et y
met le feu. III, 295; fait brûler
les fanbourgs de Hesdin, ibid.
— Cité, III, 72, 76.

Salemove (Gnigue, seigneur de), [Salemanne]. Se joint aux Bourgnignous pour aller au seconrs de Cravant, I, 241. Salisbury, ville, [Salisber]. — Citée,

I, 67. Salishuny (évêque de), Voy, Ais-

SALISBURY (Aliee, comtesse de).
Accompagne le comte de Warwick, son fils, à Calais, Il, 210;
reste dans cette ville, sons la
garde des Calaisiens, 216; présentée au roi, 237. — Citée, II,
213, 233, 234; III, 277.
SALISBURY (Richard Nevill, comte

de), père du comte de Warwick, [Salsebery]. Assiste à la bataille de Saint-Albans, II, 182; banni du royaume, 184; victorieux à Blore-Heath, 185; mandé par le roi ponr faire la paix entre les partis ennemis, 187; sa querelle avec le duc de Somerset, 188; pourquoi mande son fils, ibid.; accompagne le dne d'York an comté de Kent, 192; mis en déroute à Ludlow, 195 ; ses biens dévastés ; par qui, 96; pourquoi s'oppose à l'entre du seigneur de Rivers et de son fils dans Calais, 205; ses récrimina-tionscontre eux, 206, nate; com-mis à la garde de Calais, 209; joyeux du retour de son fils et de sa femme dans cette ville, 213, 214; quitte Calais, 216; assiege le seigneur de Scales dans la tour de Londres, 210, 230; commis à la garde et gouvernement du roi, 229; fait demander au seigneur de Scales les conditions de sa capitulation, 231; assiste à la reddition de la tour, 232; quelles recommandations fait à son fils, 238 ; assiste au parlement, 243; raconte a son fils le coup d'Etat du duc d'York, 244; chargé de la conduite des gens d'armes de ce prince, 251; se prépare au combat, assiste a la bataille de Ludlow, 255; accompagne le duc d'York à Wakefield, 253, 260; toé à la bataille donuée dans ce lien, 261. — Cité, II, 183, 201, 207, 221, 267, 332; III, 277. ALISBURY (Thomas de Montagu,

Saissius Thomas de Montago, conte de), Assiste à ha price de la forteresse d'Orazy, J. 215, note; entroye pour secourir Carault, 2500, 285; harmogen es gens entroye pour secourir Carault, 2500, 285; harmogen es gens retourne au siège de Montagullon, 299; combien fit de chevaliers avant la batülle de Caraunt, 290; maudé par le duc de Bedford; pourquoi. 293; ordre que lui donne letit duc, de Bedford; pourquoi. 293; ordre que lui donne letit duc, de Termell. 2965; t'empare de la tour de Janville. 281.

Salperwick, village, Sahornich, Solpruica, Incendie par les Français, III, 329.

Samarcand, ville, [Sammaqui]. - Citée, III, 156.

SAMER (seigneur de). Reste prisonnier des Français d'après la capitulation de la ville d'Eu, III, 300; où il est conduit, ibid. Sandal, ville, [Sendalle]. — Citée,

Sandati, ville, [Semons, 111, 107.]
Sandwich, ville, [Zandvich]. —
Citée, I, 194; II, 197, 202-204,
216, 217, 233, 236, 343, 344,
350, 404; III, 142, 162, 186,
292.

SARGUEN (Gnillanme). Un des ambassadeursenvoyés en Angleterre par les Parisiens, I. 214.

par les Parisiens, I, 214. Santerre (le), pays. — Cité, III,

82.

SAOCINI ON SAWEJMI, [Saousty], Filis alué d'Amurat II, II, 100]; se rend à Drimgo avec une bombarde, 102; va en Hongris sur une galère ornée; counneut, 103; demande d'entre en pourparler avec les assiègés de Silistri, 108; sa manière de partenenter, 109; dit que l'empire de Turquie [ni appartient, 110; son desappointement de equ'on

ne vent pas le reconnaître, 111; demande à se joindre aux Valaques, ibid.; réponse qu'il fait au seigneur de Wavrin, ibid.; quitte ce seigneur et s'en va trouver le seigneur de la Vala-

rouver le seigneur de la Valahie, 112. – Cisé II. 101. Serratini (12s). Qui ils firent monrir en prison, III. 87, 96; refuseat de rendre la ville d'Arzille, 88; demandent à partementer, 59; se défendent vaillamment, 90; conventent arnudre le chliceu, 91; leur traliseur de la consentation de la consentation de la consentation de roi de les laises vivre en pais en lui payant tribu, 98; pourquoi donneat aris nu roi qui'il peat s'empare de Tanage, ibid. Sazassanuc; Robert de ), sei-

gneur de Commercy. Accompagne Ie dauphin au siége de Dieppe, I, 330. Saverne (la), fleuve. — Cité, II,

240, 407, 408. SAVEUSES (Jean dc). Voy. SAVY.

Savausza (Philippe, seigneur de). Reste en garnison à Graveline par ordre du dinc de Bourgoue, I, 303; est un des chefs des Brugeois au siège de Calais, 305; son esearmonche contre les Anglais, 308; is mort, 11, 364; son éloge, ibid.; fonde deux couvents, ibid. – Cité, II.

Savoie (la). En proie à nne grande famine, III, 315. — Citée, III, 313.

Savoir (duc de), Voy, América IX. Savoir (Charlotte de), reine de France. — Citée, III, 309,

SAVOIR (Jacques de), Voy, ROMONT (comte de), SAVOIE (Louis, due de), Accompague le duc de Bonrgogne à Châ-

gue le duc de Bonrgogne à Châlon, II, 31. SAVOIE (Marie de). Voy. SAINT-PAUL (comtesse de).

Savore (Philippe de). Voy. Baesse. Savore (Yolande de France, duchesse de), sœur de Lonis XI. Pourquoi va trouver le due de Bourgogne à Lausanne, III, 314; sa présence avec sou armée est une des causes qui amenèrent la famine dans la ville, 315.

Savy (Jeanuet de Saveuses, seigneur de). Commis à la garde de Picquigny, III, 70; battu dana une sortie qu'il fait contre les Français, 71; reste prisonnier des Français d'après la capitulation de la ville d'En, 300; où

il est conduit, ibid. Sawenzi. Voy. Saoudji.

SAY et SELE (James, lord). Décapité, II, 175; sa tête est mise au bout d'une lance et exposée sur le pont de Loudres, ibid.; son corps, attaché à la queue d'un cheval, est aiusi traîné jusqu'au gibet, ibid.

Sar (William de). Est da parti du duc de Somerset, 1, 319; accompagne Édouard IV dans son entreprise pour recouvrer son royaume, 111, 97.

SAXE (duc de). Voy. GULLIAUME III. Scales (Antoine Widwill, lord), fils du seigneur de Rivers. Sa mésaventure à Sandwich, II, 204; manque d'y être tué, et y est fait prisonnier, 205; de quoi est accusé par grands seignenrs, ibid.; détenu au château de Calais, 206, 236; conduit à Londres par le comte de Warwick, 236; rentre en grâce auprès de Henri VI, 237; fait partie de l'armée royale a Towton, 274; y conduit l'avant-garde. 278; met en fuite la cavalerie enemie, 278; fait prisonnier, 280; obtient son pardon d'Edouard IV, 298; son mariage; prend le nom de sa femme, 330; fait des armes avec Antoine, bâtard de Bourgogne, 342, 343; euvoyé au-devant des ambassadeurs de Louis XI, 346; assiste au mariage du duc de Bourgogne avec Marguerite d'York, 363; pour-

noi est forcé de quitter la conr d'Edouard, 405; part pour le pays de Galles, 406; commande plusicurs navires pour aller contre le comte de Warwick, III, 31, 36; a le titre d'amiral d'Angleterre, 31; reprend au comte de Warwick tous les navires dont il s'était emparé, 32; accompa-gue Édouard en Hollande, 48; retourne avec lui en Angleterre, 97; dispersé par la tempête; en quel endroit prend terre, 0; délibère avec le duc de Glocester sur le moyen de sortir de la ville d'York sans danger, 106; moyen qu'il emploie, 107; accompagne Edouard à la bataille de Barnet; a'y conduit pataile de Barnet; ay conduit vaillamment, 126; met en fuite le bâtard de Faucomberg, 143, 291; fait prisounier; a la vie sauve, 279. — Cité, 11, 203; 111, 46, 47, note, 160, 192, 193, 278.

Scales (Elisabeth de), femme du précédent. Son mariage, II, 330.

Company Assiste à la redchiton d'alvary, 1285; reut viendition d'alvary, 1285; reut viende Loui Gale, II, 175; commère plusieurs rebelles à la Tour de Londres, 186; y reçoit l'évêque d'Ely, poirmois, 218; permet à ce prelat de viencaire avec les autorités de la ville, 219; assiègé daus la Tour, par qui, 290, 291, 293 (demande à captuler, à quelles conditions, 231; forcé d'accepter celles qu'on lui fait, 232; assassiné daus un hateus, 233. Cité.

II, 330.
Scorr (Thomas), surnommé Rotherhum, évéque de Rochester. Avertit Édouard IV du dauger qu'il court à débarquer daus le lieu qu'il désigne, III, 98,

Schope on Schoope de Borros (John, lord). Un des capitaines de l'armée de Warwick, II, 226; tué a la bataille de Towton, 281; chargé par le comte de Warwick de soulever le peuple contre le roi Édouard, y renonce, Ill, 18; demande pardon au roi, 26. — Cité, II, 235.

au roi, 26. — Cité, II, 235.

Scythie (la). Autrefois royaume des
Amazonnes, II, 93.

SEGERAY OU SEGRAY (Rosse). Voy.

GRAY DE WARE (Ralph) et GERY DE RUTHYE (Edonard, lord). Selle (château de), en Bonllenois. Pris par les Français, III, 325;

à qui appartenait, ibid.

SÉRÉCHAL: — de Bordeaux, voy.

RAMFSION; — de Boullenois, voy.

ESQUERDES; — de Normandie,
voy. BREZÉ; — de Poitou. voy.

CRUSSOL; — de Thasted, voy.
MERLIN.
SENSELLES (Seigneur de). Porte la

bannière du comte de Hainaut à la bataille de Crécy, ce qu'il y fit, I, 97. Sent Per. Voy. Augrant.

Sent Pen. Voy. Augener.
Septe? en Barbarie. — Cité, II,
322.

SEROUP (Mre)? Envoyé en ambassade par Warwick vers Édouard IV, III, 193. Seron (Thomas de), [Siccon]. Tué

Seron (Thomas de), Siccon]. Tué à la bataille de Cravant, I, 248. Sérille, ville. — Citée, I, 159. Sroaza (François), due de Milan. — Cité, III, 260.

Shafstesbury, ville, [Chastelbury]. Citée, 111, 132. Sherburn, [Chiereborne]. Lieu où fut donnée la hataille plus com-

nunément dite de Towton, II, 287. Shrewsbury, [Chyrosbury, Theosbury]. — Cité, I, 183, 187; II,

SUI.

SHERWERURY (John, comte de).

Abandonne le parti de Warwick et vient se rendre au roi
Édouard, III, 28; retonrne au
parti de Warwick, 46.

1. Il n'y fut que blessé. Voy. ibid., note 1.

Suaxusuary (John, seigneur de Talbot et de Foornvial, depais couste del, sursonme le grand Foornvial, depair couste de secondo de secondo est le plus vaillant cheralier de royaume d'Angletere, 2831; mecoustent des avis du seigneur de Fauloff, 2852; l'un des chrés de paradif, 2852; l'un des chrés de 2021; fait prisonaire à Patay, 2021; fait prisonaire à Patay, 2923; assies an siège de Cogcel de Gallierlon, 2035. – Cite, 1, 2921; Ill. 294, 86.

279; 111, 28, 49.

SRAKWSALEX (John Talbot, comte de). Partisan du dne de Somerset, II, 188; tué à la bataille de Northampton, 227; se joint à l'armée du roi contre le dne dr'Arch, 255. — Cité, II, 224.

St'Cuta (roi de). Voy. Rage d'An-

jon. Sigismond, due d'Autriche. Vend

an duc de Bourgogne le comté de Ferrette, II, 393. Storsmond, empereur d'Allemagne. Assiste au siège de Nicopolis, II.

99, 156.
Silstri, ville, [Triest]. Passage qui grève la Valachie, II, 102; sa situation, 104; assiegée par les Bourguignons, 105; une partie incendiée par les Tures, 108; son siège levé, 112. — Citée.

II, 107, 114, 122, 125.

S XTE IV, Pape. S'entremet pour faire faire la paix entre le duc de Bourgogne et l'empereur d'Allemagne, III, 312.

SMRRT (John), surnommé Jarretière, roi d'armes de l'ordre de la Jarretière. Envoyé par le roi vers le duc de Clarence et le comte de Warwick, III, 19, 22. Sodbury (Chipping), bourg — Cité,

III, 133.
Sodbury (Little), village, [Sudbury-hill]. — Cité, III, 133, 134.
Soissons (Seigneur de). Voy. Poix.

Somerset, duche, [Sombreset]. -

Souraser (Edinoul Beaufort, due de), Sa jalousie contre le due d'York, 1, 317 aumnet goude d'York, 1, 317 aumnet gou320; chef de parti, 319; ausiez 
au signe de Tartas, 321; ausiez 
au signe de Tartas, 321; ausiez 
au signe de Tartas, 321; ausiez 
autien de Conches, 323; s'en 
mecontent de la prine de Grillardon, 325; prisonaire à la 
Tour de Londres, 11, 117; 177; devient puis 
pais centre le roiet de due d'York, 
180; accompagne le roi à siaut. 
Albiaus, 181; engage le roi à 
air 
au cette hausille (1855); 183; quels 
de siaues es heritiers, 178.

- Cité, 11, 188, 187, 251, 317; 31.

Sozasser (Edmond Beaufort, due (e). Fait use levér d'honmes pour aller au-devaut de Marquerite d'Anjou, III, 119, 289; s'eutend avec cette princrese batter Édouard, 130; conduit l'avaut-garde à la bataille de Tewkebury, 137; force l'ennemi à reculer, 138; est à son tour contraint de fuir, 664, 130; décapuit après ladite hat l'auterit de l'au

Soatians (Heury Beaufort, due de). Suevelae 4 non pere, II, 185; as faveur auprès de Heur VI-et de la reine, 186; es ré-coucilie avec le due d'York, 187, as querelle avec le coute de Salishary, 188; determine Heuri VI à faire la guerre au dac d'York, 191; attre Andrieu Trolo dans son parti, 191, 1920, et dispose è un prendre poissesion, 193; evroie un héraut d'armes à Calais à cesujet, 198; jure de tiere veoçance du reille.

connaître, 199; séparé de aes vaisseaux par la tempête, où se réfugie, ibid.; recu à Guines comme capitaine de cette ville, 200; pourquoi veut se venger du comte de Warwick, 201; empêche l'eutrée des vivres à Calais, 202; va en Bourgogne, 215; 3f4, note; propose de li-vrer le château de Guiues au comte de Charolais, 215; chercomte de Graroius, 215; eser-che à faire la paix avec le comte de Warwick, 234; son eutrevue avec ledit comte, 235; promet de ne plus prendre les armes contre lui, 236, 262; dommages qu'il cause à plusieurs seigneurs, 238; cherche à s'emparer du pouvoir, 254; assiste à la bataille de Northampton, 256; assemble des troupes pour com battre le duc d'York, 259; met en déroute celles du duc, 261; manque à sa parole envers le comte de Warwick, ibid., 262; commande l'armée de la reine, ibid.; jette l'alarme parmi les ennemis, 264; fait partiede l'ar-mée de la reme à Towton, 273; commis à la garde du pont de Ferry-Bridge, 275; couduit l'a-vant-garde de l'armée à Towton, 276; met en fuite la cavalerie ennemie, 278; perd la bataille, 279; s'culuit à York, 280; suit la reine en Écosse, 274, 288, 289; fait sa paix avec Édouard IV, à quelles condi-tions, 286, 287, 317; retourne an parti de Lancastre, 318, 323; fait prisounier à la bataille d'Exham et décapité (1464), 324. -Cité, II, 203, 206, 209, 251 260, 263, 266, 300; III,

que fout les Calaisiens de le re-

Somenser (John Beaufort, comte de). Assiste à la bataille près de Shrewsbury, I, 182.

Somme (la), rivière. Les vins du pays pouvaient être comparés, en 1473, à ceux de Paris et de Bourgogne, III, 304. — Citée, I1, 387, 380. Sophio, ville, [Souffres]. — Citée,

11, 26 Southampton, port de mer, [Hon-tonne]. — Cité, I, 180; III, 129. Southwart, [Souwert]. Grande rue

hors la cité de Londres, II, 175. - Citée, II, 218, 233

Soyecour (Louis de), seigneur de Mouy, [Secourt]. Le plus vaillant à l'assaut de Dieppe, I, 333. Starrond (bâtard de), [Estamfort].

Assiste au siége de Guise, 1, 25 STAFFORD (Guillaume). Tue dans un combat contre Jean Cade,

II, 174. STAFFORD (Henry et Humphrey).

Voy. BUCKINGHAM. STAFFORD (Humphrey), comte de Devonshire. Abandonne les Gallois à la bataille de Banbury, II 409; est canse de la perte de

cette hataille, ibid. STAFFORD DE GRAPTON (Humphrey). Tué dans un combat contre Jean

Cade, II, 174. Cade, 11, 114.

Starroan (John), fils du duc de
Buckingham. Nommé un des
capitaines de l'armée du comte
de Warwick, II, 225; assiste à

la bataille d'Exham, 324. Stafford (John), archevêque de Cantorbery. Traite avec les communes révoltées contre Henri VI,

 I1, 177. — Cité, II, 180 STAMBURY (John), évêque de Hereford, confesseur de Henri VI. Empéche les messagers du duc d'York de parveuir jusqu'au roi, II, 193; réponse qu'il fait faire auxdits messagers, 194.

Stamfard, [Stofford]. - Cité, III, 10, 14-16. Stanhope-Park, [Stomphon]. - Cité,

I, 65 STABLEY (Thomas), beau-frère du comte de Warwich, [Souloy]. Amène un renfort de troupes an comte de Warwick, II, 222; conduit à Édonard, comte de la

Marche, un renfort d'archers,

272; se joint au comte de Warwick pour détrôuer Édouard IV,

III, 46. — Cité, III, 160. Sterling, ville. — Citée, III, 167 STILLINGTON (Robert), évêque de Bath. Se rend médiateur entre

Édouard et son frère, III, 11 STUART (Jean), connétable d'Ecosse. Chef de l'armée française envoyée au siège de Cravant, I; 238; fait prisonnier, 248.

SUDAIRN (dne de). Assiste a la bataille de Shrewsbury, I, 182.

iffolk, [Fuffok, Suffok]. - Cité, Support (Elisabeth d'York, duchesse de). Se rend médiatrice

entre ses deux frères, III, 113. SUPPOLE (John de La Pole, due de). Conduit l'avant-garde de l'armée du comte de La Marche. à Towton, en qualité de maré-

chal d'Angleterre, Il, 275; s'en-fuit à l'approche d'Édouard IV, III, 287. — Cité, II, 268, 274.
Suppore (William de La Pole, comte de). Va au secoura de

Cravant, I, 240; retourne au siège de Montaguillon, 249; met le siège devant le château de Cous y, 250; se rend auprès du duc de Bedford, pourquoi, 4; rend compte à ce prince de la position de l'armée frauçaise, 260; défend la ville de Jargeau, assiégée par les Français, 282; prend parti pour le duc de Somerset, 319; contribue à faire exiler le duc d'York,

320. Suisses (les), Battent les Bourguignons, 111, 314; sont encore victorieux à Morat, 315. Syrie (la). — Citée, II, 53, 59. SYRIE (soudan de). Voy. DYARMAR.

T

Todcaster , ville, [Thedeotre]. -Citée, III, 107.

Tallboys (William), comte de Kyme, [Thalbot]. Assiste à la bataille d'Exham, 11, 324; decapité après cette bataille, 325. Talbor' (bâtard de). Assiste au

siège de Dicppe, 1, 327; y est fait prisonnier, 332. Talbot (seigneur et coute de).

TALBOT (seigneur et comte de). Voy. Shrewsbury. TALBOT (Thomas). Reprend le roi Henri VI, qui s'était sauvé, 1I,

Henri VI, qui s'eiat sauve, II, 286; le conduit à Londres, ibid.

Tamise (la), fleuve. — Citée, I, 195; II, 218, 233, 237, 245, 247, 290, 342, 346; III, 143,

291. Tanger, ville. -- Citée, 111, 94, 95.

Tappecul (le), à Hesdin. Brûlé par les Français, 111, 295.

Tartas, ville. A qui appartient, 1, 321; son siège et sa reddition, ibid., 322. — Citèe, 1, 323.

Tawton, ville. — Citée, III, 132.

Tempest de Bracewelle (John\*).
Cache chez lui Heuri VI, III,
285.
Ténédos, port de mer. — Cité, II,

60; III, 157.
TENELE (Arthur de Longueval, seignenr de). Somme la ville de

Saint-Queutin de se rendre au roi, III, 53; son épitaphe, ibid., note 3; entre dans la ville, 54. — Cité, III, 76. Tranaux (Philippe, seigneur de).

Fait chevalier avant la bataille de Gravaut, 1, 244; député vers le dauphin par le duc de Bonrgogne, pourquoi, 338. Tewksbury, ville, [Chyrorbury, Theukesbury]. — Grée, II, 240, 407; III, 132, 134, 136, 137,

1. Était au nombre des seigneurs qui accompagnment Édonard IV lorsqu'il vint en France, en 1475. (Mozaxar, I., 1441)

1, 144.)
2. Wavrin lui donne le prénom de Richard,

Thasted, village,[Thastalle].—Cité, 111, 9. Thérouanne, ville. Se rend au roi,

111, 318, 325; sa garnison pillo et dévaste tout le pays de Flandres, 341; tend des embdehes aux Bourguignons et fait prisonniers des gens d'élite, 343. — Cutée, III, 342.

THÉROUANNE (cardinal de). Voy. LE JEUNE. THÉROUANNE (le coadjuteur de).

THÉROUANNE (le condjuteur de).
Voy. CLUGNY (Guillaume de).
THÉROUANNE (évêque de). Voy.
CLUGNY (Guillaume de).

Traisée. — Cité, 11, 93.

Traise (Jean, bâtard de). Empêche
Jean Fastoff de retourner à la
hataille de Paray. 1, 294.

hataille de Patry, I, 29%.

Tourse (Geoffrey Or, conseiller, Trouve (Geoffrey Or, conseiller, Trouve (Geoffrey Or, conseiller, Trouve (Geoffrey Or, Conseiller, Trouve (Geoffrey)), and the second of the second or the second or

102. — Cité, 53.
Thoisy (Jacot de), gouverneur des vaisseaux et galères du duc de Bonrgogne. Se joint aux galères du seigneur de Wavrin, II,

103.
TIPETOT (hôtel de), à Saint-Riquier.
A qui appartient, 111, 311.
TOISON-D'OR (Roi d'armes de lu).

Voy. Govern et Lefebyre Dr.
Saivy-Remy.
Tongres, ville. Se rend au duc
Chayles de Rousescape II. 280.

Charles de Bourgogne, 11, 360; pillée par les Liégeois, 380; reprise par les Bourguignons. 386. Townsans (Louis de Châlou, comte de). Conduit l'armée française à lvry coutre les Anglais, 1, 257

Torcy (château de), [Trosi] .- Cité, I, 297. Toacy (seigneur de). Voy. Esrou-

TEVILLE (Jean). Tonore (Jean de). Fait chevalier an siège de Dieppe, 1, 333.

Toulongron (Jean de), surnor le Borgne, maréchal de Bourgogne. Marche au secours de Cravant, 1, 241, 242; fait la guerre en Hollande avec le duc de Bourgogne, 277. - Cité, 1,

Tournay, ville. Ses habitants reçoivent une garnison du roi, quoiqu'ils eussent promis de rester neutres, III, 323. - Citée, 111, 58, 323, 343 Tournay (evêquede). Voy. CLUGNY

(Ferry de). Tours, ville. - Citée, I, 337; II,

318, 366. Tourtoukan (château de), [Tousturcain, Turquant]. Situe en Bulgarie, da côté de la Grèce, II, 114; comment était fortifié, 115; pris par les chrétiens, excepté sa tonr, 116; cette tour rudement défendue par les Turcs, 117; est incendiée, 118, 119, 121.—Cité, II, 104, 112, 113, 123-126, 128, 129, 133-135, 141, 142.

Trail-Baton, [Traillebaston]. Nom

d'une commission instituée par Édouard I, pour mettre un frein anx dilapidations du royaume, , 58, note 2. Transylvanie (Ia). Dévastée par les

Tures, II, 21.—Citée, II, 15-19, 137, 151, 143, 156.

Trebisonde, ville, [Trapesonde]. — Citée, II, 91, 95-97.

Takstsonne (l'empereur de). Fait mettre en liberté Geoffroy de Thoisy, II, 97; III, 157. -Cité, II, 96; III, 156.

Treicht-sur- Meuse, Vov. Maestricht. TRESSURM Thomas). Décapitéaprès ш

la hataille de Tewkesbury, III, 140.

Trèves, ville. - Citée, III, 302 Takvas (archevêque de). ZINGENHEIM [Othon de]. Troie, ville de la Grèce, - Citée,

11, 60.

Taolost (André). Conduit l'avantgarde de l'armée du comte de Warwick à Ludlow, Il, 194; séduit par le duc de Somerset, abandonne le parti du duc d'Yorck, ibid.; gagne à son tour les Calaisiens à son parti, 195, 199; tourne les habitants de Guines eu faveur du duc de Somerset, 1993 etait grand portier à Calais, 2003 trabit le due d'Yorek, 2555 embûche qu'il tend à ce prince, 260, 261; commande l'avant-garde de l'armée de la reine à Mortimer's Cross, 262; fait chevalier, quoi-que de basse extraction, 274; met en fuite la cavalerie ennemie au passage de Ferry Bridge, 278; tué à la hataille de Towton, 280. — Cité, II, 191, 234, 259, 263.

Tronquoy (le), village. Appartient au seigneur de Crevecœur; pris par Louis X1 et détruit, III, 3 TRUSSEL (William), procurent au parlement d'Angleterre. S'enfuit en France auprès de la reine Isabelle, 1,46; annonce à Édouard II sa déchéance, 52; son discours à ce sujet, 53; est du parti du comte de Lancastre, 68 : exilé,

7 (2), ville, -Citée, II, 386. Tunis (golfe de). - Cité, III, 158 TUNSTALL (Richard), [Donnestal], clambellan de Henri VI. Lesonstrait à ses enuemis, II, 284, 285; quels sont les lieux où il le mêne et chez qui, ibid .; le sauve une seconde fois, 286, Tures. Expédition contre eux, I, 2

leurs cruautés envers les chrétiens, II, 2-11; s'arment contre les Valaques, 15; disposent leurs

corps d'armée, 16: sont vaincns, 17; lèvent une nouvelle ar-mée, 18; sont mis en déroute, 19; leurs préparatifs pour le siège de Rhodes, 56; sont battua, 57; venient assèger la ville, 59; perdent leur capitaine et s'en retournent en Syrie, ibid.; combattent les Bourguignous, 61; prennent la fuite, 62; demandent a parler au seigneur de Wavrin, 67; ce qu'ils lui disent, 68; montrent leur traité de paix avec la Hongrie, ibid.; favorisés par les Génois, 73; passent le détroit de Constantinople, 75; se disposent au combat, 79; leurs corpsman-gés par les ponrceaux, 84, 86; montrent la tête du roi de Hongrie, 85 ; vainqueurs à Nicopolis, 100; mettent le feu à la ville de Silistri , 107; a quelle intention, 108; parlementent avec le seigneur de Saoudji, 109; leur panique, 111; sont cause de la prise du château de Tourtoukan, 114; prennent la fnite, 116; parlementent, 117; sont vaincus, 119; pourquoi se lamentent, 122; a quoi a tenu qu'ils ne restassent maîtres dudit château, 125; defendent le château de Giurgewo. 129, 133; demandent à capituler, 136; de quelle utilité était ponr eux ce château, 137; comment quittent la place, 140; snrpris et mis à mort, par qui, ibid.; mettent le feu au châtean de Roustchouk, pourquoi, 142; leur défaite, 143; veulent empécher l'entrée des galères à Nicopolis, 145; tiennent la tour assise devant cette ville, 147; fortifient cette tour, 148; en soutiennent le siège, 151; pour-suiveut l'armée des chrétiens, 152; dupes d'une supercherie, 155; degat qu'ils font dans leur fuite, 157; sont gens cauteleux, comment il les fant combattre, 158 : eurent un avertissement de la prise de Constantinople, 172: s'emparent de Négrepont, III, 36; hattus par les Bourguignons en Egypte, ibid., 158. — Cités, 11, 32, 65, 71, 78, 91, 92, 95, 110, 115, 155. Tubruscros (Hugh), [Trospeton-

ne]. Est du parti de là reine Isabelle, 1, 79; sa mort, 82. Turquie (la). — Citée, II, 28, 30, 39, 70-74, 76, 91, 92, 95, 110, 149, 322. Tyae (la), rivière, [Thim].—Citée, 111, 287.

#### T

UTRECUT (évêque d'). Voy. Boursogne (David, bâtard de).

#### V

Facquerie-le-Boucq (la), village. Brûlé par les Français, III, 311.
Faisseaux (noms de).—La Gréce de Dieu, II, 210, 211;—la Trinité, II, 200.

VAIYODES. — de Turquie, voy. HUNYADE; — de Falachie, voy. WLAD.

Faderki (th). — Citier, II, 12, 15-18, 21, 32, 32, 42, 90, 101, 102, 104, 137, 138, 131, 145. Pedagar, Liven in a ramée court partial result of the control of the court of th

voir Condelmare venir avec eux. 106; interrogent on Turc sur le nombre de gens défendant Silistri, 107; disent la manière dont les Tures empéchent le siège de leurs villes, 108; engagent Saoudji à descendre à terre avec enx, 111; offrent d'assaillir le elikteau de Tourtoukan, 113; ont besoin d'être secourus, leur avis pour s'emparer de ec château, 117; sont gens de grands laugages, 120; trouvent des greniers souterrains faits par les Tures, 122; demandent aide et secours au seigneur de Wavrin, 123; abandonnent le ehâteau de Tourtoukau, 128; attaqués par les Turcs , les repousent, 133; de quel avantage est pour eux la possession de l'île de Giurgewo, 137; ce qu'ils font des corps morts des Turcs, 140, 141 ; concluent avec les Hongrois miner la tour de Nicopolis, 150; quittent cette ville, leur ordonnance dans leur marche, 152: leur contame en faisant paltre leurs ehevaux, ibid., 153; poursuivent les Tures, 156, 157. — Cités, 11, 32, 133, 155. Valenciennes, ville.—Citée, II, 310;

III, 312. Vallerence (Theaude de), [Ville-perche]. Un des chefs de l'armée française à la bataille de Ver-

nenii, <u>I, 264.</u> VAN MELLE (Jeau), [Wauselle] . Décapité par les Gantois, 111, 321. Vanemeon (François de la Palu, seigneur de), Savoisien. Fait par-

tie de la croisade contre les Praguois, I, 206; sa lâcheté, 229, note; se dispose à marcher à la reprise de la ville de Cravant,

reprise de la vine de Cavant, 230. — Cuté, 1, 237.

Varna, ville. Sa description, II, 77-79. — Citée, II, 158.

Varrar (John de), comte de Surrey, [Garenne]. Annonce à Edonard II sa décréance, 1, 52;

ce qu'il lui dit à ce sujet, 53,

Vasous (Pierre de Saavedra), ebevalier du royaume de Castille. Se rend à Venise par ordre du duc de Bourgogne, 1I, 51; son portrait, 52, note; commis à la garde de denx galères, 63; ex-pinre les côtes de la Grèce, 92; envoyé en Hongrie vers Jean Hunyade, 94, 95; rend compte au seigneur de Wavrin de sa mission à Bude , 98-100; se rend à Constantinople, 101; pré-sente le seigneur de Wayrin au seigneur de la Valachie, 102 conduit le seignenr de Sawedji en Hongrie, 103; promesses qu'il fait à ce seigneur, ibid.; rend compte de sa mission en Hongrie an seigneur de Wavrin, 146; chargé d'aviser au siège de la tour devant Nicopolis, 147; conduit Hunyade près du seigueur de Wavrin, malade, 149; fait servir une collation audit Hutal servir une collation audit run-nyade, 150; cavoyé en ambas-sade vera Édouard IV, 403; dangerqu'il y court, 404.—Cité, II, 37, note 3; 60, 61, 89-91, 97. Pati, port, [Onaty].—Cité, II, 96; III, 158. Faudemont (conté de). Conquis

par le due de Bourgogne, Il1, 312.

VAUGHAN (Thomas), grand écuyer d'écurie d'Édouard IV, [Vagant]. Fait partie d'une amhassade envoyée par le roi Édouard IV au due de Bourgogne, II, 310. Vaux, ville et château,-Cites, 1,

224, 228, 230, 231, 233. Venise, ville. -- Citée, II, 3 41, 48, 50-53, 59, 63, 67, 160; III, 157.

VENISE (cardinal de). Voy. Con-DELMARE.

Fénitiens. Seconrs qu'ils envoient pour garder le détroit de Romanie, II, 41; leurs promesses d'armer des galères contre les Tures, 48; informent les Bourgnignons des apprêts du Grand-Ture, 70; perdent Négrepont prise par les Tures, III, 36. — Cités, II, 33, 36, 52, 63, 65. Venzadoux (comte de). Nomme par Charles VII pour aller au siège de Cravant, I., 239; fait prisonnier, 248; conduit l'armée française coutre les Anglais a

Ivry, 257. Vannun (ereques de). Voy. Fil-LASTRE et HABAUCOURT.

Vergier (abbaye du), près de Cambray. — Citée, III, 280. Vanor (Antoine de). Se joint aux Auglais pour secourir Cravaut, 1, 242; nommé maréchal de Farmée des Bourguignons, 244.

Vermandois, pays. — Čité, I, 127.
VERMANDOIS LE HÉBAUT. Envoyé par le roi de France vers l'évêque de Saint-André, III, 165; quelle

était sa mission, 166.

Verneul, ville. Se reud à Charles VII, 1, 259, la bataille donnée près de cette ville a plus à
redoubter et mieule combatue a
que celles d'Azincourt et de
Cravant, 263, la ville et la forteresse se reudent aux Anglais,
269, 270. — Cite, 1, 260-262.

Verny, eu Flandres. Envahie par

nne épidémie, III, 271.

Pervins, ville. Un traité de paix y est conclu, pour neuf ans, entre Louis XI et le due de Bourgo-

gne, III, 313.

Fezeday, ville. — Citée, I, 224.

Viana (don Henri de Meueses, comte de). Capitaine de la ville d'Alcacer, est nommé par le roi à la capitainerie de la ville

d'Arzite, III. 94. Viane ' (Jean de la Boverie, dit le Ruyte, seigneur de). Écnyer du duc de Bourgogne, porte le pennon de ce prince au siège dn

 Fait chevalier de la main de Maximilien, duc de Bourgogue, à la solemité de la fête de la Tosson d'Or, tenue en 1478. Il était alors président et chef du conseit (Mozaray, Il, 426); vivait eucore en 1489. (Id., 1111, 305.) chatecau de Tourtonkan, II, 1152, yest blessé à la jambe, 121. Vienna (Guillaume de), fils du séraguer de Saint-Georges, Se joint aux Auglais pour secourir Graunt, 1, 242; fait chevalier, 2 43. Vienna (Jean de), seigueur de Bussy, Se joint aux Auglais pour secourir Gravant, 1, 242. Vienna (Jean de), seigueur de Bussy, Se joint aux Anglais pour secourir Gravant, 1, 242. Vionoux (Etienne de L. Voy, La

Hins.
VILLASS (Jean de Levis, comte de).
Assiste, du côté du duc de Berry,
à l'entrevue de ce prince avec

Louis XI, II, 396.

Villers-l'Hopital, village, Brulé par
les Français, III, 296.

VILLERYAL (seigneur, de), Voy.

VILLERVAL (seigneur de). Voy. LANNOY. VILLERS (Jean de), seigneur de

l'Isle-Adam, Se joint aux Anglais pour secourir Cravant, I. 242; quitte le siège de Nelle, mande par le due de Bedford, 254; porte la bannière à la bataille d'Ivry, 257; retourne an siège de Nelle, 261.

Fimeu (le), pays. Pillé par le duc de Bourgogne, III, 294. — Cité, III, 310.
Fincelles, village, [Vaucelle]. — Cité,

Viax (Amé de), Savoisien. Se joint aux Bourguignons pour aller an secours de Cravant, I, 241.

### W

Wailly, village. — Cité, III, 63.
#ackpled, ville, [Filipap file], #Ggber, #Gel]. — Citée, II, 258, 259, 261, III, 407, 109.
#abinghem, village, L'image de Notre-Danne de ce lien est très-vénérée, II, 238, note I.
#abinghem, Jahaye de, Jane Le comté d'Essex, [Walcain], Citée, III, 98.

Wassys (Richard). Conspire contre Édouard IV, est décapité, III, <u>17.</u> Warwick (eomté et ville de). — Cités, II, 184, 240, 241; III, 2-4, 111, 112, 114-116, 119, 195. Warwick, Hérant d'armes. Porte

un message an comte de Warwiek, au camp de Henri VI, II, 226.

Warstex (Anne de), Voy, Gallas, Warstex (Anne, conteste do), fille de Richard de Beasehamp, counte de Warstex (Anne), fille de Richard de Beasehamp, counte de Warstek, Reste da-lais sons la garde des Calaisera, Tidat un peleviange, 283 j. se red à Warvick, 280; accompagne la rine Marguette à son tretour en Angleterre, III, 119; son arrivée à Weymouth, 128; 129; sa douleur en apprenant la time dans un celtre, 130.— Citée, II, 214; 233, 234; III, 29, note, 336, note, 116.

Citée, II, 214, 233, 234; III, 29, note, 35, 45, note, 116. Warwick (Isahelle de). Voy. Clabrance. (Richard Beauchamp, comte de). Assiste à la bataille

de Shrewsbury, 1, 182; épronve nn échre, 186. Wanwick (Riehard Nevill, comte de), fils du comte de Salisbury. S'entremet pour réconcilier le roi avec le duc d'York, II, 179, 180; assiste à la bataille de Saint-Albans, 182; banni du royaume, 184, 199; victorieux à Blore-Heath, 185, 252, 254; mandé par le roi ponr conclure la paix entre les partis ennemis, 187; nommé capitaine de Calais, ibid. revient à Londres pour rétablir la paix, 188; sa présence désagréable à la eour, 189; conspi-ration contre sa vie, déjouée, ibid.; son retour à Calais, 190; leve une armée, 191; se concerte à ee snjet avec le due d'York. 192; veut expliquer au roi ponruoi il a pris les armes, 193; trahi à la bataille de Ludlow, par qui, 194,255; mis en déroute, 195; ordonne la manœnvre du vais-

sean qui le conduit à Calais, 196; ses biena dévastés, ibid.; joje qu'inspire son arrivée à Calais, 197, 198; capture des vaisseanx du due de Somerset, 200; fait décapiter ceux qui les condui-saient, 201; demande seconrs an due de Bonrgogne, 202; sonrquoi part ponr Sandwich, 204 : s'oppose à l'entrée du seigneur de Rivers et de son fils dans Calais, 205; quel en est le motif, ibid.; ses récriminations contre ees denx seigneurs, 206, note; va en Irlande vers le due d'York pour s'entendre avce lm snr la guerre, 207; sa recommandation aux habitants de Calais en quittant la ville, 208; se concerte avec le due d'York sur la guerre à faire au due de Somerset, 209; sa précaution lorsqu'il va sur mer, 210; danger qu'il v court, 211; comment s'en retire, 212; paroles qu'il adresse aux mariniers, ibid., recu avec joie par les Calaisiens, 213; délibère avec les principaux d'entre en x afin de terminer la guerre, 214; ee qu'il conclut de faire, 215, 216; quitte Calais, ibid.; discours qu'il tient aux habitants du comté de Kent, 217; marche à Northampton pour combattre Henri V1, 220, 256, 257; re-commandation qu'il fait aux Londoniens en quittant leur ville, 222; campe avec l'armée à Saint-Albans, ibid., la dirige vers Northampton, 225; envoice nn héraut à Henri VI, pourquoi, 226; ordre qu'il donne avant le combat, 227; emmène le roi prisonnier, 228, commis an gonvernement de et prince, 229; ce qu'il propose concer-nant l'administration du royaume, ib:d.; 233, son retour à Calais, ibid.; 234; informe les habitants de eette ville de co qn'il a fait pour le bien du royaume, ibid.; consent à une

entrevue avec le duc de Somerset, 235, 236; se rend à Londres à l'ouverture du Parlement. 236, 242; présente sa mère et sa femme au roi, 237; reçu et fêté à Londres « comme s'il eust esté Dieu, » ibid.; fait un pèle-rinage à Walsingham, 238; évite un engagement avec le comte de Northumberland, 239; son entrevne avec le duc d'York. 240: annonce an roi l'arrivée de ce duc, 243; sa colère en apprenant le coup d'État de ce prince, 244; son entrevue avec lui à ce sujet, 245; s'entremet entre le roi et le due pour les réconcilier , 246; porte l'épée devant le roi à la cérémonie de la Toussaint, 250; son influence sur le peuple, 251, 252; se dispose à combattre l'armée de la reine, 261 ; trahi par un de ses serviteurs, 261, 271; se dirige vers Suint-Albans avec ses troupes, 263; se place au centre de la bataille avec le roi, 264; mis en déroute, ibid.; ne peut rejoindre le roi, ibid.; désolé de cette déconfiture, 265, 266; se rend à Londres vers le comte de la Marche, 267; l'engage à venger leur défaite, 268; blessé a la ha-taille de Towton, 279; jure fi-délité au comte de la Marche, 291; créé grand chambellan d'Édouard IV, 297; sa faveur auprès de ce prince excite des jalousies, 299; reprend sur les Français les places prises par enx ou nom de la reine Marguerite, 319; chasse les Écustais de Holy-Island, 320; désapprouve le mariage d'Édonard IV, quitte le mariage d'Edonard IV, quitte la cour, 330 ; mécontent du gouvernement de ce roi, 332; cherche à former des alliances de tous côtés, ibid.; attire à son parti les frères du roi, 333; se propose de marier sa tille an due de Clarence, 334; ses projets de vengeance contre le roi,

ibid.; était le plus subtil homme de son vivant, 339; conspire contre le roi, 340; III, 278; se rend on France, II, 342; revient en Angleterre, 343; amène avec lui une ambassade de Lonis XI, 344; rend compte au roi de la belle réception que le roi de France lui a faite, 345; hon aceueil qu'il fait au duc de Clarence, 346; sa jalousie, paroles qu'il adresse à ce sujet an bătard de Bourbon, 347; proose au duc de Clarence de le faire roi d'Angleterre, 348; se concerte avec les ambassadeurs français sur la manière de détroner Edouard, 349; fait insurger le nord contre ce prince 350; reçu à Ronen par Lonis XI avec de grands honneurs, 353; avait de son parti presque tout le commun d'Angleterre, 368; son arrivée à Saint-Omer pour voir le duc de Bourgogne, 401; promet à Wavrin de le renseigner sur or qu'il demandera concernant ses Chroniques , 402; présent qu'il lui fait, ibid.; se dispose à marier sa fille au duc de Clarence, ibid.; 111, 278; s'arme contre Édouard, II, 404; III, 278; sa haine contre le seigneur de Rivers, II, 405; le fait décapiter avec son fils, 408; III, 279; sa joie en apprenant que son parti a gagné la ha-taille de Banbury, II, 409; ordonne la mort du seigneur Herbert et de son frère, III, 1; se dispose à aller trouver le roi. pourquoi s'arrête en chemin, 2; fait conduire le roi Edouard, prisonnier, à Warwick, 4, 279 craint que cet emprisonnement ne sonlève le peuple, 5; engage Edouard a se rendre a Londres pour se montrer au peuple, 6; annonce any Londoniens le retour du roi, et se defend de l'avoir teuu prisonnier, ibid.; est cru de la plupart, 7; assem-

ble le commun de Londres et s'excuse de sou attentat, comment, ibid.; soulève le peuple contre Edonard, 8; proclamations faites en son nom, 9; cherebe encore à tromper le roi, 10, 13; son ingratitude envers ce prince, 12; son nom proféré par les communes avant la bataille de Stamfort, 15; veut détrôner Edouard IV et mettre le due de Clarence à sa place, 17, 279 continue à tromper le roi, 18, 19; demande au roi qu'il fasse serment de lui pardonner, 22; refuse les conditions de ce prince, 24, 25; persiste daos sa révolte, ibid.; fuit devant l'armée du roi, ibid.; demande un sauf-conduit à Édouard pour se rendre près de lui, 27, se dispose à le combattre, est obligé de s'enfuir, pourquoi, 28; quitte l'Angleterre, ibid., 29; fut longtemps capitaine et gouverneur de Calais, ibid.; fait assaillir cette ville et n'y peut entrer, 30; s'empare de plusieurs navires, ibid., fait eter a la mer tous les bommes, 31; arrive en Normandie, accueil favorable qu'il y reçoit ibid.; sa défaite en mer; perc tous les navires qu'il avait pris, 32; se réfugie en Normandie, ibid., 33 ; veut retourner en Angleterre, 34; s'enfuit devant l'armée navale du duc de Bourgogne, 35; accontumé à fuir, ibid.; pourquoi na peut se trouver en Angleterre au rendez-vous qu'il avait donné à son beau-frère, ibid.; se rend auprès de Louis XI, 37; sa lettre à ce prince relative à la réinstallation de Henri VI, 43, note 1; son arrivee en Angleterre, 46, 49, note 2; marche contre Édouard, 47 : fait courir le bruit de la mort de ce prince, 48, note: demande pardon au pape d'avoir détrôné Henri VI, 49, note 2; l'obtient, à la cou-dition de renverser Édouard,

ibid.; remet Henri VI sur le trône, 50 ; son pouvoir en Angleterre, 51; fait forger une monnaie d'or, 52; promet a Louis XI de l'aider à détruire le duc de Bourgogne, 58; s'en-fuit devant l'armée d'Édouard, 111 : refuse de venir terminer sa querelle avec ee prince en plain champ, 119, 117; refuse tout accord avec Edouard, 116; quelles sont ses raisons, ibid.; ordonne aux habitants de Londres de résister à Édouard, 120; mande à son frère, l'archevêque York, de se défendre contre Edouard seulement deux ou trois jours, 121; son espoir de surprendre ee prince; il marche vers Londres a cet effet, 124; son armée mieux pourvue que celle d'Édouard, 125; fait tirer sur son ennemi sans lui faire ancun mal, ponrquoi, ibid.; ses troupes se défendent vaillamment dans le commencement, 126; n'avait nul courage, 127, 279; est tné dans ectre bataille, ibid., 289; son corps porté à Londres et montré au peuple, 128; fait une trève avec l'évêque de Saint-André, 173; quelles en sont les conditions, 174; quelle est sa puissance en Augleterre, 277; refuse de terminer sa querelle avec Édouard IV par une bataille, 288. - Cité, II, 203, 223, 224, 230, 232, 234, 258, 167, 182, 184. 186, 188-191. 193, 194, 197-202, 211, 287. Washingborough, village, [Tabi-horeh]. — Cue, III, 9. Watern, ville. Brülée par les Français, excepté l'église et le

moulin, III, 329.

WATER (Jean, bătardde), seigneur du Floresiel. Comment entreprend d'écrire ses Chroniques,

I, 3; est fils illégitime de Robert de Wavrin, ibid.; assiste à la bataille d'Azincourt, ibid., 200, 262; vers quelle année commence son travail, 4; à quel règne s'arrête, ibid.; a oui raconter ce qui se passa à la bataille de Shrewsbury (1403), 186; fait partie de l'armée des Savoisiens dans la guerre contre les Praguois, 206, 207; est bien informé de quelle manière fut fait prisonuier le fils du roi d'Écosse, 209; se trouve en plusieurs courses et entreprises avec Perrinet Grasset, 249, note 1; fait partie de l'expédition du comte de Salisbury dans le Maconuais, 250; accompague encore ce seigueur à la reddition du château d'Ivry, 255; question qu'il fait au sujet du duc de Bedfort, ibid.; assiste à la bataille de Verneuil, 262; a vu celle de Cravant, ibid.; sait véritablemeut que le comte de Salisbury en soutint le plus grand faix, 266; ne pouvait ni tout voir ni tout comprendre, oceupé lui-même a se defeudre, 267; fait partie de la compagnie du maréchal de Bourgogne lors de la guerre de Hollaude, 277; commandé par le régent pour détourner l'entrée des vivres dans Orléans, 280; va avec le seigneur d'Esgreville à Nemours, 281; entre an service du roi d'Augleterre, et fait partie de la compagnie de Jean Fastoff, ibid.; conduit un secours aux assiègés de Beaugeney, ibid.; tout préparé pour al-ler livrer l'assaut à Beaugeney; par qui en est empêché, assiste à la bataille de Patay, 293; ne vit jamais nu homme plus désolé que Jean Fastoff, ohligé de quitter le champ de bataille de Patay, ibid.; suit ce seigneur, son capitaine, auquel le régent lui a commaudé d'obéir et même de servir, 294; fait partie de la compagnie des seigneurs de Créqui et de Wavrin a Gravelines , 305 ; pourchasse les Anglais , 307 ; ue peut leur porter nui dommage, s'en retourne à Gravelines, ibid.; en allant à Saint-Omer aperçoit le campement des Anglais, 308; ses reflexions sur les gonvernants ses reaexions sur les governams trop jeunes, 318 : II, 282; est informé que Henri VI avait été blessé à la bataille de Saint-Albans, II, 183; sait par des gens dignes de foi, qui assistèrent à la bataille de Towton, commeut elle fut gagnée, 279; préside au conseil teuu en Angleterre, par le bâtard de Bourgogne, ponr regler les conditions du pas d'armes entre ce seignenr et lord Scales, 343, note; obtient du duc de Bourgogne d'aller à Calais auprès du comte de Warwick, qui lui avait promis de lui fournir des renseignements pour ses Chroniques, 402; présent qu'il reçoit de ce comte, ibid.

WAYRIN (Robert de). Assiste à la bataille de Poitiers, I, 100; envoyé comme otage en Angleterre, 105.

WAVHIN (Robert, seigneur de), de Lillers et de Malannoy, conseiller et chambellan du duc de Bourgogne. Mort à la bataille d'Azincourt, 1, 3; son épitaphe, ibid., note.

Wavan (Walerand, seigueur de), be qui étai fili, 1, 1, nore 3; va à Constantinople, en quelle qualité, 2; III, 151; engage Wavrin à entreprendre son tavali, 1, 5; 303; service qu'il rend au seigueur de Croy, 304; assiste au siège de Calais, en quelle qualité, 305; commis a la garde de Gravelines, ibid, quitte cette ville, gogne de s'entendre avec l'anpogne de s'entendre avec l'anbasadeur de Constantinople, sur quoi, II, 34; conseil qu'il donne au duc de Bourgogne, ibid., 35 : nommé par ce prince capitaine général de ses navires ponr aller en Grèce, 36, 50; sommes qu'il reçoit à cette occasion, 36, notes 1 et suiv.; se rend à Venise, 52; qui il envoie à la défense de Rhodes, 53, 54; chef de l'armée du duc de Bourgogne, 59; s'informe ou est située la fameuse ville de Troie, pourquoi, 60; " fait un chevalier, 61, 62; son arrivée à Constantinople, 63; accorde na sauf-conduit à quelques Tures, 67; croit à la paix faite entre les Turcs et le roi de Hongrie, 68, avis qu'il reçoit du cardinal de Saint-Ange de n'y ajouter ancune foi, 69; trompé par les Génois, 70; son embarras pour défendre le passage de la mer Noire anx Tures, 71; demande un secours à l'empereur de Constantinople, 72; ne peut intercepter le passage de la mer Noire aux Tnrcs, 75; requiere l'empereur de Constantinople de lui envoyer une galiote armée, à quelle fin, 86; consent à défendre la ville de Constantinople. 87; mécontent de l'empereur, ponrquoi, ibid., son projet d'envoyer à la recherche du roi de Hongrie, dont la mort est mise en doute, 88; y va lui-même, 89; ce qu'il se propose à ce sujet, 90, 91; se met en mer, 92; croit avoir trouvé le roi, ibid.; écrit à Hunyade de lever une nonvelle armée, 94; cherche à combattre les Turcs, 95; prend a cet effet le chemin de Caffa, ibid.; écrit à l'empereur de Trébizonde, à quel sujet, 97; son arrivée à Drimago, 98; supplie le cardinal de Venise de remplir les promesses qu'il lui a faites de venir le rejoindre, 101; se reud auprès du seigneur de la Valachie pour avoir des denrées, 102; rend compte an cardinal

de ce qu'il a conclu avec le prince, 103; quitte Drimago pout assieger Silistrie, 104; déploie sur sa galère la bannière de l'Église, ponrquoi, 105; presse le cardinal de se joindre à lui, 106; ne croit pas qu'un prêtre soit nn bon chef de guerre, 107; consent à ce que Saondji parlemente avec ceux de Silistrie, 108; se met sur la défensive contre les Turcs, 110 ; veut se dégager d'une promesse faite à Saondji. 111 ; abandonne le siège de Silistrie et va le mettre devant Tourtoukan, 112 : son hésitation à faire le siège de ce château, pourquoi, 113; se dispose a l'attaquer, 114; le prend d'assaut, excepté la tour, 115, 116; fait miner ladite tour, 117; porte lui-même du bois pour incendier le château, 118; manque d'y être tné, 119; pourquoi fait tuer tons les prisonniers, ibid.; prend nn refroidissement, 120; visite les blessés, 121; fait tirer sur les Tures, 122; son altercation avec le cardinal de Venise, 123, 124; regarde comme heureux que le cardinal n'ait pu venir à la prise du château de Tourtoukan, 125; refuse d'assièger le château de Ginrgewo sans le consentement du cardinal, 126; se met aux ordres dudit cardinal, 127; propose d'attaquer le châtean de Giurgewo, 128; fait ses dispositions a cr sujet, 129, 130; confie la continuation de ce siège an seignenr de la Valachie, 131; s'en repent, 132; indique les moyens de prendre le château de Ginrgewo, 133; blessé et malade, refuse de se faire soigner, 134; remet le commandemeut des galères, à qui, ibid., 142; quelle était sa maladie, 135; remèdes qu'on lui administre, ibid.; joyeux de la red-dicion du châtean de Giurgewo, 138; refuse de joindre son scellé

à eclui de cardinal, ponrquoi, 139; cons-ille d'assaillir le cluiteau de Roustchouk, 142; demande qu'on tienne la promesse qu'il a faite aux Hongrois d'aller Nicopolis, ibid.; service qu'il rend aux chretiens de la Bulgarie, 144; son contentement d'être arrivé à Nicopolis avant les Hongrois, pourquoi, 146: craint de mécontenter le cardinal, ibid.; sa maladie l'empêche d'assister au siège de la tour de Nicopolis, 147; regarde par une fenetre le lieu où se donna la bataille de Nicopolis en 1396, 148 : écoute avec plaisir le récit qu'on lui fait de cette bataille, 149; question qu'il adresse aux Hongrois au sujet des Tures, 153; consent à nue entreprise contre les Tures, 154, 155; cède à regret à l'avis d'Hunyade, qui lui conseille de s'en retonrner, 158; son arrivée à Constautinople, 159; refuse de riches présents de l'empereur; ce qu'il lui demande en retour, ibid.; reçu avec honneur à Venise, 160; se rend a Rome, ibid.; s'exeuse auprès de pape de n'avoir pu rendre plus de services à la chrétienté, 161; reçoit certaines in-dnigences de Sa Sainteté, ibid.; arrive auprès du duc de Bourgogne, a Lille, et ini rend compte de sa mission, ibid. - Cité, II, 37, 51, 61, 70, 99, 100, 141, 157; III, 156, 157 WAYNTLETE (William), évêque de

Winchester. S'entremet pour faire la paix eutre le roi et le due d'York, 1I, 180; accepte Edouard, couste de la Marche, comme roi, au nom des États du royaume, 293, 294. Wedswane (Pierre). Capitaine des

Islaires, est the en defendant un boulevard entre Arques et Saint-Omer, III, 326.

Wellas (Léo de). Se joint à l'armée des seigneurs ennemis du dne d'York, II, 251; est fait prisonnier, 254; fait partie de l'armée de la reine à Towton, 273. Welles (Robert de). Soulève le

peuple contre le roi Édonard, III, 8; fait une prochamatiun pun: inviter à prendre les armes, 9; confession qu'il fait de ses démérites, 12; ne veut pos abandonner le parti des rebelles, 13; marche contre le roi à Stamfort, espérant le surprendre, 14, 16; porte la livrée du doc de Clarence à Stamfort, 15; as mort, 17, 27. — Cité, III, 20.

Welles (seignent de), père du précédent. Voy. Willoughby (Richard). Wenceslas, roi de Hongrie. As-

siste an siège de Nicopolis en 1396, 11, 148. Wenlock (John), [Fennelos]. Son

eloge, 11, 204; raunene deux prissoniers a Calais, 205; enroyé en ambassade, à Valenciennes, vers le duc de Boargogne, 310; 111, 160; ta lettre an sujet du marige d'Edouard V. Il, 320, soré 1, refine, malgré de Warwick, 11, 29, sore 3, excompagne la reine Marguerite a son retour en Angleterre, 119, son a sarrivé à Weymouth, 129; tute à la bataille de Teskebury, 139, 290. — Cue, 111, 161, 190.

WESTERNALE (John). « Maulvaia prestre vicieux.» III, 101; pourquoi se tourne en faveur d'Édouard IV. ibid.

Westminter, quartier de Londres.
— Cité, I, 51, 53, 83, 189, 192, 198; 11, 180, 188, 229, 233, 244, 245, 247, 248, 269, 290, 292, 321, 344, 346; 111, 101,

120, 123, 143.

Westmoreland, eumté. — Cité, II, 285.

Weymouth, ville. — Citée, 11I, 129.

130. Widwill (Antoine), Voy, Scales, Widwill (Élisabeth), Voy, Élisa-

WITH.
Winstil (John), frère du seigneur de Scales, [Oudeville]. Va
au-devant des ambassadeurs de
Louis XI, II, 346, pourquoi se
retire au pays de Galles avec
son père et son frère, 405; décapité par ordre du comte de

Warwick, 406.
Wmwill (Marguerite), seenr de la reine d'Angleterre. Son mariage avec le comte d'Arundel, II, 331.

Widwill (Marie), sour de la reine d'Angleterre. Son mariage avec le seigneur Herbert, II, 331.

Widwill (Richard, lord). Voy. Rivens. Wigwore (seigneur de), [Wigwe-

morant, Winghem]. Voy. Montimen (Roger). Willencourt, village. Brûlé par

les Français avec le monlin abbé et la cense, le tont appartenant à l'église de Saint-Riquier, III, 311.

WILLOUGHBY (Richard Welles, lord), [Wilbie]. Ponrquoi ne vent pas commencer la guerre contre Warwick, 11, 239; fait partie de l'armée de la reine à Towton, 273; tue (blessé) à la bataille de ce nom, 280; assiste à la bataille d'Exham, 324; conduit les gens du nord à la bataille de Banbury contre Edouard IV. 407; amène an conte de Warwick le seigneur Herbert et son frère, prisonniers, III, I; met le peuple de Lincoln en sédition contre Edouard, 8; est amené devant le roi, 9; confesse la part qu'il a prise dans la révolte, 11 ; informe son fils que s'il ne vient pas se rendre au roi, il sera cause de sa mort, 13 ; est décapité, 15, 27. - Cité, III, 14,

WILLOUGHBY (Robert). Marche au secours de Cravant, I, 240; sa vaillance au passage d'nn pont, 247 : retourne au siège de Montaguillon, 249; assiste au siège d'Ivry, 254.

Wilstman (James Boteler, comte d'Ormont et de), [Pollechir]. Envoyé par le roi lever des impôts dans une ville du duc d'York, 11, 186; est le mignon de la reine d'Augleterre, 203; se joint aux serjacures ennemis du dine d'York, 251; assiste à la bataille de Ludlow, 255; se joint à l'armée de la reine, 282; ut à la bataille de Mortins r's

Cross, 263.
Wiltshire, comté, [Wilthee]. —
Cité, III, 130.

Winchester, ville, [Wincestre]. — Citée, 74, 75, 77.

Winchester (le bailli de). Fait décapiter le comte de Kent, I, 77. Winchester (cardinal de), [Excester]. Voy. Brauport (Henry). Winchester (évêque de). Voy.

WAYNFLETS.
Windsor. — Cité, II, 346, 348, 349; III, 131, 132.
Winnson (Edouard de). Voy.

Winnsoa (Édouard de). Voy. ÉDOUARD III. Wintemnuag (Henri II, comte de),

Détenn prisonnier an château de Boulogne, III, 303. Wisoc (Antoine de), Voy. Garan-

Wisques (le bois de), près Saint-Omer. — Cité, III, 344.

Wissant, village, [Wissault]. — Cité, II, 199. Wirkld. (Richard), lieutenant de Guines, [Wettel]. — Cité, III, 162, 182, 183, 186.

Witers (Thomas) Remplit l'office de bourreau, I, 63; serviteur de Henri, comte de Lancastre, 64; banni, ibid., 69.

WLAD, surnominė Drakul, [Felacq], vaivode de la Valachie. Reçoit une ambassade d'Amurat II, II, 12; se rend à la cour de ce prince, 13; y est retenu prisonnier, 14, 139; son fils trop jeune pour gouverner, 15 ; resnis en liberté ; à quelles conditious, 40 ; refuse de porter ks armes contre les Tures, 42 ; ue veut pas aller servir en personne dans l'armée bongroise. 66; promet un seconrs contre les Tures, 100; envoie son fils au seigneur de Wavrin, 101; promet à ce seigneur des vivres et des galères, 102; doit se mettre s la tête d'une grande armée, 103; lève des gens d'armes pour se rendre a Nicopolis, 104 ; soutient par terre la flotte de Bourguignons au siège de Silistri, 105; se plaint qu'on a fait tort à ses geus d'armes; en quelle occasion, 120; propose le siége du château de Giurgewo, 126, 127; ce qu'il dit de cette place, 128; moute sur la galère du seigneur de Wavrin ponr voir l'attaque, 131; malheur qu'il occasionne, 132; continue le siège, 135 ; parlemente avec les a siègés, 136 ; presse d'accepter une capitulation; pourquoi , 137; ses instances pour préserver et pour conserver intacte cette fortcresse, 138; elle lui est rendue, ibid., 141; iudique un autre châtean à prendre aux Tures, ibid.; assiste au siège du château de Roustchouk, 142; secourt les chrétieus poursuivis par les Tures, 143; les fait passer sous sa domination, 144; son opiiou sur la natiou bulgerieune, ibid.: annonce l'arrivée des Hougrois aux Bourguignous, 146; reud visite au seigneur de Wa-vrin, malade, ibid.; demaude qu'il lui adresse, 147; fait jeter des bombardes à la tour de Nicopolis, 148; conclut, avec Huuvade, l'assaut de cette tour. 150; rassemble des bateaux poor oasser le Danube, 152. - Cité, 11, 41, 89, 112, 133, 140, 141, 158.

WLAD, fils du précédent, Trop jeune pour gouverner un royaume, II, 15; envoyé par son père an seignenr de Wavrin, 101; conduit ce seigneur vers son père, 102; va à Drimago, joindre les seigneurs bourguignons, 103; accompagne ces derniers aux sièges de plusieurs places, 104; propose d'attaquer le châ-teau de Tourtoukan, 112, 113; aide à v mettre le feu, 118; déclare, sous le sceret, une entreprise qu'il projette, 138, 139; reussit dans ses projets de vengeance, 140; son gonverneur moutre au seigneur de Wavrin la place où se donna la bataille de Nicopolis, 148. — Cité, II, 141.

WLADISLAS, roi de Pologne et de Hougrie, [Lancelot]. Priuce de graud seus, II, 22; accepte la couronne de Hongrie, 23; demande l'assistance du pape contre les Turcs, 24; reçoit le legat dn pape, 25; se met à la tête de sou armée, 26; gagne la bataille coutre les Turcs, 27; revient à Bude; aurait mieux fait de poursuivre l'euuemi, 28; ses projets d'une nouvelle guerre, 29; ce m'il mande au pape à ce sujet, 30; fait appel aux puissances de se joindre à lui, 42; envoie un liérant d'armes au Grand Turc. pourquoi, 43; ses préparatifs de bataille, 44; remporte la vic-toire, 45; veut poursnivre l'ennemi, 46; obstacle qu'il ren-coutre à ce sujet, ibid.; y perd heancoup de monde, et s'en revient à Bude, 47; ses craintes relativement à l'armée des chrétiens, 63; accueille les proposi-tions de paix de la part du Grand Turc, ibid.; accepte la paix avec lui, a quelles conditions, 64; rompt cette paix, 65; veut re-conquérir la Grèce, 66; demande des troupes à Wlad, ibid.; son armée peu nombreuse, pourquoi, 76; son arrivée à Varna, 77; délibére sur la manière d'attaquer l'eunemi, 78; se place an ceutre de l'armée, 79; gagne la bataille, 81; poursuit les l'arres, 83, 83; est tué, ibid., 85; doutes élerés au ra amort, 84, 85, 88, 89, 90, 98. — Cité, II, 69, 93, 94.
Woodstock (Edmond de), [Wodestock], Vox Kext.

Woonstock (Thomas de), Voy. Glockstek, Worcester, ville, [Dorcestre]. —

"Orecuter, vine, [Dorecure]. — Cite, III, 141. Wonenstra (John Tiptot, comte de), [Escestre]. Créé connétable d'Angleterre au conronnement d'Edouard IV, II, 297; destitué de cette charge et de celle de la

trésorcrie d'Augleierre, 331; est décapité, III, 52.—Cité, III, 46. Woncastra (Thomas Percy, comte de,. Accompagne en France la veure de Riebard II, 1, 176; promet aide et secours à son neveu contre Henri IV, 178; prendles armes contre ce prince, 180, 181; se prépare au comhat, 183, 184; décapité après la latifille de Shewachure, 188

hataile de Shrewsbury, 188.

WROTTESLEY (Walter), [Henry Frothesley]. Eavoyé par le due de Clarence et le eomte de Warwick vers le roi, III, 19.

# X

XAINTRAILLAS (Jean, dit Poton, de). Un deschefs de l'armée française à la bataille de Verneuil, I, 264; se dispose à combattre les Anglais à Beangency, 286; est à l'avant-garde à la journée de Patay, 289.

#### Y

Yonne (l'), rivière. - Citée, 1, 246. York, duché. — Cité, II, 252; III, 10, 46, 102, 106, 107. York, ville. — Citée, II, 180, 183, 276, 280, 281, 288, 289, 300; III, 25, 101, 102, 107, 109, 195, 287. YORK (Anne d'). VOY, EXETER.

YORR (Anne d'). Voy. EXETER. YORR (archeveques d'). Voy. Boo-THR (William), KEMP (John) et Navill (George).

Navill. (George). Yoan (Cécille, duchesse d'). Cherche à réconcilier ses deux fils avec Edonard, III, 113.—Citee, II, 208, 210, 272; III, 123. Yoacs (Edmond de Langele, comte de Cambridge, due d'). Mande en Angleterre le due de Lancartre, I, 159.—Cité, I, 160.

YORK (Élisabeth, d'). Voy. Surrolk. York (George d'). Voy. Clarence. York (Marguerite d'). Voy. Bour-

YORR (Richard d'). Voy. GLOCES-

Yoan (Richard duc d'). Nommé capitaine général du duehé de Normandie, I, 316; son éloge, 317; rappelé en Augleterre, 318, 320; forme un parti, 319; son exil, 320; sa haine contre le due de Somerset, ponrquoi, II, 178; expose au roi les fautes commises en France par ee due, ibid.; lève l'etendard de la révolte, 179; se réconcilie avec le roi, 180; forcé de quitter Londres, pourquoi, ibid.; ses récriminations contre le duc de Somerset, ibid.; ses projets de vengeance. 181; marche contre le roi à Saint-Albans, 182; gagne la bataille, 183; nomme protecteur du royaume, 184; perd ee titre; est banni du royaume, ibid.; ses hiens confisqués, 186; se retire en Irlande après la bataille de Blore Heath, ibid., 254; fait de nonveaux préparatifs de guerre, 191, 192, 254; envoie un ambassadeur vers le roi, à quelle fin, 192, 193; trahi à

#### 430 \* TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES,

la bataille de Ludlow, par qui, 194, 255, 256; s'enfuit en Irlande, 195, 255, 256; ses biens dévastés, par qui, 196; joyeux de l'arrivée du comte Warwick en Irlande, 208; se concerte avec lui sur la manière de faire la guerre au duc de Somerset, 209; son arrivée à Bristol, 239; accueilli avec joie par ses sujets de Ludlow, 240; ses droits à la couronne, 241; arme contre le roi, 242, 243; son coup d'État, 244; persiste à dépo-ser le roi, 246; veut se faire couronner, 247, 248; nommé régent du royaume, 249, 257; doit régner après la mort du roi, 249; III, 101; accompagne ce prince dans la cérémonie de la Toussaint, II, 250; envoie des troupes coutre le due d'Exeter, 251; engage la reine, au nom du roi, à revenir à Londres, 258; n'est pas en mesure de livrer une bataille, ibid.; the à celle de Wakeleld, 261.— Ctié, II, 207, 210, 238, 243, 262, 283, 332; III, 100, 101, 105. Youne (John), maire de Londres. Montre aux Londoniens les lettres du duc de Bourgogne au sujet de l'emprisonnement d'Édouard, III, 5.

rpres, ville. — Citée, II, 402; III, 320.

## Z

Zélande. - Citée, III, 97, 200,

287.

Zingenheim (Othon de), archevêque de Trèves. Se croiseavec les

seigneurs d'Allemagne pour combattre les Praguois, I, 205. Zustephen (?), seigneurie. Conquise par le duc de Bourgogne, III, 302.

PIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES NATIÈRES.

552,617

HAG 2022039

#### ERRATA.

#### DOME

| Pag | ge 3, note 2, ligne 2, as | tieu de | AAVII,                    | ш    | AAH.                      |
|-----|---------------------------|---------|---------------------------|------|---------------------------|
| _   | 49, note 1, ligne 3,      | _       | Kent,                     |      | Lancaster.                |
| ~   | 100, note, ligoe 9,       |         | obligés,                  | -    | nbligée.                  |
| _   | 155, nate, ligne 2,       | _       | 1361,                     | -    | 1461.                     |
| _   | 159, note 5, ligue 2,     | _       | 1401,                     | _    | 1402.                     |
| -   | 205, note 2,              | -       | Otton de Jie-<br>genhayn, |      | Othoo de Zie-<br>genheim. |
| _   | 207, onte 1,              | _       | Schlan,                   | _    | Saatz sur l'Éger.         |
| _   | 280, nate 1, ligne 9,     | _       | Chronique de              | **** | MATRIEU D'Es -            |

# TOME II.

| Page 116, nate 2, ligoe 2, au | lieu de | onchi,      |   | rouchi.    |
|-------------------------------|---------|-------------|---|------------|
| - 214, note*,                 | _       | Beaufort,   |   | Beanchamp. |
| - 240, note, ligoe 2,         | _       | Severn,     |   | Saveroe.   |
| - 375, ligne 22,              | -       | France 1,   |   | France s.  |
| - 393, oote 1,                | _       | VI,         |   | IV.        |
| - 399-400, au titre courant   | t, —    | [1470],     |   | [1469].    |
| 5.07 mate 1                   |         | Shrewsbury. | _ | Tewksbury. |

# TOME III.

| Pag | e 5, nnte 1,          | au lieu de |                             |   | 1469.                       |
|-----|-----------------------|------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
|     | 9, ligoe 14,          | -          | d'envoier has-<br>tivement, | _ | d'envoier que<br>hastivemen |
| -   | ibid., note 5.        | -          | Thusted,                    | _ | Taxted.                     |
| _   | 144, ligne 7,         | -          | gen lz,                     | _ | geotilz.                    |
| _   | 170, note, ligne 17,  | _          | XXVII*,                     | _ | XXVIII°.                    |
| _   | 173, note 1, ligne 6, |            | orte,                       | _ | forte.                      |

AIR DES THEFT

PARIS. - IMPRIMERIE DE CH. ! AHURE ET C"
Rue de Fierrus, 9



ε





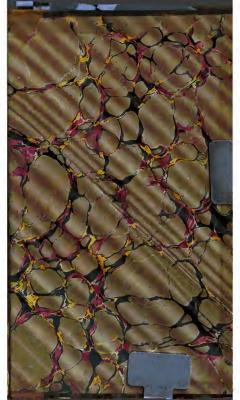

